

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

•



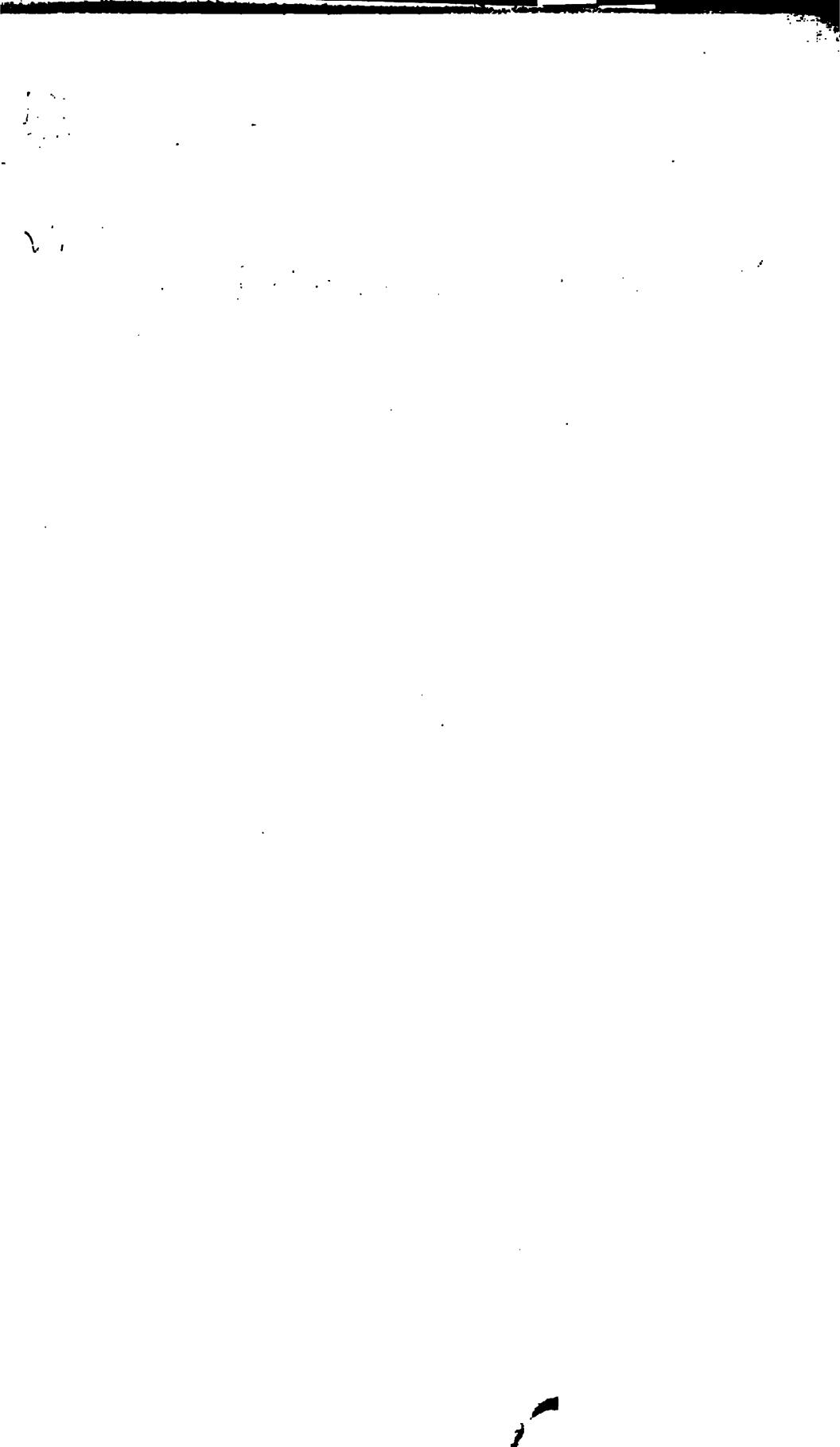

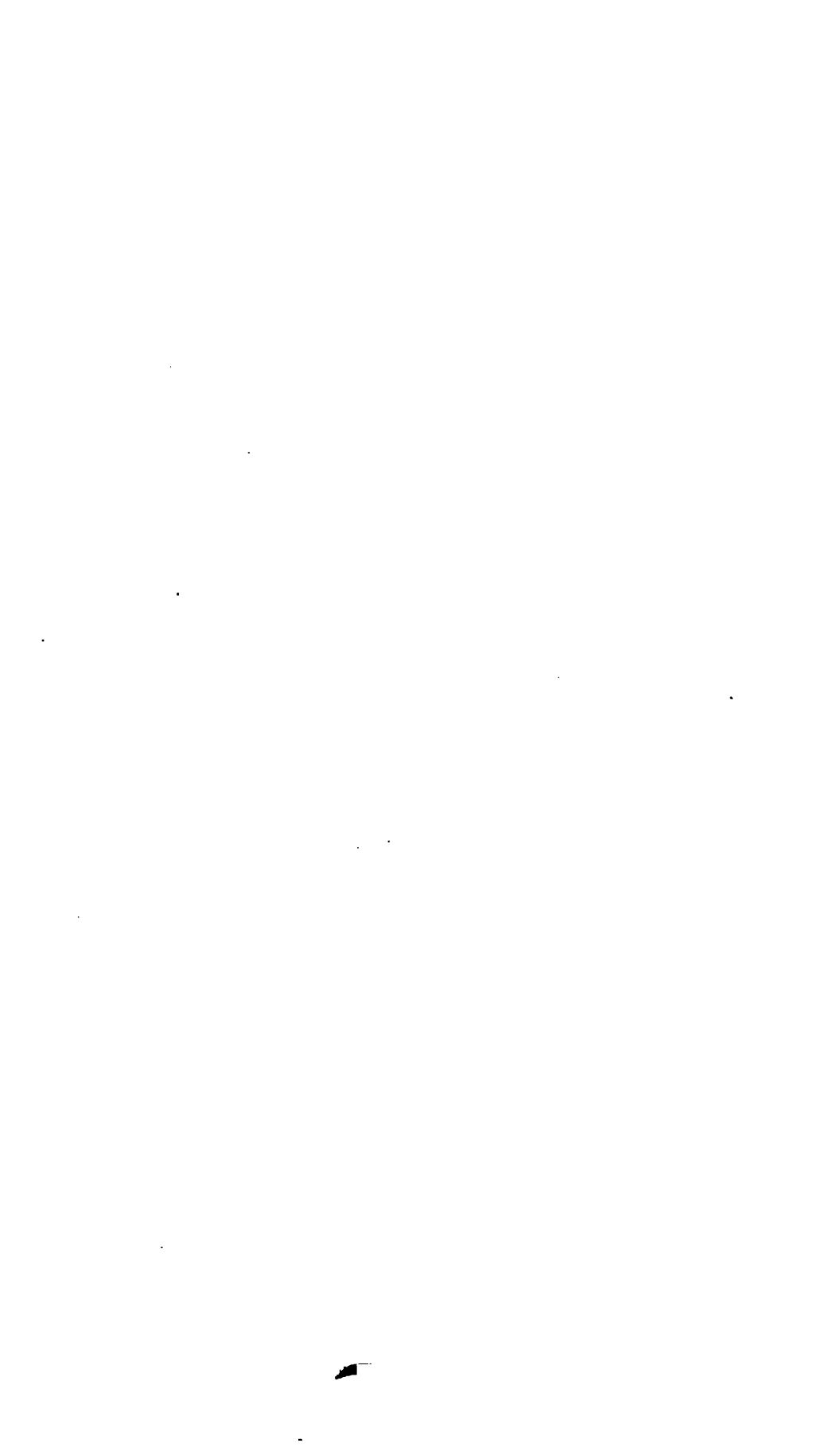

# LES

# MÉMOIRES HISTORIQUES

DE

SE-MA TS'IEN

## CHAPITRE V

# CINQUIÈMES ANNALES PRINCIPALES

# LES TS'IN

L'ancêtre des Ts'in est un descendant de l'empereur Tchoan-hiu<sup>2</sup>; la petite fille (de Tchoan-hiu) s'appelait Niu-sieou<sup>2</sup>. Comme Niu-sieou tissait, un oiseau de cou-

- 1. Les Annales principales des Ts'in offrent un intérêt tout particulier, car elles ont été certainement préservées de la destruction des livres ordonnée par Ts'in Che-hoang-ti. D'autre part, au point de vue de la méthode, il est incontestable qu'elles ne sont pas à leur vraie place dans la section des Annales principales et qu'elles auraient dû être rejetées par Se-ma Ts'ien dans la section des Maisons héréditaires. Cf. tome I, pp. cliu, note 1 et p. clixvii.
  - 2. Cf. tome I, pp. 37-39.
- 3. Se-ma Tcheng fait remarquer que les Ts'in ne se rattachent à l'empereur Tchoan-hiu que par les femmes; Tchoan-hiu n'est donc pas véritablement leur ancêtre. Suivant ce commentateur, les Ts,in
- descendraient de l'empereur Chao-hao 少昊 (cf. tome I, p. 78, n. 1), et il en donne la preuve suivante : le vicomte de T'an se disait descendant de Chao-hao (cf. Tso tchoan, 17° année du duc Tchao);

or il avait pour nom de clan Yng , ce nom de clan étant aussi celui des Ts'in, il s'ensuit que les Ts'in, de même que le vicomte de Tan, descendaient de Chao-hao.

1

leur sombre laissa tomber un œuf; Niu-sieou l'avala et enfanta un fils, Ta-ye.

Ta-ye épousa une fille de Chao-tien qui s'appelait Niuhoa; Niu-hoa enfanta Ta-fei qui aida Yu à régler les
eaux et les terres; quand ce fut terminé, l'Empereur fit
présent (à Yu) d'un insigne en jade noir<sup>2</sup>; Yu le recut
et dit : « Ce n'est point moi qui aurais pu accomplir (ces
travaux) si, de son côté, Ta-fei n'avait été mon assistant. » L'empereur Choen dit : « Eh bien! vous, Fei,
vous avez participé à l'œuvre méritoire de Yu et c'est
pourquoi je vous donne des bandes de guidon de couleur noire<sup>2</sup>; vos descendants seront une illustre progéniture<sup>4</sup>. » Alors il le maria à une belle femme du clan
Yao. Ta-fei salua et reçut (ces présents). Il aida Choen à
soumettre et à apprivoiser les oiseaux et les bêtes; les
oiseaux et les bêtes devinrent en grand nombre dociles

- 1. Suivant la méthode de conciliation chère aux commentateurs chinois quand ils se trouvent en présence de légendes diverses, Ta-ye ne serait autre que Kao-yao (cf. tome I, p. 79, n. 4). Le commentaire de la sœur de Pan Kou (la célèbre Pan Tchao), au lie niu tchoan dit en effet : « Le fils de Yao, c'est-à-dire le fils de Kao-yao; c'est Po-i. » On verra quelques lignes plus bas que Se-ma Ts'ien identifie Po-i avec Ta-fei, fils de Ta-ye; puisque Po-i n'est autre que Ta-fei, il en résulte que Ia-ye, père de Ta-fei, doit être identique à Kao-yao, père de Po-i (sur ce dernier personnage, cf. tome I, p. 80, n. 3).
  - 2. Cf. tome I, p. 140, n. 5.
- 3. Ces bandes ou banderoles sont de couleur noire comme la pièce de jade donnée à Yu parce que, dans la théorie des cinq éléments, le noir correspond à l'eau et que les travaux de Yu et de Ta-fei ont consisté à réprimer les eaux débordées.
- 4. A propos de cet emploi du mot 出 signifiant « descendance, progéniture », Se-ma Tcheng cite un passage du Tso tchoan où ce mot a le même sens: 晉公子姬出世 « les princes de Tsin sont des descendants du clan Ki ».



et obéissants. (Ta-fei) n'est autre que Po-i; Choen lui conféra le nom de clan Yng.

Ta-fei engendra deux sils; l'un s'appelait Ta-lien; c'est lui en vérité qui est (le fondateur de) la famille Niao-sou; le second s'appelait Jo-mou; c'est lui en vérité qui est (le fondateur de) la famille Fei; son arrière-arrière-petit-fils s'appelait Fei Tch'ang; ses descendants demeurèrent les uns dans le royaume du Milieu, les autres chez les (barbares) I et Ti. Fei Tch'ang, à l'époque de Kie, (de la dynastie) Hia, quitta les Hia pour se réfugier auprès des Chang; il fut le cocher de Tang et c'est en cette qualité qu'il défit Kie à Ming-t'iao'. — L'arrière-arrière-petit-fils de Ta-lien s'appelait Mong-hi Tchong-yen; il avait un corps d'oiseau et une voix humaine; l'empereur Tai-meou' entendit parler de lui et consulta les sorts à son sujet; (les sorts répondirent :) Si on fait de lui un cocher, ce sera favorable. Alors (l'Empereur) aussitôt parvint à le nommer son cocher et à le marier. C'est donc, à partir de Tai-meou que les descendants de Tchong-yen eurent, de génération en génération, de la gloire en aidant le royaume de Yn' et c'est pourquoi le clan Yng fut très honoré; il eut alors la dignité de seigneur.

L'arrière-arrière-petit-fils (de Tchong-yen) s'appelait

- 1. Dans tout le reste de ce paragraphe, Se-ma Ts'ien donne la généalogie des familles Niao-sou et Fei, en commençant par cette dernière.
  - 2. Cf. tome I, p. 170, n. 2.
- 3. Dans le texte de Se-ma Ts'ien, il semble bien que Mong-hi Tchong-yen ne soit qu'une seule personne; certains commentateurs remarquent cependant que mong mil signific l'aîné et le cadet; ils voudraient donc qu'on dit : l'aîné Ki et le cadet Yen.
  - 4. Cf. tome I, p. 190.
  - 5. C'est-à-dire la seconde dynastie, celle des Yn ou des Chang.

Tchong-kiue. Il résida chez les Jong de l'ouest et défendit la marche de l'Ouest. Il engendra Fei-lien.

Fei-lien engendra Ngo-lai<sup>2</sup>. Ngo-lai était fort; Fei-lien était bon marcheur. Le père et le fils mirent leurs talents au service de Tcheou, (de la dynastie) Yn. Lorsque le roi Ou (de la dynastie) Tcheou vainquit Tcheou, il tua aussi Ngo-lai. En ce temps, Fei-lien (faisait) dans le nord un (sarcophage de) pierre pour Tcheou; à son retour, il n'y avait personne à qui il pût rendre compte de sa mission; il éleva un autel sur le Houo-t'ai-chan et annonça qu'il avait trouvé un sarcophage de pierre; l'inscription (qu'on découvrit ensuite sur le sarcophage) était ainsi conçue: « L'Empereur a ordonné que Tch'ou-fou ne fût pas présent au désastre des Yn; il lui a donné ce sarcophage de pierre pour rendre illustre sa famille. » Il mourut et fut enterré sur le Houo-t'ai-chan.

- 1. Le mot 4, significant territoire-frontière, rappelle assez exactement l'idée de ces marches (par exemple, la marche de Brandebourg) dont les margraves étaient les défenseurs du monde civilisé contre les barbares. La marche occidentale, on marche de Si 5 4, avait son centre à 120 ti au sud-ouest de l'actuelle préfecture secondaire de To'in 4, dans le Kan-sou.
  - 2. Cf. tome I, p. 203.
- 3. J'ajoute le mot « sarcophage » que suppose le commentaire de Siu Koang.
  - 4. Cf. tome I, p. 105, n. 1 et p. 136, m. 2.
- 5. Se-ma Tcheng dit: « Tcheou étant mort, il n'y avait personne à qui (Fei-lien) put revenir rendre compte de sa mission; c'est pourquoi il éleva un autel et, s'étant rendu sur le Houo-t'ai-chan, il y sacrifia à Tcheou en lui annonçant qu'il avait fait et trouvé le sarco-phage de pierre. »
- 6. Cette formule très concise est difficile à bien comprendre. L'empereur dont il est question doit être l'Empereur d'en haut ou le Ciel, qui a voulu que Fei-lien (dont Tch'ou-fou est le surnom) fût absent au moment où la dynastie Yn était détruite par le roi Ou, Voici le

Fei-lien avait encore un fils qui s'appelait Ki-cheng. Ki-cheng engendra Mong-tseng. Mong-tseng sut en saveur auprès du roi Tch'eng, de la dynastie Tcheou; il sut « celui qui habita à Kao-lang'; » Kao-lang engendra Heng-sou. Heng-sou engendra Tsao-sou. Tsao-sou, à cause qu'il excellait à conduire les chevaux, sut en saveur auprès du roi Mou, de la dynastie Tcheou; il avait le quadrige de Ki, Tao-li, Hoa-lieou et Lou-eul'. (Le roi Mou) alla dans l'ouest inspecter les siess; il s'y plut et

commentaire de Se-ma Tcheng à ce passage : « Cela signifie que Tch'ou-fou était d'un extrême loyalisme; lorsque son royaume eut été détruit et que son prince eut été mis à mort, il ne saillit point à la fidélité qui convient à un sujet; c'est pourquoi le Ciel lui sit présent du sarcophage de pierre asin d'illustrer sa samille. Cette anecdote n'est d'ailleurs point authentique; Ts'iao Tcheou n'y croit aucunement. » — Ts'iao Tcheou vivait vers le milieu du III siècle de notre

ere; il est l'auteur de l'Examen des anciens historiens in the partier avait été chargé de rapporter à son souverain un sarcophage; à son retour, il trouva son souverain mort; il monta alors sur une montagne et s'adressa à l'esprit du défunt pour lui annoncer qu'il s'était bien acquitté de sa mission. Puis, il mourut à son tour. Plus tard, on trouva sur cette montagne un sarcophage avec une inscription qui attestait que le Ciel avait fait don du sarcophage à Fei-lien lui-même, afin de le récompenser de son loyalisme. — L'origine de cette légende doit sans doute être recherchée dans le fait qu'on trouva effectivement un sarcophage avec l'inscription mentionnée par Se-ma Ts'ien; c'est pour expliquer cette inscription fort obscure qu'on imagina la légende. — Je dois reconnaître cependant que M. De Groot donne une traduction assez différente de ce passage (The religious system of China, tome I, p. 283).

- 1. Kao-lang était sous les Han une présecture (hien), qui se trouvait au nord-ouest de l'actuelle présecture secondaire de Yong-ning , présecture de Fen-tcheou, province de Chan-si.
  - 2. Cf. tome I, p. 62, n. 2.
- 3. Dans le nom du second de ces chevaux, le caractère im wen doit être lu tao, d'après Se-ma Tcheng. Le Mou t'ien: tse tchoan (cf.

oublia de revenir'. Le roi Yen, de Siu, fit des trou

tome I, p. 265, n. 3) mentionne huit coursiers qui s'appelaient Tch'e-ki 赤檗, Tao-li 盗蝇, Po-i 白義, Kiu-hoang果黄, Hoa-lieou 驊蹈, Yu-yo 輪輪, Lou-eul 稣耳 et Chan-tse 山子. (Ces noms sont ceux qu'indique le commentaire de Se-ma Tcheng; ils sont donnés avec une orthographe dissérente dans le texte du Mou t'ien tse tchoan que renserme le Han Wei ts'ong chou; cf. trad. Eitel, China Review, vol. XVII, p. 237.)

1. On a coutume, depuis Pauthier, d'invoquer à propos du voyage du roi Mou un passage de l'Historia Sinensis faus sement attribuée à Beidawi (cf. Terrien de Lacouperie, Western origin of the early Chinese civilisation, notes 171 et 171 additionnelle); on en veut tirer une preuve que la légende chinoise se retrouve sous une forme persane. Rappelons d'abord que le texte persan publié et traduit en latin par André Müller en 1677 et attribué par lui à Beidawi (Abdallae Beidavaei Historia Sinensis) est en réalité le huitième livre de l'ouvrage de Benaketi; c'est Quatremère qui, le premier, a mis ce point hors de doute; l'ouvrage de Benaketi n'est qu'un abrégé, écrit en 1317 après J.-C., de la grande histoire de Rashid ed-din (cf. sir H. M. Elliot, The history of India as told by its own historians, vol. III, pp. 55-56). Voici maintenant le passage de la traduction d'André Müller qui traite du voyage du roi Mou (Historia Sinensis, 2º édition, Iena, 1689, pp. 43-45): « Porro Gai-vango Movang rex succedebat. Huic Emirius erat, Zacu nomine. Qui pracclara exequebatur opera. Mandato, exempli gratia, regis, in carpentum se dabat. Quod sex equi trahebant, de die centum parsangas cursu conficientes. Sic, ut terrarum conditionem exploraret, et ultro citroque means Regi deferret. In nostram etiam Persidem terrasque Iran venit. Cujus itidem statum et temperiem, quae ibi est aëris, regi aperuit. » Pour quiconque a le moindre sens de ce que c'est que la critique historique, il est évident que ce passage n'est qu'une traduction plus ou moins altérée d'un texte chinois; quant à la phrase: « il parvint même jusque dans notre pays de Perse et dans les régions de l'Iran », c'est une simple glose introduite soit par Rashid ed-din, soit par Benaketi. Il est impossible de voir dans ce passage, comme le veulent MM. Pauthier et Terrien de Lacouperie, l'écho d'une tradition d'origine persane qui, étant indépendante de la tradition chinoise, la confirmerait d'une singulière facon.

M. Terrien de Lacouperie adopte encore une autre hypothèse de Pauthier qui n'a pas plus de valeur que la précédente. Dans le Modj-

mel al-Tewarikh (composé en 1126 ap. J.-C.), on lit une phrase que Mohl (Journal asiatique, 1841, Ier volume, p. 155), traduisait ainsi: a Il (Djemchid) eut de Peritchehreh, fille du roi du Zaboulistan, un fils nommé Tour, et de Mahenk, sille du roi de Madjin, deux autres appelés Betoual et Houmayoun. » M Pauthier sit observer, avec raison d'ailleurs, qu'il fallait traduire : Djemchid ... « eut deux autres fils d'une fille de Måhenk, roi de la Grande-Chine, dont l'un se nomma Bétoual et l'autre Houmayoun » (Histoire.des relations politiques de la Chine avec les puissances occidentales, Paris, 1849, pp. 14-15). M. Pauthier triomphe de cette correction et s'en sert pour échafauder tout un roman : » Ce Mahenk, roi de la Grande-Chine, était Mou-wang, qui régna de l'année 1001 à l'année 946 avant notre ère, et qui, selon les historiens chinois, fit la guerre aux barbares occidentaux (de l'Asie) qu'il réduisit à la dernière extrémité. Ceux-ci lui donnèrent en tribut de grands sabres à deux tranchants et des étosses d'amiante. Il fit ensuite un voyage dans l'Asie occidentale où il admira de grandes merveilles d'art (probablement les monuments de Ninive et de Persépolis; la construction de ces derniers étant attribuée en partie à Djemschid). » Quelle est l'occasion de cette débauche d'imagination? C'est uniquement l'analogie douteuse qu'on peut découvrir entre les noms de Mou-wang et de Mahenk; on ne remarque pas que les récits relatifs à Djemchid appartiennent au domaine de la légende, on ne s'aperçoit pas que les Fils du Ciel ou Fagfours sont mentionnés fréquemment dans l'épopée persane sans que jamais on puisse établir un synchronisme certain avec l'histoire de Chine, et, sur une prétendue équivalence entre Ma et Mou et henk et wang, on déclare qu'il est prouvé par un merveilleux accord entre les textes chinois et persans que Mou-wang vint en Perse et donna sa fille en mariage à Djemchid!

Les principaux textes antérieurs à Se-ma Ts'ien, dans lesquels il est question de la légende du roi Mou, sont le Mou ts'ien tse tchoan (cf. tome I, p. 265, n. 3) et le 111° chapitre de Lie tse FF, qui ne fait guère que reproduire une partie du premier ouvrage. Dans ces textes,

le nom de Si-wang-mou E H est mentionné; mais il est le nom d'une tribu barbare de l'ouest et n'a pas plus d'importance que les autres noms géographiques cités dans la relation du voyage (cf. Eitel, China Review, vol. XVII, p. 233, note); le roi Mou visite le chef Si-wang-mou, de même que plusieurs autres princes de l'ouest, mais ce n'est pas cette visite qui semble être le but de son voyage; en outre, rien dans ces textes ne peut faire supposer que Si-wang-mou soit une femme. On remarquera que Se-ma Ts'ien passe complète-

bles!. Tsao-fou était cocher du roi Mou; il revint dans (le

ment sous silence le nom de Si-wang-mou. Dans les Annales écrites sur bambou (cf. Legge, Chinese Classics, tome III, Prolégomènes, pp. 150-151), on lit seulement ceci : « La dix-septième année de son règne, le roi alla faire une expédition guerrière dans l'ouest et arriva jusqu'au mont Koen-luen; il rendit visite à Si-wang-mou; cette même année, Si-wang-mou vint lui rendre hommage et fut reçu comme un hôte dans le palais Tchao. » A une époque plus tardive, le nom de Si-wang-mou ne fut plus compris comme une simple transcription phonétique d'un mot étranger; on interpréta chacun des caractères qui le composent et on en fit « la mère reine d'Occident »; c'est alors que toutes les légendes relatives à la mère reine d'Occident s'agrégèrent à la tradition du voyage du roi Mou dans l'ouest.

On peut alter plus loin, si le personnage appelé Si-wang-mou n'est pas essentiel dans le récit du voyage, le roi Mou lui-même ne l'est pas davantage. Dans les Annales principales des Tcheou (cf. tome l, p. 265, n. 3), Se-ma Ts'ien ne mentionne pas ce voyage lorsqu'il raconte le règne du roi Mou; il en parle au contraire dans les Annales principales des Ts'in; cela signifie, puisque Se-ma Ts'ien n'est jamais qu'un compilateur, que le récit du voyage était une tradition inconnue dans les chroniques du pays des Tcheou et qu'elle a eu son origine dans le pays de Ts'in. Quel est en esset le noyau de la légende? C'est Tsaofou et son attelage de chevaux merveilleux dont on a conservé les noms étranges. Mais comme Tsao-fou passe pour avoir vécu au temps du roi Mou, les érudits ont rapproché le voyage dans l'ouest du nom de ce roi. C'est ainsi qu'une légende qui prit naissance dans le Chàn-si à une époque où les habitants de l'état de Ts'in étaient encore barbares, a été d'abord rattachée artificiellement à l'histoire du royaume du Milieu en vertu d'une prétendue concordance chronologique entre Tsao-fou et le roi Mou, puis s'est grossie de toutes les fables qui se sont formées autour du contre-sens commis sur le nom de Si-wang-

1. Che tse 尸子(chap. 11, p. 20 re) dit: « Le roi Yen, de Siu, avait des tendons, mais il n'avait pas d'os 。徐偃王有筋而無骨. Cette légende paraît avoir son origine dans une fausse interprétation du mot 偃 qui signifie renverser, incliner; pourquoi ce roi s'appelait-il le roi incliné? C'est parce qu'il n'avait pas d'os et que par conséquent il ne pouyait pas se tenir droit. — D'après

pays de) Tcheou à toute vitesse, parcourant mille li par jour, afin de parer aux troubles. Le roi Mou donna la ville de Tchao¹ en fief à Tsao-fou; c'est à partir de ce moment que la descendance de Tsao-fou devint la lamille Tchao. Cinq générations après Fei-lien qui avait engendré Kicheng, c'est avec Tsao-fou que (cette branche de la famille) eut sa résidence distincte à Tchao; (les princes de) Tchao en sont sans doute les descendants.

Ngo-lai-ko' était le fils de Fei-lien; il mourut préma-

une autre tradition rapportée par Siun-tse 荀子 (chap. 111, p. 2 v°), ce personnage aurait eu si mauvaise vue qu'il ne pouvait voir à distance que les chevaux 且徐偃王之狀目可贈馬.
— L'emplacement du royaume de Siu passe pour avoir été à 80 li au nord, ou, suivant d'autres, à 35 li au nord-ouest, de la pré-

fecture secondaire de Se A, province de Ngan-hoei (H.T. K.K., chap. cclui, p. 2 v°). — Ts'iao Tcheou, dans son Examen des anciens historiens. fait remarquer que le roi Yen, de Siu, était contemporain du roi Wen, de Tch'ou, et que, d'après les tableaux chronologiques, la 1<sup>re</sup> année du roi Wen, de Tch'ou, est de 318 années postérieure à la 1<sup>re</sup> année du roi Mou, de la dynastie Tcheou. Le caractère fabuleux de cette tradition est donc manifeste.

- 1. Cette ville de Tchao se trouvait au sud-ouest de l'actuelle souspréfecture de Tchao-tch'eng D, présecture de P'ing-yang, province de Chān-si.
  - 2. A savoir Fei-lien, Ki-cheng, Mong-tseng, Heng-fou et Tsao-fou.
- 3. Tout le paragraphe qui concerne la descendance de Ki-cheng se retrouve en effet avec quelques légères variantes au début du chapitre sur la maison héréditaire de Tchao (Mém. hist., chap. xlii). Des deux fils de Fei-lien, Ngo-lai serait l'ancêtre des princes de Ts'in et Ki-cheng celui des princes de Tchao; c'est pourquoi Ts'in et Tchao avaient le même nom de clan, qui était Yng.
- 4. Ngo-lai-ko est identique à ce Ngo-lai dont il a été parlé plus haut. Se-ma Ts'ien, après avoir indiqué la généalogie des princes de Tchao, va tracer maintenant celle des princes de Ts'in; mais, comme c'est Fei-tse qui le premier reçut la terre de Ts'in, l'historien remarque que jusqu'à ce prince, tous les ancêtres des Ts'in se rattachaient encore à la famille princière de Tchao.

turément. Il eut un fils qui s'appelait Niu-fang. Niu-fang engendra P'ang-kao. P'ang-kao engendra T'ai-ki. T'ai-ki engendra Ta-lo. Ta-lo engendra Fei-tse. A cause de la faveur dont avait joui Tsao-fou, tous eurent le béné-fice de posséder la ville de Tchao et eurent pour nom de famille Tchao.

Fei-tse résida à K'iuen-k'ieou¹. Il aimait les chevaux et les animaux domestiques, il s'entendait fort bien à les nourrir et à les faire se reproduire. Les habitants de K'iuen-k'ieou parlèrent de lui au roi Hiao de (la dynastie) Tcheou. Le roi Hiao le manda et le chargea de surveiller ses chevaux dans la région comprise entre les rivières K'ien² et Wei²; les chevaux prospérèrent beaucoup et se multiplièrent. Le roi Hiao désira le nommer héritier présomptif de Ta-lo¹; (or) la fille du marquis de Chen² était femme de Ta-lo et avait enfanté un fils, Tch'eng, qui était l'héritier présomptif; le marquis de Chen parla donc au roi Hiao en ces termes : « Autrefois,

- 1. Cf. tome I, p. 268, n. 1. Les T'sin appelèrent cette localité Fei-k'ieou 反丘; l'empereur Kao-tsou, de la dynastie Han, lui donna le nom de Hoai-li 地里, la 3• année de son règne (204 av. J.-C.).
- 2. Ce cours d'eau, qui arrose la sous-présecture de Kien-yang F, présecture de Fong-siang, province de Chàn-si, est un assluent de la rivière Wei.
  - 3. Cf. tome I, p. 131, n. 1.
- 4. D'après le Dictionnaire de K'ang-hi, le mot se prononcerait ici lou et serait l'équivalent de ; mais cette remarque est sans valeur, car elle est suivie d'une prétendue citation de Se-ma Ts'ien où le texte que nous expliquons ici est entièrement travesti. Nous avons ici un exemple de la négligence avec laquelle est souvent rédigé ce dictionnaire trop vanté.
- 5. Cf. tome I, p. 281, n. 1. Les princes de Chen étaient descendants de Li-chan, c'est-à-dire de Chen-nong; cf. tome I, p. 15.

la fille de Li-chan, mon aïeul, épousa le Jong Siu-hien; elle enfanta Ichong-kiue; celui-ci, à cause de cette parenté, se soumit aux Tcheou et défendit la marche de l'Ouest; c'est pourquoi les gens de la marche de l'Ouest furent en bonne harmonie (avec les Tcheou). Maintenant nous avons donné derechef à Ta-lo une épouse qui a enfanté l'héritier présomptif Tch'eng. Chen et (Ta-) lo ayant contracté deux fois des mariages, les Jong de l'ouest sont tous soumis et c'est là ce qui vous fait roi. Que Votre Majesté y réfléchisse. » Alors le roi Hiao dit: « Autrefois Po-i servit Choen à titre de surveillant des animaux domestiques; ces animaux se multiplièrent fort; c'est pourquoi il eut un fief et recut le nom de famille Yng. Maintenant son descendant à son tour fait multiplier mes chevaux; je lui donnerai une terre pour qu'il soit un vassal annexé et je l'installerai à Ts'in .» Il le chargea de continuer les sacrifices de la famille Yng, et son surnom sut Ts'in Yng; d'autre part\_(le roi), asin d'être en bonne harmonie avec le Jong de l'ouest, n'enleva point au fils de la fille du marquis de Chen le titre d'héritier présomptif de (Ta-)lo.

Ts'in Yng engendra Ts'in-heou: Ts'in-heou mourut

- 1. Mencius (V, 6, 2), décrivant l'organisation politique des Tcheou, dit : « Quand un fief n'atteignait pas cinquante li, le titulaire n'avait pas accès auprès du Fils du Ciel, mais était annexé à un seigneur; on l'appelait fou-yong . » C'est cette expression que je traduis par « vassal annexé », quoique le sens littéral en soit plutôt « utilité annexée ».
- 2. Dans la préfecture secondaire de Ts'in 秦, province de Kansou, il y a une localité qui est appelée le relais de Ts'in 秦亭; c'est là que Fei-tse passe pour avoir eu son fief.
- 3. A partir de Ts'in-heou, Se-ma Ts'ien indique la durée des règnes des princes de Ts'in et on peut établir la chronologie exacte. Si l'on

après avoir exercé le pouvoir pendant dix ans (857-848 av. J.-C.). Il engendra Kong-po. Kong-po mourut après avoir exercé le pouvoir pendant trois années (847-845 av. J.-C.). Il engendra Ts'in-tchong. Trois ans après que Ts'in-tchong eut pris le pouvoir (842 av. J.-C.), comme le roi Li de (la dynastie) Tcheou agissant contrairement à la raison, il y eut des seigneurs qui lui désobéirent; les Jong de l'ouest se révoltèrent contre la maison royale; ils exterminèrent la famille de Ta-lo établie à K'iuen-k'ieou'. Quand le roi Siuen de (la dynastie) Tcheou prit le pouvoir (827 av. J.-C.), il fit de Ts'in-tchong un grand officier pour qu'il punit de mort les Jong de l'ouest; les Jong de l'ouest firent périr Ts'intchong; Ts'in-tchong exercait le pouvoir depuis vingt-

compare les Annales principales des Ts'in avec le 2º et le 3º des ta. bleaux chronologiques de Se-ma Ts'ien, on remarque trois divergences : les Annales attribuent 13 années de règne au duc Ling, 16 au duc Kien et 24 au duc Hien, tandis que les tableaux attribuent 10 années au duc Ling, 15 années au duc Kien et 23 années au duc Hien-Les règnes de ces trois ducs étant compris entre deux dates sûres, à savoir l'année de la mort de Consucius et l'année de l'avenement du prince Tcheng (plus tard Ts'in Che-hoang-ti), il est aisé de constater que les tableaux chronologiques sont exacts, tandis que les Annales ne le sont pas. Voici donc la chronologie des princes de Ts'in telle que l'indiquent les tableaux; nous mettons en tête les règnes des trois premiers princes, quoique les tableaux ne les mentionnent pas : Feitse recoit l'investiture de Ts'in en 897 avant J.-C. (la 13º année du roi Hiao, d'après le T'ong kien tsi lan); les dates des avènements pour chacun de ses successeurs sont les suivantes: Ts'in-heou, 857; Kongpo, 847; Ts'in-tchong, 844; Tchoang, 821; Siang, 777; Wen, 765; Ning, 715; Tch'ou-tse, 703; Ou, 697; Té, 677; Siuen, 675; Tch'eng, 663; Mou, 659; K'ang, 620; Kong, 608; Hoan, 603; King, 576; Ngai, 536; Hoei, 500; Tao, 490; Li-kong, 476; Tsao, 442; Hoai, 428; Ling, 424; Kien, 414; Hoei, 399; Tch'ou-tse, 386; Hien, 384; Hiao, 361; Hoei-wen, 337; Ou, 310; Tchao-siang, 306; Hiao-wen, 250; Tchoangsiang, 249; prince Tcheng, 246.

<sup>1.</sup> Cf. p. 10, note 1.

trois ans quand il mourut chez les Jong (822 av. J.-C.)

Il avait cinq sils dont l'ainé s'appelait le duc Tchoang. Le roi Siuen de (la dynastie) Tcheou manda donc ces cinq hommes, à savoir le duc Tchoang et ses frères; il leur donna sept mille soldats et les envoya combattre les Jong de l'ouest; (le duc Tchoang) les détruisit; alors (le roi) lui conséra la succession de Ts'in-tchong, en même temps que K'iuen-k'ieou, la terre de son ancêtre Ta-lo; il eut tout cela et succession de l'Ouest.

Le duc Tchoang s'établit dans le K'iuen-k'ieou occidental, résidence de ses ancêtres. Il engendra trois enfants; le fils aîné s'appelait Che-fou. Che-fou dit : « Les Jong ont fait périr mon grand-père (Ts'in-)tchong; si je ne tue pas le roi des Jong, je n'oserai point entrer dans ma ville. » Il partit donc pour aller attaquer les Jong et céda son rang à son frère cadet, le duc Siang; le duc Siang devint héritier présomptif. Le duc Tchoang mourut après avoir exercé le pouvoir pendant quarantequatre années (821-778 av. J.-C.); l'héritier présomptif, le duc Siang, prit le pouvoir à sa place.

La première année de son règne (777 av. J.-C.), le duc Siang donna sa sœur cadette, Mou-yng, en mariage au roi de Fong<sup>1</sup>. La deuxième année (776 av. J.-C.) du duc Siang, les Jong assiégèrent Che-fou (qui résidait à) K'iuen-k'ieou; Che-fou les combattit, mais fut fait pri-

1. Fong était autrefois la capitale des Tcheou (cf. tome I, p. 221, n. 1); on pourrait donc dire que le roi de Fong est le roi de la dynastie Tcheou; mais ce serait une singulière manière de s'exprimer; d'autre part, si l'on considère que le roi était alors le roi Yeou, il est légitime de supposer que Fong est une faute de texte pour Yeou Quoique aucun commentateur ne suggère cette correction, je crois qu'elle s'impose.

sonnier par les Jong; au bout de plus d'un an, ils rendirent Che-fou. La septième année (771 av. J.-C.) au printemps, (se passèrent les faits suivants)': le roi Yeou, de (la dynastie) Tcheou, obéissant aux conseils de Pao-se, avait enlevé son titre à l'héritier présomptif et avait désigné le fils de Pao-se pour son successeur; plusieurs fois il avait trompé les seigneurs; les seigneurs se révoltèrent contre lui; les Jong de l'ouest et les Kiuen Jong ainsi que le marquis de Chen attaquèrent les Tcheou; ils tuèrent le roi Yeou au pied de la montagne Li<sup>2</sup>; or le duc Siang, de Ts'in, se mit à la tête de ses soldats pour secourir les Tcheou; il combattit (les Jong) avec une extrême vigueur et remporta des succès; les Tcheou évitèrent le danger que leur faisaient courir les Kiuen Jong; ils se transportèrent dans l'est, à la ville de Lo :; le duc Siang escorta avec ses soldats le roi P'ing de (la dynastie) Tcheou; le roi P'ing investit le duc Siang de la dignité de seigneur (770 av. J.-C.); il lui donna tout le territoire à l'ouest de (la montagne) Ki, disant : « Les Jong, agissant contrairement à la raison, ont envahi et ravi mon territoire de K'i et de Fong'; Ts'in a pu attaquer et repousser les Jong; qu'il ait donc ce territoire. » Il lui sit un serment et lui donna un sief et un titre. Le duc Siang eut alors pour la première fois un royaume<sup>6</sup>, entretint avec les seigneurs des échanges

<sup>1.</sup> Sur tout ce qui suit, cf. tome I, pp. 281-285.

<sup>2.</sup> Cf. tome I, p. 285, n. 3.

<sup>3.</sup> Cf. tome 1, p. 285, n. 5.

<sup>4.</sup> Cf. tome I, p. 132, n. 2 ad fin.

<sup>5.</sup> Cf. tome I, p. 221, n. 1.

<sup>6.</sup> Jusqu'alors les Ts'in n'avaient été que des vassaux annexés à un état seigneurial (cf. p. 11, n. 1); maintenant ils sont détachés 🔊 et

d'ambassadeurs et pratiqua les rites des présents et des festins. Alors il se servit de trois poulains rouges, de trois bœus jaunes et de trois béliers pour les sacrisser à l'Empereur d'en haut dans le lieu saint de Si<sup>2</sup>. La douzième année (766 av. J.-C.), il battit les Jong et arriva jusqu'à (la montagne) K'i<sup>2</sup>. Il mourut. Il avait engendré le duc Wen.

Le duc Wen, la première année de son règne (765 av. J.-C.), résida dans le palais de la marche occidentale. — La troisième année (763 av. J.-C.), le duc Wen, à la tête de sept cents soldats, alla chasser dans l'est. — La quatrième année (762 av. J.-C.) il arriva au confluent

mis dans la classe 諸 des seigneurs 侯; à partir de ce moment, ils sont des seigneurs indépendants, 列侯 ou 諸侯.

- 1. J'ai traduit littéralement l'expression = qui ne peut avoir qu'un sens. c'est qu'il y avait 3 poulains, 3 bœufs et 3 béliers. Le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., ch. xxvui, p. 2 ro) donne la lecon = , c'est-à-dire 1 poulain, 1 bœuf et 1 bélier, en tout trois animaux; cette dernière leçon paraît plus exacte, car, plus loin, Se-ma Ts'ien, parlant du sacrifice au lieu saint de Fou, dit qu'on s'y servit de trois victimes = #
- 2. Si Était une localité située à 120 li au sud-ouest de la préfecture secondaire de Ts'in , dans la province .e Kan-sou. On lit dans le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., ch. xxvın, p. 2 r°): « Quand le duc Siang de Ts'in fut devenu seigneur, il s'établit dans la marche occidentale; considérant qu'il devait présider au culte rendu à la divinité de Chao-hao, il institua le lieu saint de Si pour y sacrifier à l'Empereur blanc. » On sait que le blanc correspond à l'ouest dans la théorie des cinq éléments; de ce texte, il résulte donc que, dès l'année 770 avant J -C., la doctrine mythique des cinq Empereurs d'en haut prévalait dans le pays de Ts'in.
  - 3. Cf. tome I, p. 132, n. 2.

des rivières K'ien et Wei' et dit : « Autrefois les Tcheou établirent mon ancêtre Ts'in Yng en ce lieu; ensuite en définitive (ses descendants) obtinrent le titre de seigneurs. » Alors il consulta les sorts pour savoir s'il devait se fixer là; les sorts rendirent une réponse favorable; il y traca donc le plan d'une ville. — La dixième année (756 av. J.-C.), il institua le lieu saint de Fou' et s'y servit de trois victimes. — La treizième année (753 av. J.-C.), on établit pour la première fois des historiens qui devaient tenir note des événements. Parmi le peuple il y eut beaucoup de gens qui se réformèrent. La seizième année (750 av. J.-C.), le duc Wen, à la tête de ses soldats, attaqua les Jong; les Jong furent battus et

- 1. Cf., p. 10, n. 2 et 3. La localité où s'établit le duc Wen est aujourd hui Ts'ir-tch'eng \*\* \*\* \*\*, dans la préfecture secondaire de Long \*\*, préfecture de Fong-siang, province de Chàn-si. Elle était donc entre les rivières K'ien et Wei plutôt qu'au confluent de ces deux eours d'eau:
- 2. Ts'in-yng est le surnom de Fei-tse (cf. p. 11, l. 18). On a vu plus haut que Fei-tse reçut en fief la terre de Ts'in qui était dans le Kan-sou (cf. p. 11, n. 2); comment expliquer que Fei-tse soit donné ici comme ayant eu pour apanage une terre située dans le Chàn-si? C'est parce que la seconde de ces terres n'était pas son véritable fief, mais seulement une propriété dont il touchait les revenus pour son usage personel (cf. tome 1, p. 287, n. 1 ad fin.), ce qui est le sens véritable du mot employé dans le texte (cf. T'ong kien tsi lan, chap. 1v, p. 1 ro).
- 3. On lit dans le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., ch. xxviii, p. 2 r°): « Le duc Wen vit en songe un serpent jaune qui descendait du ciel jusqu'à terre ; sa gueule était posée sur le versant de la montagne Fou. Le duc Wen interrogea l'astrologue Toen qui lui répondit : « C'est là une manifestation de l'Empereur « d'en haut; prince, sacrifiez-lui. » Alors (le duc Wen) institua le lieu saint de la montagne Fou; il y immola trois victimes; il fit le sacrifice kiao à l'Empereur blanc. »

s'enfuirent. Alors le duc Wen recueillit ce qui restait du peuple des Tcheou et en fut le maître; son territoire alla jusqu'à (la montagne) Ki; ce qui était à l'est de (la montagne) Ki, il en fit présent aux Tcheou!. — La dixneuvième année (747 av. J.-C.), il trouva le « joyau de Tch'en »². — La vingtième année (746 av. J.-C.), on

- 1. Le roi P'ing, chassé par les barbares, avait émigré en 770 avant J.-C. du côté de l'est et avait établi sa capitale à Ho-nan-fou; tout le territoire à l'ouest de la montagne K'i étant tombé aux mains des envahisseurs, il le donna au duc de Ts'in, à charge par lui de le reconquérir; c'est la tâche que mena à bien le duc Wen; il trouva dans ce pays tous ceux des sujets des Tcheou qui n'avaient pas suivi leur roi dans sa migration vers l'est et il devint leur souverain.
- 2. Cf. le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., chap. xxviii, p. 2 r° et v°): « Neuf ans après que le lieu saint de Fou eût été institué, le duc Wen trouva un être qui ressemblait à une pierre. Il lui sacrifia dans la ville qui est située sur le versant nord du Tch'en-

ts'ang (dans la sous-préfecture actuelle de Pao-ki , c'està-dire du joyau-faisan, préfecture de Fong-siang, province de Chàn-si). Certaines années, cet esprit ne vient pas du tout; d'autres années, il vient souvent. Lorsqu'il vient, c'est toujours de nuit. Il arrive du sudest. brillant et étincelant comme une étoile filante et s'abat sur le lieu où on lui sacrifie. Il est alors semblable à un faisan mâle. Son cri est retentissant: les faisans lui répondent pendant la nuit. On lui sacrifie une victime. Son nom est « le joyau de Tch'en. » — La géographie

publiée pendant la période t'ai-k'ang de la dynastie Ts'in (晉太康地志) dit: « Au temps du duc Wen, un homme de Tch'ents'ang prit à la chasse un animal qui ressemblait à un porc; il n'en connaissait pas le nom; il l'emmena avec une corde pour l'offrir (au duc); il rencontra deux enfants qui lui dirent: « Le nom de cet ani-

mal est Wei है ; il demeure toujours dans la terre et mange la cervelle des hommes morts; si on veut le tuer, il frappe la tête (du mort). » Le Wei dit à son tour : « Ces deux enfants s'appellent les joyaux de Tch'en; celui qui prend le mâle sera roi; celui qui prend la femelle sera hégémon. » L'homme de Tch'en-ts'ang poursuivit alors les deux enfants; mais ils se transformèrent en deux faisans mâle et femelle et montèrent sur le versant nord du Tch'en-ts'ang où ils devinrent des pierres. Les Ts'in leur sacrisièrent, »

introduisit pour la première fois dans le code la peine de mort pour les parents aux trois degrés<sup>1</sup>. — La vingt-septième année (739 av. J.-C.), (le duc) abattit sur les montagnes du sud un grand catalpa (ou se trouva) le grand taureau de (la rivière) Fong<sup>2</sup>. — La quarante-huitième année (718 av. J.-C.), l'héritier présomptif du duc Wen mourut; on lui conféra le titre posthume de « duc Tsing ». Le fils ainé du duc Tsing devint héritier présomptif; c'était le petit-fils du duc Wen. — La cinquantième année (716 av. J.-C.), le duc Wen mourut; il fut enterré sur la montagne de l'Ouest<sup>2</sup>.

- 1. C'est-à-dire que, pour les crimes graves, on mettait à mort non seulement le coupable, mais encore ses parents aux trois degrés, à savoir, suivant *Tchang Yen*: 1° son père et sa mère; 2° ses frères aînés et ses frères cadets; 3° sa femme et ses enfants, ou, suivant *Jou Choen*: 1° son père; 2° sa mère, 3° sa femme.
- 2. Le Lou i tchoan (錄異傳, qui paraît être le même ouvrage que le Lou i ki mentionné par Wylie dans ses Notes on Chinese literature, p. 160), dit à ce sujet : « Au temps du duc Wen de Ts'in, sur les montagnes au sud de Yong se trouvait un grand catalpa; le duc Wen (voulut) l'abattre ; soudain éclata un ouragan de vent et de pluie ; l'arbre resta entier et ne fut pas coupé; il y avait alors un homme qui, étant malade, se rendit de nuit dans la montage; il entendit un esprit qui disait au génie de l'arbre : « Si Ts'in envoie des gens, les « cheveux épars, entourer de soie rouge l'arbre et vous attaque, ne « serez-vous pas fort gêné? » Le génie de l'arbre ne dit rien. Le lendemain, le récit de l'homme malade fut rapporté au duc; on sit comme il disait; on attaqua l'arbre et on le coupa; au milieu il y avait un taureau vert qui en sortit et ce précipita dans la rivière Fong; ensuite le taureau sortit de la rivière Fong; on envoya des cavaliers l'attaquer, mais sans succès; un des cavaliers tomba à terre; il remonta à cheval, les cheveux épars; le taureau eut peur de lui, il rentra (dans l'eau) et n'en sortit plus; c'est pourquoi on plaça là une tête avec une chevelure. Les Han, les Wei et les Tsin héritèrent de cette tradition. Dans la commanderie de Ou-tou, on institua le sacrifice au taureau irrité: c'est le génie du taureau du grand catalpa. »
- 3. La montagne de l'Ouest ou la montagne de Si E III était située auprès de la localité appelée Si. Cf. p. 15, n. 27.

Le fils du duc Tsing prit le pouvoir; ce fut le duc Ning. — La deuxième année (714 av. J.-C.) du duc Ning, le duc transféra sa résidence à P'ing-yang!. Il envoya ses soldats attaquer Tang-che<sup>2</sup>. — La troisième année (713 av. J.-C.), il combattit contre Hao; le roi Hao s'enfuit chez les Jong et alors Tang-che fut détruit. — La quatrième année (712 av. J.-C.), Hoei, membre de la famille ducale de Lou, assassina son prince, le duc Yn. — La douzième année (704 av. J.-C.), (le duc Ning) attaqua Tang-che et s'en empara. Le duc Ning avait dix ans quand il prit le pouvoir; il fut au pouvoir douze années et mourut. Il fut enterré sur la montagne de l'Ouest. Il avait engendré trois fils : l'ainé, le duc Ou, était l'héritier présomptif. Le duc Té, frère cadet du duc Ou, avait la même mère que lui. Lou-ki-tse enfanta Tch'ou-tse. A la mort du duc Ning, les ta'-chou-tchang Fou-ki, Wei-lei et San-fou dégradèrent l'héritier pré-

- 1. Ping-yang était à 46 li à l'ouest de la sous-préfecture de K'ichan the III, présecture de Fong-siang, province de Chan-si.
- 2. Le nom de Tang-che lest écrit Tang-t'ou le dans certains textes. Se-ma Tcheng dit : « Le chef des Jong occidentaux s'appelait le roi Hao; c'était un descendant de Tang le victorieux; la ville où il résidait s'appelait Tang-che. » Des indications du Kouo ti tche, il résulte que la localité de Tang-che devait se trouver dans la région qu'occupent aujourd'hui les sous-préfectures de San-yuen
- 三原 et de Hing-p'ing 奥平, présecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
- 3. Hoei est mentionné par le tch'oen ts'ieou, 4° et 10° années du duc Yn et 3° année du duc Hoan. Il était fils du duc Hiao, de Lou.
- 4. Cette semme était originaire du pays de Lou et avait pour nom de clan Ki ; c'est pourquoi on l'appelait Lou-ki-tse. Sur la coutume de nommer ainsi les semmes, cf. tome I, p. 280, n. 5.
- 5. Par suite d'une faute d'impression, l'édition de Shanghai écrit leou : « six », au lieu de ta : « grand ».

somptif et donnèrent le titre de prince à Tch'ou-tse.

La sixième année de Tch'ou-tse (698 av. J.-C.), Sanfou et d'autres s'unirent de nouveau pour ordonner à des gens d'assassiner Tch'ou-tse. Tch'ou-tse était agé de cinq ans quand il prit le pouvoir; il mourut après avoir exercé le pouvoir pendant six ans (698 av. J.-C.). Sanfou'et ses compagnons nommèrent alors de nouveau l'ancien héritier présomptif, le duc Ou. Le duc Ou, la première année de son règne (697 av. J.-C.), combattit la tribu P'ong-hi' et arriva jusqu'au pied de la montagne Hoa!. Il s'installa dans le palais Fong, à P'ing-yang!. — La troisième année (695 av. J.-C.), il fit périr San-fou et ses compagnons et extermina leurs parents aux trois degrés, parce qu'ils avaient tué Tch'ou-tse. — Kao K'iumi, du pays de Tcheng, tua son prince, le duc Chao . -La dixième année (688 av. J.-C.), (le duc Ou) attaqua les Jong de Koei et de Ki<sup>\*</sup>; pour la première fois il fit (de ce pays) des préfectures. — La onzième année (687 av. J.-C.), il institua pour la première fois des présectures à

- 1. P'ong-hi est le nom d'une tribu Jong; elle habitait dans la localité qui, à l'époque teh'oen-ts'ieou, s'appela P'ong-ya 彭荷, à 60 li, au nord-est de la sous-préfecture de Po-choei 日本, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
- 2. Cf. tome I, p. 126, n. 1. De ce texte, et de celui que nous avons vu plus haut (p. 19) relatif aux Jong de Tang-che, il ressort que ces barbares étaient à l'est des Ts'in et qu'ils les isolaient des Tcheou.
  - 3. Cf. p. 19, n. 1.
- 4. Cf. Tso tchoan, 17° année du duc Hoan (Legge, Chinese Classics, tome V, p. 69, 2° col.)
- 5. La tribu Koei occupait le territoire qui était, à l'époque des Tang, la sous-présecture de Chang-koei  $\bot$   $\Longrightarrow$ , et qui se trouvait au sudouest de l'actuelle présecture secondaire de Ts'in  $\Longrightarrow$ , province de Kan-sou. La tribu Ki était dans les mêmes parages.

Tou et à Tcheng¹. Il détruisit le petit Kouo². — La treizième année (685 av. J.-C.), des gens du pays de Ts'i, Koan Tche-fou, Lien Tch'eng et d'autres, tuèrent leur prince, le duc Siang, et nommèrent Kong-suen Ou-tche². — (L'état de) Tsin détruisit (les états de) Houo, Wei et Keng⁴. — Yong Lin, du pays de Ts'i, tua Ou-tche, Koan Tche-fou et les gens de leur parti, et donna le pouvoir au duc Hoan, de Ts'i⁴. — Ts'i et Tsin devinrent des royaumes puissants. — La dix-neuvième année (679 av. J.-C.), K'iu-ou, du pays de Tsin, devint pour la première fois

- 1. Tou correspond à la sous-présecture actuelle de Nan-tcheng , présecture de Han-tchong, province de Chàn-si. Tcheng était au nord de la présecture secondaire de Hoa , présecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si.
- 2. Le petit Kouo n'est autre que le Kouo occidental. Cf. tome 1, p. 276, n. 3, ad fin.
- 3. Le Tso tchoan (8° année du duc Tchoang) rapporte cet événement à l'année 686.
- 4. Cf. Tso tçhoan, 1<sup>re</sup> année du duc Min (Legge, Chinese Classics, tome V, p. 125). L'état de Houo avait été donné en fief à Chou-
- t'chou R., fils du roi Wen, de la dynastie Tcheou; il était situé à 16 li à l'ouest de l'actuelle présecture secondaire de Houo ., pro-
- vince de Chān-si. L'état de Wei (qu'il ne faut pas confondre avec le royaume de même nom qui se forma en 403 avant J.-C., en même temps que les royaumes de Han et de Tchao, des débris de celui de Tsin; cf. tome I, p. 301, n. 2), se trouvait dans la sous-préfec-
- ture de Joei-tch'eng , présecture secondaire de Kie, province de Chan-si. L'état de Keng était au sud-est de la sous-présecture
- de Ho-tsin 河津, présecture secondaire de Kiang 泽, province de Chān-si (cf. tome I, p. 192, n. 1). Les princes de ces trois royaumes appartenaient tous trois au clan Ki 龙.
  - 5. Cf. Tso tchoan, 9° année du duc Tchoang.

marquis de Tsin'. — Le duc Hoan, de Ts'i, se proclama hégémon à Kiuen<sup>2</sup>. — La vingtième année (678 av. J.-C.), le duc Ou mourut; il fut enterré à P'ing-yang (qui est près) de Yong. Pour la première sois, on sacrifia des hommes pour qu'ils suivissent le mort<sup>2</sup>; ceux qui suivirent le mort surent au nombre de soixante-six. (Le duc Ou) avait un fils qui s'appelait Po; Po ne prit pas le pouvoir et reçut en fies la terre de P'ing-yang. On donna le pouvoir au frère cadet (du duc Ou), le duc Té.

Le duc Té, la première année de son règne (677 av. J.-C.), fixa pour la première fois sa résidence dans la

1. Tch'eng-che it in, frère cadet du marquis Wen, de Tsin, avait reçu en apauage la terre de K'iu-ou; ses descendants devinrent de plus en plus puissants jusqu'à ce que l'un d'eux, Tch'eng, duc Ou

武之神, triompha de la branche aînée et devint souverain de Tsin; c'est cet événement qui est rappelé ici, la branche cadette étant désignée par le nom de son apanage, K'iu-ou. Cf. Mémoires historiques, chap. xxxix. Le T'ong kien tsi lan rapporte ce fait à l'année 678.

Kiu-ou est aujourd'hui la sous-présecture de Wen-hi, E, présecture secondaire de Kiang, province de Chàn si. Les Ts'in donnèrent à

Kiu-ou le nom de Tso-i Æ ; puis l'empereur Ou, passant par cette ville, y apprit la nouvelle de la défaite du royaume de Nan-yue; c'est pourquoi il décerna à cette ville le nom de Wen-hi qui signifie « apprendre une heureuse nouvelle ».

- 2. Kiuen est aujourd'hui la localité de Kiuen-tch'eng 野城, préfecture secondaire de P'ou 漢, préfecture de Ts'ao-tcheou, province de Chan-tong; c'était alors une ville de l'état de Wei 循. Le duc Hoan de Ts'i fut le premier des cinq hégémons (cf. tome I, p. 16, n. 4).
- 3. Nous aurons souvent l'occasion, dans l'histoire des princes de Ts'in, de mentionner cette coutume barbare de faire des sacrifices humains sur la tombe du souverain.

ville de Yong<sup>1</sup>, au palais Ta-tcheng. Il offrit en sacrifice trois cents bœufs au lieu saint de Fou<sup>2</sup>. Les sorts lui apprirent qu'il résiderait à Yong et qu'ensuite ses descendants iraient faire boire leurs chevaux dans le Fleuve<sup>2</sup>. Le comte de Leang et le comte de Joei vinrent à la cour<sup>2</sup>. — La deuxième année (676 av. J.-C.), il institua (le sacrifice de l'époque) fou<sup>2</sup>. Il se servit d'un chien pour écarter les vers malfaisants. — Le duc Té était âgé de trente-trois ans quand il prit le pouvoir; il mourut après avoir exercé le pouvoir pendant deux ans. Il avait engendré trois fils: l'aîné, le duc Siuen; le second, le duc Tch'eng; le plus jeune, le duc Mou. Le fils aîné, le duc Siuen, prit le pouvoir.

La première année du duc Siuen (675 av. J.-C.), (les

- 1. La ville de Yong correspond à la cité préfecturale de Fong-siang A principal de Chàn-si. Le duc Té transféra sa capitale de P'inggang (cf. p. 19, n. 1), à Yong.
  - 2. Cf. p. 16, n. 3.
- 3. C'est-à-dire que le territoire de Ts'in s'étendrait plus tard du côté de l'est jusqu'à Long-men, sur le Hoang-ho.
  - 4. Les princes de l'état de Leang avaient pour nom de clan Yng
- p; leur capitale était la ville de Chao-leang 少菜 qui était à 20 li au sud de la sous-préfecture de Han-tch'eng 韓城, préfecfecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si. Les princes de Joei avaient pour nom de clan Ki 如. L'ancienne ville de Joei était sur la rive occidentale du Hoang-ho, non loin de la sous-préfecture de
- Tch'ao-i 朝邑, présecture de T'ong-tcheou, province de Chàn-si.
- 5. On appelle aujourd'hui encore fou the la période des trente jours caniculaires. Le principe yn passait pour être alors particulièrement malfaisant et c'est pour écarter sa fâcheuse influence que le duc Té fit dépecer un chien aux portes de la ville, le chien étant un symbole du principe yang.

princes de) Wei' et Yen' attaquèrent (le roi de la dynastie) Tcheou; ils chassèrent le roi Hoei et mirent sur le trône le membre de la famille royale Toei. — La troisième année (673 av. J.-C.), le comte de Tcheng' et Kouochou tuèrent le prince T'oei et réintégrèrent le roi Hoei'. — La quatrième année (672 av. J.-C.), (le duc Siuen) institua le lieu saint de Mi'. Il livra bataille au (prince de) Tsin à Ho-yang et le vainquit. — La douzième année (664 av. J.-C.), le duc Siuen mourut. Il avait engendré neuf fils dont aucun ne prit le pouvoir. On donna le pouvoir à son frère cadet, le duc Tch'eng

La première année du duc *Tch'eng* (663 av. J.-C.), le comte de *Leang* et le comte de *Joei* vinrent à la cour. Le duc *Hoan*, de *Ts'i*, combattit les *Jong* des montagnes;

# 1. 衛.

- 2. Le pays de Yen dont il s'agit ici est le Yen méridional qui correspond à la sous-préfecture de Ki , formant partie de la préfecture Wei-hoei, province de Ho-nan. Les princes de ce royaume avaient le nom de clan Ki et se disaient descendants de Hoang-ti.

  3. Cf. tome I, p. 286, n. 3.
- 4. Sur ces événements, cf. tome I, pp. 289-290. Tchang Cheoutsie veut que Kouo-chou soit le Kouo oriental ; ce serait au contraire le Kouo occidental d'après la note 3 de la p. 276 du tome I; en réalité, la question de savoir qui, de Kouo-tchong et de Kouo-chou, reçut en fief le Kouo oriental et qui le Kouo occidental, reste sujette à controverse (cf. Tch'oen ts'ieou ti li k'ao che, H. T. K. K., chap.-ccli, p. 3 r°).
- 5. Tchang Cheou-tsie dit que, dans le lieu saint de Mi, on sacrifiait à l'Empereur vert. Le Traité sur les sacrifices fong et chan nous apprend que Mi se trouvait à Wei-nan qui est aujourd'hui encore la sous-préfecture de ce nom, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
  - 6. Cf. p. 23, n. 4.

il s'avança jusqu'à Kou-tchou<sup>1</sup>. Le duc Tch'eng mourut après avoir exercé le pouvoir pendant quatre années (660 av. J.-C.). Il avait sept fils dont aucun ne prit le pouvoir. On donna le pouvoir à son frère cadet, le duc Mou.

Jen-hao, duc Mou, la premiere année de son règne (659 av. J.-C.), se mit lui-même à la tête de ses soldats et attaqua (la tribu) Mao-tsin<sup>2</sup>; il en triompha. — La quatrième année (656 av. J.-C.), il alla chercher une épouse dans le pays de Tsin; c'était la sœur ainée de Chen-cheng, l'héritier présomptif de Tsin. — Cette année-là, le duc Hoan, de Ts'i, battit (l'état de) Tch'ou et parvint jusqu'à Chào-ling<sup>3</sup>.

La cinquième année (655 av. J.-C.), le duc Hien, de

- 1. C'est pour secourir le pays de Yen septentrional que le duc Hoan, de Ts'i, attaqua les Jong des montagnes. Le Kouo yu (section Ts'i yu) dit que le duc Hoan attaqua au nord les Jong des montagnes, battit (le prince de) Ling-tche tet coupa la tête (au prince de) Kou-tchou Ling-tche se trouvait dans la sous-préfecture actuelle de Fou-ning , préfecture de Yong-p'ing, province de Tche-li; Kou-tchou correspond à la préfecture secondaire de Loan préfecture de Yong-p'ing, province de Tche-li. Cf tome I, p. 217, n. 1 ad fin.
- 2. D'après les indications du Kouo ti tche, la tribu Mao-tsin devait se trouver au nord-est de l'actuelle sous-préfecture de Joei-tch'eng préfecture de Kie, province de Chān-si. D'après le tch'oen ts'ieou ti li k'ao che (H. T. K. K., ch. cclm, p. 13 re), Mao-tsin ou le gué de Mao serait aujourd'hui le gué de Ta-yang 大學文, dans la sous-préfecture de Ping-lou 中國文, préfecture de Ping-yang, province de Chān-si.
- 3. Chao-ling était à 45 li à l'est de l'actuelle sous-présecture de Yen-tch'eng 区域, présecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.

Tsin, détruisit (les états de) Yu¹ et Kouo²; il fit prisonnier le prince de Yu, ainsi que son grand officier Poli Hi; c'était le résultat qu'il avait obtenu en donnant en présent au (prince de) Yu un anneau de jade et des chevaux. Quand il eut pris Po-li Hi, il le chargea d'escorter dans le pays de Ts'in la femme du duc Mou, de Ts'in. Po-li Hi s'enfuit du pays de Ts'in et se réfugia à Yuan²; les gens de la frontière du pays de Tch'ou l'arrêtèrent. Le duc Mou avait appris que Po-li Hi était un sage et il était disposé à payer une forte rançon pour lui; mais il craignait que les gens de Tch'ou ne le rendissent pas et c'est pourquoi il envoya un messager leur dire: « Un de mes sujets qui faisait partie de l'escorte (de ma femme),

- 1. Sous la dynastie Yn, il y avait un état de Yu dont les princes étaient descendants de Choen; après l'avènement de la dynastie Tcheou, le roi Ou nomma son grand-oncle, Yu-tchong 英仲, prince de Yu; Yu-tchong, qui s'appelle aussi Tchong-yong 仲延, était le second fils de Tai-wang 太王 et le frère cadet de Tai-po太伯 (cf. tome I, p. 215); depuis Yu-tchong jusqu'à l'année 655, date à laquelle la principauté de Yu fut détruite par Ts'in, ce petit état avait eu douze princes successifs. La principauté de Yu à l'époque des Tcheou occupait le même emplacement que celle de l'époque des Yn (cf. tome I, p. 219, n. 2).
- 2. Le Kouo dont il est ici question ne peut être que le Kouo oriental; il était situé au sud du Hoang-ho, vis-à-vis de l'état de Yu qui se trouvait au nord du Fleuve. Pour pouvoir attaquer Kouo, Tsin devait traverser Yu; il obtint le droit de passage en donnant au prince de Yu un magnifique attelage et un anneau de jade précieux; mais lorsque Tsin eut détruit par ce moyen l'état de Kouo, il anéantit aussi celui de Yu et reprit ses présents (cf. Tso tchoan, 2º année du duc Hi).
- 3. Yuan correspond à la préfecture secondaire de Teng D, préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan. Cette ville faisait alors partie du puiss ant état de Tch'ou.

Po-li Hi, se trouve chez vous; je vous propose de le racheter au prix de cinq peaux de bélier 1. » Les gens de Tch'ou y consentirent aussitôt et le rendirent. En ce temps, Po-li Hi était déjà agé de plus de soixante-dix ans; le duc Mou le délivra de prison et voulut causer avec lui sur la politique; il s'excusa, disant: « Votre sujet est le sujet d'un royaume détruit; comment serait-il digne d'être interrogé? » Le duc Mou répondit: « Le prince de Yu s'est perdu parce qu'il n'a pas suivi vos conseils; ce n'est pas votre faute. » Il insista pour l'interroger; (Po-li Hi) discourut pendant trois jours; le duc Mou, très satisfait, lui remit le gouvernement du royaume avec le titre de « grand officier des cinq béliers. » Po-li Hi s'y refusa, en disant: « Votre sujet n'a pas la valeur de son ami Kien-chou. Kien-chou est un sage, mais le monde ne le sait pas. Au cours de mes voyages incessants, je me trouvai dans la gêne dans le pays de Ts'i et je mendiai ma nourriture aux habitants de (la localité de) Tche 2; Kienchou me recueillit; alors je désirai me mettre au service

<sup>1.</sup> Une tradition populaire, que Mencius (V, a, 9; Legge, Chinese Classics, II, p. 242-244) déclare d'ailleurs controuvée, disait que Po-li Hi s'était vendu lui-même pour le prix de cinq peaux de bélier à un marchand de bétail du pays de Ts'in, afin de trouver ainsi un moyen de s'introduire auprès du duc de Ts'in. — Tchoang-tse mentionne à deux reprises le nom de Po-li Hi; dans l'un de ces textes (trad. Legge, Sacred Books of the East, vol. XL, p. 89), il fait allusion aux cinq peaux de bélier que le duc Mou donna pour avoir Po-li Hi; dans l'autre texte (loc. cit., p. 50), il dit que Po-li Hi gardait le bétail et que c'est en cette qualité qu'il attira l'attention du duc Mou dont il devait être un jour le premier ministre.

<sup>2.</sup> D'après le contexte, cette localité devait se trouver dans l'état de Ts'i; il est donc difficile d'admettre l'identification proposée par Tchang Cheou-tsie qui veut que Tche ait été situé dans la sous-préfecture de P'ei

de Ou-tche, prince de Ts'i'; Kien-chou me retint et c'est ainsi que je pus éviter les difficultés qui se présentèrent dans le royaume de Ts'i; puis j'allai dans (le pays des) Tcheou; le membre de la famille royale des Tcheou, Toei<sup>2</sup>, aimait les bœufs; comme j'élevais des bœufs, j'entrai en rapports avec lui et T'oei désira m'employer; Kien-chou me retint; je partis et je pus ainsi ne pas périr. Lorsque je me mis au service du prince de Yu, Kienchou me retint; je savais que le prince de Yu ne suivrait pas mes avis, mais je considérai mon intérêt personnel, mes appointements et mes dignités et je me décidai à rester. Par deux fois j'ai suivi ses conseils et j'ai pu ainsi être à l'abri; pour une fois que je ne les ai pas suivis, j'ai été enveloppé dans les difficultés du prince de Yu; voilà comment je sais que cet homme est un sage, » Alors le duc Mou envoya des gens avec des présents considérables chercher Kien-chou et il le nomma grand officier de premier rang.

En automne, le duc Mou se mit en personne à la tête de ses troupes pour attaquer Tsin; il combattit à Ho-k'iu. Li-ki, du pays de Tsin, fit des troubles; l'héritier présomptif Chen-cheng mourut à Sin-tch'eng; Tch'ong-eul et I-ou sortirent du pays et s'enfuirent.

<sup>1.</sup> Cf. p. 21.

<sup>2.</sup> Cf. tome I, pp. 289-290.

<sup>3.</sup> Ho-k'iu, ou le contour du Fleuve, est le point où le Hoang-ho change sa direction du nord au sud pour couler de l'ouest vers l'est; c'est actuellement le lieu où se touchent les trois provinces de Chàn-si, Chān-si et Ho-nan.

<sup>4.</sup> L'héritier présomptif du royaume de Tsin.

<sup>5.</sup> D'après Wei Tchao. Sin-tch'eng serait un autre nom de K'iu-ou. Cf. p. 22, n. 1, ad fin.

<sup>6.</sup> I-ou fut, dans la suite, le duc Hoei de Tsin; Tch'ong-eul fut le duc Wen. Sur ces événements, cf. Tso-tchoan, 9° année du duc Hi.

La neuvième année '(651 av. J.-C.), le duc Hoan, de Ts'i, réunit les seigneurs à Koei-k'ieou. Le duc Hien, de Tsin, morrut; on donna le pouvoir à Hi-ts'i, sils de Li-ki; un de ses sujets, Li Ko, tua Hi-ts'i; Siun-si donna le pouvoir à Tchouo-tse; puis (Li) Ko tua Tchouo-tse ainsi que Siun-si; I-ou envoya un messager demander (au prince de) Ts'in de l'aider à rentrer dans (le pays de) Tsin; alors le duc Mou y consentit; il envoya Po-li Hià la tête d'une armée pour escorter I-ou. I-ou lui fit cette promesse: « Si j'obtiens réellement le pouvoir, je vous offre de détacher huit villes qui appartiennent à Tsin à l'ouest du Fleuve et de les donner à Ts'in. » Mais quand il fut arrivé (dans le pays de Tsin) et qu'il eut pris le pouvoir, il envoya P'ei Tcheng exprimer ses remerciments au (prince de) Ts'in; il viola l'engagement qu'il avait pris, ne donna pas les villes à l'ouest du Fleuve, puis tua Li Ko. Pei Tcheng l'apprit; il eut peur et c'est pourquoi il parla au duc Mou en ces termes: « Les gens de Tsin ne souhaitent pas avoir I-ou, mais ils désirent en réalité Tch'ong-eul. Maintenant (I-ou) a violé la convention qu'il avait faite avec Ts'in et a tué Li K'o; tout cela il l'a fait sur l'avis de Lu Cheng et de K'i Joei. Je désire que Votre Altesse mande promptement auprès d'elle Lu et K'i en leur faisant des promesses; quand Lu et K'i seront ici, alors vous réintégrerez Tch'ong-eul (sur le trône de Tsin). C'est là ce qui est avantageux. » Le duc Mou approuva ce conseil; il envoya des messagers qui revinrent avec P'ei Tcheng (dans le pays de Tsin) pour mander Lu et Ki. Lu, Ki et les gens de leur parti soupçonnèrent

<sup>1.</sup> Cf. Tso tchoan, 9e année du duc Hi. - K'oei-k'ieou était à 30 li à l'est de la sous-préfecture de K'ao-tch'eng 考境, préfecture de Koei-té, province de Ho-nan.

que P'ei Tcheng avait des intelligences (avec le duc de Ts'in); ils le dirent à I-ou qui fit périr P'ei Tcheng. Le fils de P'ei Tcheng, P'ei Pao s'enfuit dans (le pays de) Ts'in et dit au duc de Mou: « Le prince de Tsin agit contrairement à la raison: les cent familles ne l'aiment pas; on peut l'attaquer. » Le duc Mou répondit: « Si vraiment les cent familles ne le favorisaient pas, comment pourrait-il mettre à mort ses principaux ministres? S'il peut mettre à mort ses principaux ministres, c'est sans doute qu'il est d'accord (avec son peuple). » (Le duc) ne suivit donc pas son avis, mais il consulta secrètement (P'ei) Pao.

La douzième année (648 av. J.-C.), dans le pays de Ts'i, Koan Tchong' et Si-p'ong' moururent. — Dans le pays de Tsin il y eut une sécheresse'; (les gens de cet état), vinrent demander du grain; P'ei Pao conseilla au duc Mou de n'en pas donner et de profiter de la famine pour les attaquer. Le duc Mou demanda son avis à Kongsuen Tche'; celui-ci répondit: « La disette et l'abondance sont choses qui surviennent alternativement; nous ne pouvons pas ne pas leur donner (du grain). » (Le duc) demanda son avis à Po-li Hi; celui-ci répondit: « I-ou s'est rendu coupable envers Votre Altesse;

- 1. Le Tong kien tsi lan rapporte la mort de Koan Tchong à l'année 645. Sur Koan Tchong 替仲 ou Koan I-ou 管夷吾, cf. Mayers, Manual, n° 293.
- 2. Si-p'ong était un descendant à la 4 génération du duc Tchoang, de Ts'i.
- 3. Les délibérations relatives aux incidents que Se-ma Ts'ien va raconter sont rapportées au long dans le Kouo yu, section Tsin yu, 3º partie. Cf. Tso tchoan, 13º année du duc III.
- 1. Kong-suen Tche apparaît dans le Tso tchoan (13° année du duc Hi) sous le nom de Tse-sang 7 , qui doit être son appellation.

mais quel crime son peuple a-t-il commis? » Alors (le duc) suivit l'opinion exprimée par Po-li Hi et Kongsuen Tche et se décida à donner du grain (aux gens de Tsin); on le transporta sur des bateaux et sur des chars (si nombreux que) depuis Yong jusqu'à Kiang ils s'apercevaient les uns les autres.

La quatorzième année (646 av. J.-C.), Ts'in souffrit de la disette et demanda du grain à Tsin. Le prince de Tsin délibéra sur cette question avec l'assemblée de ses ministres. Kouo Che dit: « Profitez de sa disette pour l'attaquer; vous pouvez remporter une grande gloire. » Le prince de Tsin suivit son avis.

La quinzième année (645 av. J.-C.), il mit en marche une armée pour attaquer Ts'in; le duc Mou leva des soldats; il chargea P'ei Pao de les commander et il alla en personne combattre (l'armée de Tsin); le neuvième mois, au jour jen-siu, il en vint aux mains avec I-ou, duc Hoei de Tsin, dans la localité de Han!. Le prince de Tsin s'écarta de son armée pour venir disputer l'avan-

- 1. Cf. p. 21, n. 3. Yong était alors la capitale de Ts'in.
- 2. Kiang était en ce temps la capitale de Tsin. Elle était au nord de l'actuelle préfecture secondaire de Kiang ## et se trouvait à 25 li au sud de la sous-préfecture de Tai-p'ing ## , préfecture de P'ing-yang, province de Chan-si.
- 3. Il n'y a pas moins de trois localités différentes qui portent le nom de Han 中; les commentateurs les ont souvent confondues entre elles; le tch'oen ts'ieou ti li k'ao-che (H. T. K. K., ch. ccliu, 10° et 24° années du duc Hi) a discuté la question en détail; voici les conclusions auxquelles il arrive: 1° la localité de Han qui est mentionnée dans ce texte s'appelle aussi Han-yuen 早原; elle était à l'est du Hoang-ho et devait se trouver dans la région des sous-préfectures de Ho-tsin 河津 et de Wan-ts'iuen 東京, prefecture de P'ing-yang,

tage à Ts'in; il tourna bride, mais, ses chevaux ayant été ralentis (par un bourbier), le duc Mou et les cavaliers rangés seus son guidon \* s'élancèrent à sa poursuite; ils ne purent s'emparer du prince de Tsin, mais, au contraire, ils furent cernés par les soldats de Tsin; ceux-ci attaquèrent le duc Mou qui fut blessé; alors les trois cents hommes qui avaient mangé l'excellent cheval au pied de la montagne Ki' firent une charge à fond sur l'armée de Tsin qui rompit son cercle; ils délivrèrent ainsi le duc Mou et prirent au contraire vivant le prince de Tsin. — Autrefois le duc Mou avait perdu un excellent cheval; des gens incultes qui habitaient au pied de la montagne K'i's en emparèrent en commun et le mangèrent; ils étaient plus de trois cents hommes; les magistrats les arrêtèrent et voulurent leur appliquer la loi; le duc Mou dit : « Le sage ne nuira pas à des hommes pour une question de bétail; j'ai entendu dire que, quand un homme a mangé de la viande d'un excellent cheval, s'il ne boit pas de vin, cela lui est nuisible. » Alors il leur donna à tous du vin et leur pardonna. Quand ces trois cents hommes apprirent que Ts'in attaquait Tsin, ils

province de Chān-si; — 2º le petit état féodal de Han, qui fut détruit par l'état de Tsin au temps du roi P'ing (770-720 av. J.-C.), était à l'ouest du Fleuve; sa capitale était à 18 li au sud de l'actuelle sous-

préfecture de Han-tch'eng province de l'ong-tcheou, province de Chàn-si; — 3° enfin le Che king (Ta ya, liv III, ode 7; Legge, Chinese Classics, vol. IV, pp. 546-551) mentionne un petit état de Han qui devait être voisin de celui de Yen et qui correspondrait

à l'actuelle sous-préfecture de Kou-ngan 固安, à 120 li au sudouest de Péking.

<sup>1.</sup> Cf. Tso tchoan, 15° anuée du duc Hi.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire ses gardes du corps.

<sup>3.</sup> Cf. tome I, p 132, n. 2, ad fin.

demandèrent tous à le suivre; quand ils l'eurent suivi, ils virent que le duc Mou était dans une situation critique; ils serrèrent leurs lances et luttèrent jusqu'à la mort afin de reconnaître le bienfait dont ils avaient été l'objet à l'occasion de l'excellent cheval. — Alors, le duc Mou revint avec le prince de Tsin qu'il avait fait prisonnier; il ordonna des purifications dans son royaume, (en disant qu')il se proposait de sacrisier à la place du prince de Tsin à l'Empereur d'en haut. Le Fils du Ciel (de la dynastie) Tcheou 2 l'apprit et dit : « (Le prince de) Tsin est du même clan que moi ; j'intercéderai en sa faveur. » D'autre part, la sœur ainée de I-ou, prince de Tsin, était femme du duc Mou; quand elle apprit ce qui se passait, elle mit sur sa poitrine l'étoffe de deuil, se ceignit de la ceinture de deuil et, les pieds nus, elle dit : « L'épouse et la sœur ne peuvent s'aider l'une l'autre, en sorte

1. La phrase 吾將以晉君祠上帝 pourrait signifier littéralement: « Je me propose de sacrifier le prince de Tsin à l'Empereur d'en haut. » C'est ainsi que je l'avais entenduc d'abord (Traité sur les sacrifices fong et chan, 1890, p. xv). Mais un texte du Tso tchoan (10° année du duc Hi, § 6) montre qu'il faut la comprendre autrement; dans ce texte, un prince mort reparaît sur la terre pour dire que l'Empereur (d'en haut), scandalisé des crimes de

I-ou, prince de Tsin, a promis de le perdre et a dit: 粉以音 异条件形念。 Je donnerai Tsin à Ts'in et c'est Ts'in qui s'acquittera des sacrifices envers moi. » Cela signifie que l'extinction totale de Tsin est résolue, extinction qui est xprimée dans les idées chinoises par la suppression des sacrifices que son prince rend au Ciel. Dès lors la phrase de Se-ma Ts'ien signifie simplement: « Je me propose de sacrifier à la place du prince de Ts'in à l'Empereur d'en haut. » En d'autres termes, le duc Mou veut anéantir entièrement l'état de Tsin.

<sup>2.</sup> Le roi Siang.

<sup>3.</sup> Cf. Mémoires historiques, chap. xxxix, au commencement.

chap. xut, § 20.

qu'elles désobéissent aux ordres de leurs princes '. » Le duc Mou dit : « Je considère comme un exploit de m'être emparé du prince de Tsin; maintenant le Fils du Ciel intercède en sa faveur; ma femme se désole à son sujet. » Alors il fit une convention avec le prince de Tsin et lui permit de s'en retourner; il changea sa demeure contre une habitation honorable et lui offrit un festin de sept fois trois victimes "; le onzième mois, il renvoya I-ou, prince de Tsin. I-ou lui donna son territoire à l'ouest du Fleuve et envoya son héritier présomptif, Yu, en otage dans le pays de Ts'in. (Le duc de) Ts'in maria le prince Yu à une fille de sa maison. A ce moment, le territoire de Ts in arriva à l'est jusqu'au fleuve ".

- 1.美 « la concubine », est le nom que se donne par humilité la femme du duc Mou pour dire qu'elle est l'épouse du duc; mais, en même temps, elle est la sour ainée du prince de Tsin, et c'est ce qu'elle exprime par les mots 兄弟; elle est à la fois épouse et sour et ne peut concilier les devoirs que lui imposent ces deux qualités; c'est pourquoi elle désobéit involontairement aux volontés des deux princes dont l'un est son frère et l'autre son mari; l'expression 年 和 (), prop. ; « déshonorer l'ordre du prince » se retrouve dans le Luen yu,
- 2. Le mot désigne une victime; mais, dans l'expression , il signifie un bouf, un mouton et un pore; il ne faut donc pas traduire cette expression comme signifiant s sept victimes », car elle implique en réalité qu'il y avait sept boufs, sept moutons et sept pores.
- 3. Le prince de Fsin livra, pour sa rançon, au duc Mou les places qu'il possédait à l'ouest du fleuve Jaune : c'est ce qu'on appelait le territoire de Ho-si P P L'état de Ts'in s'étendit alors jusqu'à Long-man R , sur le Hoang-ho. Cf. p. 23, n. 2.

La dix-huitième année (642 av. J.-C.), le duc *Hoan*, de *Ts'i*, mourut<sup>1</sup>.

La vingtième année (640 av. J.-C.), Ts'in anéantit (les états de) Leang et Joei<sup>2</sup>.

La vingt-deuxième année (638 av. J.-C.), le membre de la famille souveraine de Tsin, Yu, apprenant que le prince de Tsin était malade, dit : « C'est (la famille princière de) Leang qui est la famille de ma mère; or Ts'in l'a anéantie. J'ai beaucoup de frères; quand le prince sera mort, Ts'in ne manquera pas de me garder et Tsin me négligera pour nommer à ma place quelque autre fils. » Le prince Yu s'enfuit donc et s'en retourna à Tsin.

La vingt-troisième année (637 av. J.-C.), le duc Hoei, de Tsin, mourut. Le prince Yu prit le titre de prince. Ts'in, irrité de ce que Yu s'était enfui, alla chercher dans le pays de Tch'ou le membre de la famille ducale de Tsin, Tch'ong-eul' et lui donna pour femme celle qui

<sup>1.</sup> Le Tch'oen ts'icou rapporte la mort du duc Hoan à la 17° année du duc Hi, de Lou, c'est-à-dire à l'année 643; mais les funérailles n'eurent lieu que onze mois plus tard. La divergence entre Se-ma Ts'ien et le Tch'oen ts'ieou n'est peut-être qu'apparente; en effet, la mort du duc Hoan est rapportée par le Tch'oen ts'ieou au 12° mois; or le 12° mois du Tch'oen ts'ieou correspond au 10° mois du calendrier des Ts'in et des premiers empereurs Han: si le duc Mou, de Ts'in, se servait déjà de ce calendrier, il devait considérer le 10° mois comme le premier de l'année et, dès lors, un événement que le Tch'oen ts'ieou rapporterait au dernier mois d'une certaine année serait assigné, dans ce système de notation du temps, au premier mois de l'année suivante; il n'y aurait donc aucune différence réelle entre la date indiquée ici et celle que donne le Tch'oen ts'ieou.

<sup>2.</sup> Le Tch'oen ts'ieou rapporte cet événement à la 19° année du duc Hi qui correspond en gros à l'année 641 avant J.-C.; mais, comme c'était en hiver, on peut appliquer ici encore la remarque de la note précédente. — Sur l'emplacement de Leang et de Joei, cf. p. 23, n. 3.

<sup>3.</sup> Cf. le Tso tchoan, 23 année du duc Hi et le xxxix chap. des Mémoires historiques.

avait été précédemment la femme du prince Yu. Tch'ongeul commença par s'y refuser, mais ensuite il y consentit. Le duc Mou redoubla pour lui d'égards et de prévenances.

La vingt-quatrième année (636 av. J.-C.), au printemps, Ts'in envoya des émissaires dire aux principaux ministres de Tsin qu'il désirait faire rentrer Tch'ong-eul. (Les gens de) Tsin y consentirent; alors (Ts'in) envoya une escorte avec Tch'ong-eul. Le deuxième mois, Tch'ong-eul prit le pouvoir comme prince de Tsin; ce fut le duc Wen. Le duc Wen chargea des gens de tuer le prince Yu: le prince Yu est celui qu'on appelle le duc Hoai. — L'automne de cette même année, Tai, frère cadet du roi Siang, de la dynastie Tcheou, attaqua le roi avec l'aide des Ti; le roi sortit (de ses états et s'établit à Tcheng¹.

La vingt-cinquième année (635 av. J.-C.), le roi (de la dynastie) *Tcheou* envoya des messagers demander le secours de *Tsin* et de *Ts'in*. Le duc *Mou* de *Ts'in* étant venu avec ses soldats aider le duc *Wen* de *Tsin*, ils firent rentrer le roi *Siang* et tuèrent *Tai*, frère cadet du roi.

La vingt-huitième année (632 av. J.-C.), le duc Wen de Tsin triompha de Tch'ou à Tch'eng-p'ou.

La trentième année (630 av. J.-C.), le duc Mou aida le

<sup>1.</sup> Cf. tome I, p. 293-294. Sur la situation du pays de Tcheng, cf. tome I, p. 286, n. 3.

<sup>2.</sup> Cf. Tso tchoan, 28° année du duc Hi. L'emplacement de Tch'engp'ou est incertain : il est vraisemblable qu'il faut le chercher dans la
sous-préfecture de Tch'en-lieou , préfecture de K'ai-fong,
province de Ho-nan (H. T. K. K., chap. ccliii, p. 10 r°). Cependant le
T'ong kien tsi lan (chap. v, p. 8 v°) veut que cette localité ait été au
sud de la préfecture secondaire de Pou , préfecture de Ts'aotcheou, province de Chan-tong.

duc Wen de Tsin à assiéger Tcheng. (Le prince de) Tcheng envoya un messager au duc Mou pour lui dire: « La ruine de Tcheng profitera à Tsin; c'est pour Tsin que le succès sera remporté tandis que Ts'in n'y aura aucun avantage; la puissance de Tsin, c'est chose funeste pour Ts'in. » Alors le duc Mou licencia ses troupes et revint; Tsin à son tour licencia son armée.

La trente-deuxième année (628 av. J.-C.), en hiver, le duc Wen de Tsin mourut.

Il y eut un homme de Tcheng qui voulut vendre son pays à Ts'in, en disant : « J'ai la garde de l'une des portes de la ville; Tcheng peut être pris par surprise.» Le duc Mou demanda l'avis de Kien-chou et de Po-li Hi qui lui répondirent : « Traverser plusieurs états et franchir mille li pour aller prendre des gens par surprise, il est rare qu'on réussisse à le faire. D'ailleurs, s'il se trouve un homme pour vendre Tcheng, comment pouvezvous savoir s'il ne se trouvera pas aussi des gens de notre pays qui mettront à profit cette information pour avertir Tcheng de nos projets? Ne faites pas cela. Le duc Mou dit : « Vous n'y connaissez rien ; d'ailleurs j'ai déjà pris ma décision. » Aussitôt il sit partir ses soldats; il nomma généraux le fils de Po-li Hi, Mongming Che et les fils de Chou-kien, Si-k'i Chou et Po-i Ping<sup>3</sup>. Le jour du départ de l'armée, Po-li Hi et Chou-

<sup>1.</sup> Cet envoyé s'appelait I Tche-hou 伏之狐, cf. le Tso tchoan, 30° année du duc Hi, qui raconte ces faits avec plus de détails.

<sup>2.</sup> Ce personnage s'appelait Ki-tse 杞子; cf. Tso tchoan, 82e année du duc Hi.

<sup>3.</sup> Le Tso tchoan, 32° année du duc Hi, appelle ces trois hommes Mong-ming 孟明, Si-ki 西乞et Po-i 白乙, ce qui prouve que Che, Chou et Ping sont respectivement leurs noms personnels.

kien se lamentèrent à ce sujet. Le duc Mou l'apprit, s'en irrita et leur dit : « Je fais partir mes soldats et vous arrêtez mon armée en vous lamentant; qu'est-ce à dire? » Les deux vieillards lui répondirent : « Vos sujets ne se permettraient point d'arrêter l'armée de Votre Altesse; mais, quand l'armée se mettra en marche, nos fils partiront avec elle; nous sommes vieux; s'ils tardent à revenir, il est à craindre que nous ne les revoyions pas; c'est pourquoi nous pleurons. » Les deux vieillards se retirèrent; ils donnèrent cet avertissement à leurs fils : « Le lieu où votre armée sera défaite, ce sera certainement auprès de Hiao<sup>1</sup>. »

La trente-troisième année (627 av. J.-C.), au printemps, les troupes de *Ts'in* allèrent dans l'est pour gagner le territoire de *Tsin*. Elles passèrent par la porte nord de *Tcheou*<sup>2</sup>. Wang-suen Man, du pays de *Tcheou*, dit:

1. Hiao était une localité dans un étroit désilé formé par les deux collines Hiau : sur l'une de ces collines était la tombe de Kao, l'un des derniers souverains de la dynastie Hia (cf. Tso tchoan, 32° année du duc Hi). Hiao était à 50 li au nord de la sous-préfecture de Yong-ning , préfecture et province de Ho-nun. Le défilé de Hiao est mentionné par Lu Pou-wei (Tch'oen-ts'ieou, chap. x111, pp. 2 vo et 3 ro) comme l'une des « neuf barrières » de l'empire : 1 謂九塞大汾冥阸荆阮方城殽井陘令 亚句注居庸. «Qu'appelle-t-on les neuf barrières? C'est Tafen, Ming-ngo, King-yuan, Fang-tch'eng, Hiao, Tsing-hing, Ling-ts'e, Keou-tchou et Kiu-yong. » Cf. un passage analogue dans Houi-nan-tse. 2. La porte septentrionale de la capitale des Tcheou s'appelait la porte Kien-tsi 乾 祭 (cf. Tso tchoan, 24° aunée du duc Tchao). La capitale des Tcheou était alors Wang-tch'eng 王城. où le roi P'ing, fuyant devant les barbares de l'ouest, s'était réfugié en 770 avant J.-C.; ce ne fut que sous le roi King (519-476 av. J.-C.) que la capitale fut reportée à 40 li plus à l'est et prit le nom de Tch'eng-

« Les soldats de Ts'in se conduisent contrairement aux rites; comment pourraient-ils empêcher leur défaite 1? » Les troupes arrivèrent à Hoa?. Un marchand de Tcheng? qui faisait le commerce et qui s'appelait Hien Kao, conduisait douze bœufs qu'il allait vendre dans le pays de Tcheou; lorsqu'il vit les soldats de Ts'in, il craignit d'être tué ou fait prisonnier; c'est pourquoi il leur offrit ses bœufs en disant: « Nous avons appris que votre grand royaume allait exterminer Tcheng; le prince ·de Tcheng a eu soin de se mettre sur ses gardes et de faire des préparatifs; il m'a envoyé avec douze bœufs pour réconforter de leurs fatigues l'armée et ses officiers ». Les trois généraux de Ts'in se dirent entre eux: « Nous voulions attaquer Tcheng par surprise; mais maintenant Tcheng a déjà pris l'éveil; nous n'atteindrions point notre but en y allant. » Ils détruisirent Hoa qui était une place sur la frontière de Tsin. En ce temps le duc Wen de Tsin était mort, mais n'avait point encore été enterré; son héritier présomptif, le duc Siang, se mit en colère et dit : « Ts'in m'outrage, moi orphelin; il profite de ce que je suis en deuil pour détruire ma ville de Hoa. » Alors il teignit en noir l'étoffe de deuil qu'il portait et la ceinture de chanvre et mit en marche ses soldats; il arrêta l'armée de Ts'in à Hiao; il l'attaqua

tcheou ); la sous-préfecture actuelle de Lo-yang, qui fait partie de la cité préfecturale de Ho-nan, est à mi-distance entre l'emplacement de Wang-tch'eng et celui de Tch'eng-tcheou (cf. H. T. K. K., chap. ccliv, 26° année du duc Tchao, et tome I, p. 301, n. 1).

<sup>1.</sup> Cf. Tso tchoan, 33° année du duc Hi.

<sup>2.</sup> Les princes de Hoa 南 avaient pour nom de clan Ki 如; leur capitale était à Fei 貴, à 20 li au sud de l'actuelle sous-préfecture de Yen-che 怪 師, préfecture de Ho-nan.
3. Cf. p. 38, n. 1.

et la défit complètement; il n'y eut pas un seul homme qui en échappa : il fit prisonniers les trois généraux de Ts'in et s'en revint. La femme du duc Wen était une fille (du duc) de Ts'in; elle intercéda en faveur des trois généraux prisonniers en disant : « Le duc Mou a contre ces trois hommes une haine qui pénètre jusqu'à la moelle de ses os. Je désire que vous ordonniez à ces trois hommes de s'en retourner, afin que mon prince puisse prendre plaisir à les faire périr dans la chaudière bouillante. » Le prince de Tsin y consentit et renvoya les trois généraux de Ts'in; quand ils arrivèrent, le duc Mou, vêtu de vétements blancs, alla à leur rencontre hors de ville et, s'adressant à ces trois hommes, il leur dit en pleurant : « C'est parce que je n'ai pas suivi les conseils de Po-li Hi et de Kien-chou que je vous ai couverts de honte tous trois; comment serait-ce votre faute? Appliquez donc toutes vos forces à laver cet affront et ne vous relâchez point. » Il rendit alors à ces trois hommes leurs titres et leurs rangs d'auparavant : il y ajouta même et les traita avec honneur.

La trente-quatrième année (626 av. J.-C.), Chang-Tch'en, héritier présomptif (du pays) de Tch'ou, assassina son père, le roi Tch'eng, et prit le pouvoir à sa place. Alors le duc Mou envoya de nouveau Mong-ming Che et ses compagnons, à la tête d'une armée, attaquer Tsin; ils combattirent à P'ong-ya<sup>2</sup>. Ts'in n'eut pas l'avantage; il ramena ses soldats et se retira. — Le roi des Jong en-

<sup>1.</sup> Cette femme est appelée par le Teo tchoan (33° année du duc Hi) Wen Yng 文 嵐, c'est-dire qu'elle était la femme du duc Wen et qu'elle avait le nom de clan Yng qui était celui de la famille princière de Tè'in.

<sup>2,</sup> Cf. p. 20, n. 1,

voya Yeou-yu dans le pays de Ts'in; les ancêtres de Yeouyu étaient originaires du pays de Tsin; il s'était réfugié chez les Jong, mais il savait parler la langue de Tsin. (Le roi des Jong) avait entendu parler de la sagesse du 'duc Mou; c'est pourquoi il envoya Yeou-yu observer Ts'in; le duc Mou de Ts'in lui montra ses palais et ses approvisionnements. Yeou-yu lui dit: « Si vous avez fait faire cela par des esprits, vous avez dû fatiguer les dieux; si vous l'avez fait faire par des hommes, c'est alors le peuple que vous avez lassé. » Le duc Mou s'étonna de ce propos et lui fit cette question : « Le royaume du milieu se sert du Che (king) et du Chou (king)1, des rites et de la musique, des lois et des mesures pour en faire la règle; cependant il a été autrefois troublé. Maintenant les barbares Jong n'ont rien de tout cela; comment se gouvernent-ils? n'y trouvent-ils pas aussi quelque difficulté?» Yeou-yu rit et dit : « C'est là précisément ce qui a causé des troubles dans le royaume du milieu. En effet, lorsque le très saint Hoang-ti fit les rites et la musique, les lois et les mesures, c'est en personne qu'il donnait l'exemple et il ne gouvernait que fort peu; mais ses descendants se montrèrent de jour en jour plus orgueilleux et plus débauchés; ils mirent comme un obstacle le prestige des lois et des mesures afin qu'elles servissent à punir et à réprimer le peuple; le peuple sut épuisé et poussé à bout; alors, au nom de

<sup>1.</sup> Ce texte pourrait avoir une certaine importance, car il démontrerait qu'avant l'époque de Confucius le Che king et le Chou king étaient déjà la base de l'enseignement en Chine. Mais il est à remarquer que Han Fei-tse (chap. 111, pp. 8 et 9, section 10) rapporte ce discours du duc Mou d'une manière fort différente; il semble que ce discours ne soit qu'un exercice oratoire qui a pu être remanié à des époques diverses au gré des auteurs qui racontaient cet épisode.

la bonté et de la justice, il s'impatienta d'être décu dans ce qu'il attendait de ses mattres ; les supérieurs et les inférieurs entretinrent des relations d'hostilité et de haine; il y eut entre eux des usurpations et des meurtres qui allèrent jusqu'à l'extinction de familles entières; il en fut toujours ainsi. Or chez les barbares Jong il n'en va point de même : les supérieurs s'appliquent à la sincérité et à la vertu afin de convenir à leurs inférieurs; les inférieurs chérissent la fidélité et la bonne foi asin de servir leurs supérieurs; la règle du royaume est comme le gouvernement d'un seul corps; on ne sait ce qui le gouverne; c'est là le gouvernement de l'homme véritablement saint ». Alors le duc Mou se retira, [puis il interrogea le nei-che Leao, disant : « J'ai appris que lorsqu'un royaume voisin possède un homme saint, c'est chose néfaste pour le royaume rival. Maintenant, Yeou-yu est un sage; c'est funeste pour moi; que fautil faire? » Le nei-che Leao lui dit : « Le roi des Jong demeure dans un lieu éloigné et caché; il n'a jamais entendu les harmonies du royaume du milieu; que votre Altesse. essaie de lui envoyer de ses musiciennes asin de lui enlever sa force de caractère. Faites des propositions à Yeou-yu afin de relacher ses rapports (avec le roi des Jong); retenez-le et ne le renvoyez pas afin qu'il manque au terme (qui lui a été fixé pour revenir); le roi des Jong s'en étonnera et ne manquera pas de soupconner Yeou-yu; quand le prince et ses ministres sont en désaccord, on peut les faire prisonniers 1. En outre, si le roi des Jong se plait à la musique, il négligera certaine-

1. Au lieu de , Han Fei-tse donne la lecon qui est présérable : « Quand le prince et ses ministres sont en désaccord, on peut faire des plans contre eux. » — Ce qui suit se retrouve avec plusieurs variantes dans Han Fei-tse.

Han Fei-tse, section 10.

ment son gouvernement. » Le duc Mou dit : « C'est fort bien ». Il fit donc asseoir Yeou-yu sur une natte qui touchait la sienne; il lui passa les plats pour qu'il mangeât; il l'interrogea sur la configuration de son pays ainsi que sur sa situation militaire et s'informa des moindres détails. Ensuite, il ordonna au nei-che Leao d'offrir au roi des Jong deux troupes de huit musiciennes; le roi des Jong les accepta et y prit plaisir; au bout d'une année entière, il ne les rendit pas; alors Ts'in renvoya Yeouyu; celui-ci adressa souvent des remontrances ( au roi des Jong) qui n'en tint aucun compte. Le duc Mou, d'autre part, envoya souvent des gens faire des ouvertures secrètes à Yeou-yu; Yeou-yu partit donc et vint se soumettre à Ts'in; le duc Mou l'honora avec les rites des hôtes et l'interrogea sur la façon dont il fallait combattre les Jong.

La trente-sixième année (624 av. J.-C.), le duc Mou conféra de nouveaux honneurs à Mong-ming et à ses compagnons et les envoya attaquer Tsin, à la tête d'une armée. Ils traversèrent le fleuve et brûlèrent leurs bateaux; ils firent essuyer une grande défaite aux gens de Tsin; ils s'emparèrent (des villes) de Wang-koan¹ et Kiao² et vengèrent ainsi les soldats (qui étaient morts) à Hiao². Les

<sup>1.</sup> Wang-koan était à l'est de la sous-préfecture de Lin-tsin 中,préfecture de Pou-tcheou, province de Chān-si et à l'ouest de la sous-préfecture de Wen-hi 日喜, préfecture secondaire de Kiang, même province; cette ville devait se trouver près de la petite rivière Sou 沖.

<sup>2.</sup> Kiao , dont le nom est écrit par le Tso tchoan, était une petite localité située entre la sous-préfecture de Lin tsin et la préfecture de P'ing-yang, province de Chān-si.

<sup>3,</sup> Cf. p. 38, n. 1.

gens de Ts'in se gardaient tous derrière leurs remparts et n'osèrent point sortir. Alors le duc Mou traversa en personne le fleuve au gué de Mao1. Il éleva un monument en l'honneur des morts de Hiao; il décréta un deuil et les pleura pendant trois jours; puis il adressa cette harangue à son armée : « O soldats ! écoutez-moi et ne criez point : j'ai une harangue à vous faire. Les anciens prenaient conseil des vieillards à la tête grisonnante? et ne commettaient pas de faute. C'est afin de témoigner que je regrette de n'avoir pas suivi l'avis de Kienchou et de Po-li Hi que je fais cette harangue; je veux que la postéritése rappelle ainsi de ma faute. » Les sages, en apprenant cela, versèrent tous des larmes et dirent : « Certes, le duc Mou de Ts'in a une entière confiance dans les hommes qu'il élève en dignité'. » En définitive, (le duc de Ts'in) profita de la bonne fortune de Mongming.

La trente-septième année (623 av. J.-C.), Ts'in, en suivant les conseils de Yeou-yu, battit le roi des Jong; il

- 1. Le gué de Mao s'appelle aujourd'hui le gué de Ta-yang 大陽 度, et se trouve dans la sous-préfecture de P'ing-lou 平陸, préfecture de P'ing-yang, province de Chān-si.
- 2. On trouve dans le discours qui suit quelques phrases et quelques mots du dernier chapitre du Chou king, la harangue de Ts'in. Mais la préface du Chou king reporte cette harangue trois années plus tôt, au moment où le duc Mou va à la rencontre de ses trois généraux après leur défaite.
- 3. D'après Se-ma Tcheng, E est ici l'équivalent de aux chevaux blancs. »
- 4. 與 doit être ici l'équivalent de 學: le Tso tchoan (3° année du duc Wen) dit en effet : 學人之周也; ce que M. Legge traduit : « What entire confidence he reposed in the men whom he employed.»

s'annexa douze royaumes et s'ouvrit un territoire de mille li; il devint alors le chef des Jong de l'Ouest. Le Fils du Ciel envoya Kouo, duc de Chao, donner en présent au duc Mou un tamtam '.

La trente-neuvième année (621 av. J.-C.), le duc Mou mourut: il fut enterré à Yong. Ceux qui le suivirent dans la mort furent au nombre de cent soixante-dix-sept?; parmi ceux qui le suivirent dans la mort se trouvaient trois hommes, excellents sujets de Ts'in et membres de la famille Tse-yu ; leurs noms étaient Yen-si, Tchonghang et Tchen-hou; les gens de Ts'in eurent pitié d'eux; ils composèrent un chant qui est la poésie des oiseaux jaunes. Les sages dirent : « Le duc Mou de Ts'in a agrandi son territoire et augmenté ses états ; à l'Est, il a subjugué le puissant (royaume de) Tsin; à l'Ouest, il est devenu chef des barbares Jong; cependant il n'a point présidé l'assemblée des seigneurs; c'est bien ce qui devait arriver, car, à sa mort, il sacrifie son peuple; il retient ses meilleurs sujets pour qu'ils le suivent dans la mort. Or, quand les anciens rois mouraient, il avaient encore soin de laisser ceux qui étaient vertueux, de transmettre (à leurs descendants) ceux qui servaient d'exemple; aussi le fait de supprimer les hommes excellents et les sujets les meilleurs est-il une chose que le peuple déplore. On apprend par là que Ts'in ne pourra plus gouverner dans l'Est. » 5

- 1. 金鼓, prop.: un tambour en métal.
- 2. Cf. p. 22, n. 3 et p. 58, n. 6.
- 3. Ce nom de famille 子與 est écrit Tse-kiu 子車 dans le Tso tchoan (6° année du duc Wen).
- 4. La poésie des Oiscaux jaunes est la sixième des odes de Ts'in dans la section Kouo fong du Che king.
  - 5. Un discours analogue, mais plus long, est rapporté dans le Tso

Le duc Mou avait quarante fils. L'héritier présomptif, Yng, prit le pouvoir à sa place; ce fut le duc K'ang.

La première année du duc Kang (620 av. J.-C.) (se passèrent les faits suivants): l'année précédente, qui était celle où le duc Mou était mort, le duc Siang, de Tsin, était mort aussi. Le frère cadet du duc Siang s'appelait Yong; il était issu du pays de Ts'in et il se trouvait à Ts'in; Tchao Choen, du pays de Tsin, voulut lui donner le pouvoir et chargea Soei Hoei de faire venir Yong et d'aller à sa rencontre; Ts'in le fit escorter par des soldats jusqu'à Ling-hou. (Les gens de) Tsin donnèrent le pouvoir au fils du duc Siang et, se retournant contre les troupes de Ts'in, les attaquèrent; les troupes de Ts'in furent battues et Soei Hoei vint se réfugier (à Ts'in).

La deuxième année (619 av. J.-C.), Tsin battit Tsin à

tchoan (6° année du duc Wen); M. Legge remarque que la prédiction qui le termine fut singulièrement démentie par les faits.

- 1. Sur cet emploi de H, ct. p. 2, n. 4. La mère de Yong était une fille de la famille princière de Ts'in.
- 2. Ce personnage est appelé Tchao Mong in La par le Tso-tchoan; Mong est son appellation et Choen sou nom personnel.
- 3. Ce personnage est appelé Che Hoei 士會 par le Tso tchoan (6° année du duc Wen); Che 士 est en effet son nom de famille, car il était petit-fils de Che Wei 士意; mais, comme il avait reçu en apanage les places de Soei et de Fan, il est nommé aussi Soei Hoei 管 et Fan Hoei 電 Son appellation était Ki-ou-tse 季 子 . La ville de Soei 管 était située dans la sous-préfecture de Kie-hieou 介体, préfecture de Fen-tcheou, province de Chān-si. 4. Ling-hou était à 15 li à l'ouest de la sous-préfecture de I-che 常氏, préfecture de P'ou-tcheou, province de Chan-si.

Ou-Tch'eng 'et vengea les soldats (morts à) Ling-hou. La quatrième année (617 av. J.-C.), Tsin battit Ts'in et s'empara de Chao-leang '.

La sixième année (615 av. J.-C.), Ts'in battit Tsin et s'empara de Ki-ma; il livra une bataille à Ho-k'iu' et fit essuyer une grande défaite à l'armée de Tsin. Les gens de Tsin redoutaient que Soei Hoei, en résidant à Ts'in, ne fomentât des troubles; ils chargèrent donc 'Wei' Cheou-yu de feindre une rébellion et de s'aboucher avec (Soei) Hoei; par ce stratagème, il gagna (Soei) Hoei qui revint aussitôt à Tsin.

Le duc *Kang* mourut (609 av. J.-C.) après avoir été douze ans au pouvoir. Son fils, le duc *Kong*, prit le pouvoir.

La deuxième année (607 av. J.-C.) du duc Kong, Tchao Tch'oan, du pays de Tsin, assassina son prince, le duc Ling.

La troisième année (606 av. J.-C.), le roi *Tchoang*, de *Tch'ou*, étant devenu puissant, arriva au nord avec ses

- 1. L'emplacement de Ou-tch'eng n'est pas déterminé d'une manière très précise; il devait se trouver sur le territoire de la présecture de Tong-tcheou , province de Chàn-si.
- 2. Chao-leang était à 20 li au sud de la sous-préfecture de Hantch'eng , préfecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si (cf. p. 33, n. 4). Depuis que le duc Mou avait détruit en 640 l'état de Leang (cf. p. 35), Chao-leang était devenue une ville de l'état de Ts'in.
- 3. Fou K'ien dit que Ki-ma était une ville de Tsin ; elle devait se trouver à 36 li au sud de la présecture de P'ou-tcheou , province de Chàn-si.
  - 4. Cf. p. 28, n. 3.
- 5. Wei set le nom de la ville du pays de Tsin dont Cheou-vu avait le commandement.

soldats jusqu'au Lo et s'informa des trépieds des Tcheou'.

Le duc Kong mourut (604 av. J.-C.) après avoir été au pouvoir cinq années. Son fils, le duc Hoan, prit le pouvoir.

La troisième année du duc *Hoan* (601 av. J.-C.), *Tsin* battit un de nos généraux.

La dixième année (594 av. J.-C.), le roi *Tchoang*, de *Tch'ou*, soumit (l'état de) *Tcheng*. Au nord, il battit les soldats de *Tsin* sur les bords du Fleuve. En ce temps, *Tch'ou* eut l'hégémonie; il convoqua une assemblée générale et réunit les seigneurs.

La vingt-quatrième année (580 av. J.-C.), le duc Li, de Tsin, monta sur le trône; il se rencontra avec le duc Hoan, de Ts'in, au bord du Fleuve et sit un traité; lorsqu'on s'en sut retourné, Ts'in viola la convention; il s'allia avec les Ti dans le dessein d'attaquer Tsin.

La vingt-sixième année (578 av. J.-C.), *Tsin* vint avec les seigneurs attaquer *Ts'in*; l'armée de *Ts'in* fut battue et s'enfuit; (*Tsin*) la poursuivit jusqu'à (la rivière) *King*, puis s'en revint.

Le duc *Hoan* mourut (577 av. J.-C.) après avoir été au pouvoir vingt-sept années. Son fils, le duc *King*, prit le pouvoir.

La quatrième année (573 av. J.-C.) du duc King, Loan

<sup>1.</sup> Cf. tome I, p. 296.

<sup>2.</sup> Cet événement eut lieu en réalité en 597 avant J.-C.; peut-être faut-il lire la septième année au lieu de la dixième ( au lieu de ). Cf. tome I, p. 297.

<sup>3.</sup> Le roi Tchoang de Tch'ou est le dernier des cinq hégémons. Cf. tome I, p. 16, n. 4 ad fin.

<sup>4.</sup> Cf. tome I, p. 131, n. 1 ad fin.

Chou, du pays de Tsin, assassina son prince, le duc Li. La quinzième année (562 av. J.-C.), (le duc King) vint au secours de Tcheng; il battit les soldats de Tsin à Li². C'est en ce temps que le duc Tao, de Tsin, présida une assemblée des seigneurs².

La dix-huitième année (559 av. J.-C.), le duc *Tao*, de *Tsin*, qui était puissant et avait souvent réuni les seigneurs, se mit à leur tête pour attaquer *Ts'in*; il battit l'armée de *Ts'in* qui s'enfuit; les soldats de *Tsin* la poursuivirent, traversèrent même la rivière *King* et ne revinrent qu'après être arrivés jusqu'à *Yu-lin'*.

La vingt-septième année (550 av. J.-C.), le duc King se rendit dans le pays de Tsin; il fit un traité avec le duc P'ing, mais ènsuite il le viola.

La trente-sixième année (541 av. J.-C.), Wei, membre de la maison souveraine de Tch'ou, assassina son prince

- 1. Sur l'état féodal de *Tcheng*, cf. Mémoires historiques, chap. XLII. Sur l'emplacement qu'il occupait cf. tome I, p. 286, n. 3.
- 2. On ne sait pas quel était au juste l'emplacement de Li; ce devait être une ville de l'état de Tsin située sur le bord du Hoang-ho (cf. H. T. K. K., chap. ccliv, 11° année du duc Siang).
- 3. Cette assemblée se tint à Siao-yu A. Cf. Tso-tchoan, 11° année du duc de Siang et le chapitre des Mémoires historiques consacré au royaume de Tsin.
- 4. Cette expédition avait été entreprise par le prince de Tsin afin de venger la défaité qu'il avait essuyée trois ans auparavant à Li. Malgré les premiers succès qu'il remporta et qui le menèrent au delà de la rivière King (cf. tome I, p. 131, n. 1), il finit par opérer une retraite assez peu glorieuse (cf. Tso tchoan, 14° année du duc Siang). D'après le texte de Se-ma Ts'ien et celui du Tso tchoan, il semble que Yu-lin ait dû se trouver à l'ouest de la rivière King: cependant le Tch'oen ts'ieou ti li k'ao che (H. T. K. K., chap. ccliv, p. 4 v°)

l'identifie avec la préfecture secondaire de Hoa ‡, préfecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si.

et prit le pouvoir; ce fut le roi Ling<sup>1</sup>. — Le frère cadet du duc King, né de la même mère que lui, le prince Kien, avait été le favori (du duc Hoan, son père)<sup>2</sup>; il était riche; on le diffama; il eut peur d'être mis à mort et se réfugia à Tsin; il avait mille chars pesamment chargés. Le duc P'ing, de Tsin, lui dit : « Prince, quand on est riche comme vous l'êtes, pourquoi prendre la fuite? » Il répondit : « Le duc de Ts'in agit contrairement à la raison et je craignais d'être mis à mort; j'attendrai son successeur pour revenir. »

La trente-neuvième année (538 av. J.-C.), le roi Ling, de Tch'ou, étant devenu puissant, réunit les seigneurs à Chen et présida l'assemblée. Il mit à mort K'ing Fong', du pays de Ts'i.

Le duc King mourut (537 av. J.-C.) après avoir exercé le pouvoir quarante années. Son fils, le duc Ngaj, prit le pouvoir. Le prince (K'ien) revint à Ts'in.

- 1. Après avoir assassiné son prédécesseur, le roi Ling changes son nom personnel qui était Wei et prit celui de K'ien , sous lequel il est mentionné dans le Tch'oen ts'ieou, 13° année du duc Tchao.
- 2. Cette addition à la phrase est suggérée par le texte du Tso tchoan, 1<sup>re</sup> année du duc Tchao, § 4.
- 3. Le pays de Chen (cf. t. I, p. 15, n. 4 et p. 281, n. 1) avait été conquis par le royaume de Tch'ou en 687 avant J.-C; c'est du moins ce que l'on infère d'un passage assez peu explicite du Tso tchoan, 6° année du duc Tchoang. Chen était donc devenu un territoire du pays de Tch'ou. Il en faut chercher l'emplacement au nord de la sous-

présecture de Nan-yang B, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.

- 4. King Fong 慶封 avait pour appellation Tse-kia 子家. On lira dans le xxxu chapitre des Mémoires historiques le rôle qu'il joua lors des troubles qui désolèrent le pays de Ts'i. Cf. Tso tchoan, 28° année du duc Siang, § 6, et 4° année du duc Tchao, § 5.
  - 5. Cf. même page, lignes 1 et suiv.

La huitième année (529 av. J.-C.) du duc Ngui, K'i-tsi, membre de la famille souveraine de Tch'ou, assassina le roi Ling et s'arrogea le pouvoir'; ce fut le roi P'ing.

La onzième année (526 av. J.-C.), le roi P'ing, de Tch'ou, vint demander une fille de Ts'in pour en faire la femme de son héritier présomptif, Kien. Arrivée dans son pays, la fille lui plut et il la prit pour lui.

La quinzième année (522 av. J.-C.), le roi P'ing, de Tch'ou, voulut tuer Kien; Kien s'enfuit . — Ou Tse-siu se réfugia dans le pays de Ou. — La maison ducale de Tsin s'étant affaiblie, les six hauts dignitaires devinrent puissants et entreprirent les uns contre les autres des luttes intestines ; c'est pourquoi pendant longtemps Ts'in et Tsin ne s'attaquèrent pas.

La trente et unième année (506 av. J.-C.), Ho-lu, roi de Ou, et Ou Tse-siu attaquèrent Tch'ou. Le roi de Tch'ou se réfugia à Soei et (le roi de) Ou put entrer à Yng.

- 1. D'après le Tch'oen tsieou, 13e année du duc Tchao, le roi Ling aurait été assassiné par son frère cadet le prince Pi A H et celui-ci à son tour aurait été mis à mort par Ki-tsi. Si l'on se reporte au Tso tchoan, on voit que le roi Ling s'étrangla lui-même à la suite d'une rébellion dont Ki-tsi avait été le principal promoteur; Ki-tsi sit ensuite périr le prince Pi qui avait succédé à son frère.
- 2. Cf. le chapitre des Mémoires historiques consacré à l'état de Tch'ou et le Tso tchoan, 19 année du duc Tchao, au début.
  - 3. Cf. Tso tchoan, 200 année du duc Tchao, § 1.
- 4. Tse-siu 子育 est l'appellation du Ou Yun 伍員, Cf. Mémoires historiques, chap. Lxv1.
- 5. Cf. Mémoires historiques, chap. xxxix. Les six familles qui se disputaient le pouvoir dans le pays de Tsin étaient celles de Tchao 趙, Han 韓, Wei 魏, Tche 郑, Fun 起 et Tchong-hang 中行
- 6. Cf. Tso tchoan, 4° année du duc Ting, § 14. Les princes de l'état de Soei avaient pour nom de clan Ki i; on ne sait ni quel fut le

Chen Pao-siu, grand officier de Tch'ou, vint implorer des secours; pendant sept jours il ne mangea rien et sé lamenta jour et nuit; alors Ts'in envoya cinq cents chars au secours de Tch'ou; il battit les troupes de Ou qui se retirèrent; le roi Tchao, de Tch'ou, put alors rentrer à Yng.

Le duc *Ngai* mourut (501 av. J.-C.) après avoir été trente-six années au pouvoir. Son héritier présomptif était le duc *I*; mais il mourut prématurément et ne put prendre le pouvoir; on donna le pouvoir au fils du duc *I*; ce fut le duc *Hoei*.

La première année (500 av. J.-C.) du duc Hoei, K'ongtse exerça les fonctions de conseiller de Lou<sup>\*</sup>.

La cinquième année (496 av. J.-C.), les hauts dignitaires de *Tsin*, *Tchong-hang* et *Fan*, se révoltèrent contre (le prince de) *Tsin*; celui-ci chargea

premier d'entre eux, ni à quelle date ils disparurent; l'ancienne ville de Soei était au sud de la présecture secondaire qui porte encore aujour-d'hui ce nom, présecture de Té-ngan, province de Hou-pe. — Yng était la capitale du royaume de Tch'ou (Cf. t. I, p. 307, n. 1). — Le royaume de Ou avait son centre dans la ville qui est aujourd'hui Soutcheou, capitale du Kiang-sou.

- 1. Chen Pao-siu avait pour nom de famille Kong-suen comme il avait reçu en apanage la terre de Chen , on lui avait donné le surnom de Chen. L'anecdote de la visite de Chen Pao-siu au duc de Ts'in est racontée en détail dans le Tso tchoan, 4° année du duc Ting, ad finem.
- 2. Le Tso tchoan, 5° année du duc Ting, dit : « Chen Pao-siu arriva (dans le pays de Tch'ou) avec les soldats de Ts'in; Tse-p'ou, et Tse-hou (officiers de l'état) de Ts'in, commandaient cinq cents chars de guerre ».

L'armée du roi de Ou fut battue à I 近, puis à Kiun-siang 軍祥 et se retira.

- 3. Cf. Mémoires historiques, chap. xLv11.
- 4. Cf. Tso tchoan, 13° année du duc Ting. Les membres des familles Tchong-hang et Fan dont il est ici question sont Tchong-hang Wen-tse

Tche et Tchao Kien-tse' de les attaquer; Fan et Tchonghang s'enfuirent à Ts'i.

Le duc *Hoei* mourut (491 av. J.-C.) après avoir été au pouvoir dix années. Son fils, le duc *Tao*, prit le pouvoir.

La deuxième année (489 av. J-C.) du duc *Tao*, un sujet de *Ts'i*, *T'ien K'i*, assassina son prince, *Jou-tse*, et donna le pouvoir au frère aîné de ce dernier, *Yang-cheng*; ce fut le duc *Tao*.

La sixième année (485 av. J.-C.), Ou battit les troupes de Ts'i; les gens de Ts'i assassinèrent le duc Tao et nommèrent son fils, le duc Kien'.

La neuvième année (482 av. J.-C.), le duc *Ting*, de *Tsin*, eut une entrevue avec *Fou-tch'a*, roi de *Ou*; ils se contestèrent la prééminence à *Hoang-tch'e'*; ce sut en

中行交子, appelé aussi Siun Yn 荀寅 et Fan Tchao-tse 范昭子, appelé aussi Che Ki-che 士吉射.

- 1. Tche est ici Tche Wen-tse 知 (ou 智) 文子, appelé aussi Siun Li 荀躁; Tchao Kien-tse est appelé Han Kien-tse 韓 簡子 ou Han Pou-sin 韓不信 par le Tso tchoan; le nom de samille Tchao que nous trouvons ici dans Se-ma Ts'ien doit être une saute.
- 2. Ce Tien K'i 田乞 est appelé Tch'en K'i 陳乞 parle Tch'oen ts'ieou et le Tso tchoan, 6° année du duc Ngai. Le même texte donne le nom de Tou 茶 au prince de Ts'i qui fut assassiné.
  - 3. Cf. Tso tchoan, 10° année du duc Ngai.
- 4. Hoang-tch's était au sud-est de la sous-présecture de Fong-k'ieou, 對即, présecture de Wei-hosi, province de Ho-nan. L'expression 爭長 se retrouve dans le Kouo yu, (section Ou yu, p. 7 v°);長, dit le commentateur du Kouo yu, a le sens de 允; c'est donc d'avoir la préséance qu'il s'agit; le Kouo yu raconte tout au long (cf. trad.

définitive Ou qui fut le premier; Ou, étant puissant, méprisa le royaume du milieu.

La douzième année (479 av. J.-C.), Tien Tch'ang, du pays de Ts'i, assassina le duc Kien et donna le pouvoir à son frère cadet, le duc Ping; (Tien) Tch'ang fut son conseiller.

La treizième année (478 av. J.-C.), Tch'ou anéantit Tch'en 1

Le duc *Tao*, de *Ts'in*, mourut (477 av. J.-C.), après avoir été quatorze années au pouvoir; son fils, le duc *Li-kong*, prit le pouvoir. — *K'ong-tse* était mort la douzième année (479 av. J.-C.) du duc *Tao*.

La deuxième année (475 av. J.-C.) du duc *Li-kong*, des gens (de l'état) de *Chou*<sup>2</sup> vinrent chercher à nous gagner par des présents.

La seizième année (461 av. J.-C.), (le duc. Li-kong)

de Harlez, p. 234-240) la querelle qui s'éleva à ce sujet entre les princes de Tsin et de Ou; ce fut le roi de Ou qui l'emporta, car, dit le Kouo yu, ce fut lui qui le premier but le sang et le marquis de

Tsin ne vint qu'en second lieu. 吳公先歌晉侯亞之Le Tso tchoan (13° année du duc Ngui) raconte ces incidents d'une manière fort dissérente et dit que la préséance sut donnée à Tsin. Les critiques chinois ne sont pas arrivés à déterminer qui, du Kouo yu ou du Tso tchoan, donnait un témoignage digne de soi (cs. Legge, Chinese Classics, vol. V, p. 833).

1. La date de 478 est bien celle à laquelle le royaume de Tch'ou détruisit l'état de Tch'en. La date de 479 qui semblerait résulter du texte des annales principales des Tcheou provient de l'erreur que Se-ma Ts'ien commet, dans ces annales, au sujet de la durée du règne

du roi King (cf. tome 1, p. 299, n. 2). Les princes de Tch'en

appartenaient au clan Koei to passaient pour les descendants de l'empereur Choen; c'est à ce titre que le roi Ou, de la dynastie Tcheou, leur conféra leur fief (cf. tome 1, p. 239). Tch'en correspondait à la préfecture accuelle de Tch'en-tcheou, dans le Ho-nan.

2. Cf. tome I, p. 230, n. 1.

éleva une digue sur le bord du Fleuve. — Avec vingt mille soldats, il battit Ta-li et lui prit Wang-tch'eng.

La vingt-et-unième année (456 av. J.-C.), (le duc Li-kong) institua une préfecture à P'in-yang'. — Tsin s'empara de Ou-tch'eng'.

La vingt-quatrième année (453 av. J.-C.), il y eut des troubles dans le pays de *Tsin*; on tua *Tche Po* et on divisa ses états entre *Tchao*, *Han* et *Wei*.

La vingt-cinquième année (452 av. J.-C.), Tche K'ai<sup>s</sup> et ses concitoyens vinrent se réfugier (à Ts'in).

La trente-troisième année (444 av. J.-C.), (le duc Li-

- 1. Le nom de cette principauté s'est conservé dans le nom de la sous-préfecture de Ta-li 大龙 qui fait partie de la préfecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si; la localité appelée Wang-tch'eng correspond à la sous-préfecture de Tch'ao-i , dans cette même préfecture de Tong-tcheou. La principauté de Ta-li était comptée au nombre des principautés barbares ou Jong.
- 2. P'in-yang était à 50 li au nord-est de la sous-préfecture de Fou-p'ing a , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. Dans le texte de Se-ma Ts'ien, je traduis le mot par « préfecture », tandis que dans les textes modernes, je le rends par « sous-préfecture ». C'est qu'en effet, au temps des Ts'in et des Han, il n'y avait pas de circonscription administrative intermédiaire entre le sou « commanderie », et le si le hien n'était donc subordonné à aucune préfecture ; il était lui-même la préfecture.
  - 3. Cf. p. 47, n. 1.
  - 4. Cf. tome I, p. 300, n. 1.
- 5. Tche K'ai était le fils de Tche Po. On a vu plus haut (p. 51, n. 5) que la famille Tche ou était l'une des six familles prédominantes dans l'état de Tsin; la destruction des familles Fan et Tchong-hang n'avait laissé subsister que quatre familles; après la mort de Tche Po, il ne resta plus que les Han, les Tchao et les Wei qui, en 403 av. J.-C., se partagèrent le pays de Tsin (cl. t. I, p. 301, n. 2).

kong) battit (les Jong de) I-k'iu et fit prisonnier leur roi.

La trente-quatrième année (443 av. J.-C.), il y eut une éclipse de soleil. Le duc *Li-kong* mourut. Son fils, le duc *Tsao*, prit le pouvoir.

La deuxième année (441 av. J.-C.) du duc *Tsao*, le *Tcheng* méridional se révolta<sup>2</sup>.

La treizième année (430 av. J.-C.), (les Jong de) I-k'iu vinrent nous attaquer; ils arrivèrent jusqu'au sud de (la rivière) Wei.

La quatorzième année (429 av. J.-C.), le duc *Tsao* mourut. On donna le pouvoir à son frère cadet, le duc *Hoai*.

La quatrième année (425 av. J.-C.) du duc *Hoai*, le chou tchang Tch'ao et les principaux ministres assiégèrent le duc *Hoai* qui se tua. L'héritier présomptif du

- 1. Les Jong de I-k'iu étaient des Jong de l'Ouest; des indications du Kouo ti tche il résulte qu'ils habitaient dans la province actuelle de Kan-sou, la préfecture secondaire de Ning , la préfecture de King-yang, et la préfecture secondaire de King , qui dépend de la préfecture de P'ing-leang.
- 2. D'après le Tong kien kung mou. (Ts'ien pien, chap. xviii, p. 16 ro), le territoire de Nan-tcheng appartenait à Ts'in et c'est contre Ts'in qu'il se révolta; c'est aussi ce qui semble résulter de ce passage de Se-ma Ts'ien. Tchang Cheou-tsie dit cependant que le Nan-Tcheng dépendait du royaume de Tch'ou. En réalité, le Nan-tcheng paraît avoir été un de ces territoires contestés qui appartinrent tantôt à Tch'ou tantôt à Ts'in, mais qui, à l'époque dont parle notre texte, relevait de ce dernier état. Au temps des Ts'in et des Han, le territoire de Nan-tcheng fut appelé Han-tchong . Aujourd'hui c'est la sous-préfecture de Nan-tcheng . préfecture de Han-tchong, province de Chàn-si.
- 3. Les chou tchang de gauche représentaient le dixième degré et les chou-tchang de droite le onzième degré dans la noblesse instituée par les. Ts'in.

duc Hoai, qui s'appelait Tchao-tse, était mort prématurément; les principaux ministres donnèrent donc le pouvoir au fils de l'héritier présomptif Tchao-tse; ce fut le duc Ling. Le duc Ling était le petit-fils du duc Hoai.

La sixième année (419 av. J.-C.) du duc Ling, Tsin éleva des remparts à Chao-leang<sup>1</sup>; Ts'in l'attaqua.

La treizième année, (Ts'in) éleva des remparts à Tsi-kou. — Le duc Ling mourut (415 av. J.-C.). Son fils, le duc Hien, ne put prendre le pouvoir; on donna le pouvoir à Tao-tse, oncle du duc Ling; ce fut le duc Kien; le duc Kien était frère cadet de Tchao-tse et sils du duc Hoai.

La sixième année (409 av. J.-C) du duc Kien, (le duc) ordonna que ses officiers portassent pour la première fois l'épée . Il creusa des fossés à Lo-tch'eng et à Tchong-ts'iuen.

- 1. Cf. p. 23, n. 4. On a vu, p. 35, que l'état de Leang avait été détruit par Ts'in, mais l'état de Tsin paraît avoir été en possession de son ancienne capitale Chao-leang au moment où nous reporte le texte.
- 2. D'après les Tableaux chronologiques, qui sont dans le vrai, le duc Ling ne régna que dix ans (cf. p. 11, n. 3). La date de sa mort est donc 415 av. J.-C.
- 3. D'après le Kouo ti tche, Tsi-kou était situé au nord de la souspréfecture de Han-tch'eng préfecture de T'ong-tcheou, province de Chàn-si. Cette localité était donc fort voisine de celle de Chao-leang mentionnée à la page précédente.
- 4. Se-ma Tcheng dit que le duc Hien avait pour nom personnel Che-si Che-si On verra plus bas qu'il finit par obtenir le trône.
- 5. Le T'ong kien tsi lan ajoute ce commentaire : Sous les trois premières dynasties, les règlements voulaient que tous les officiers portassent des (insignes en) jade; les Ts'in furent les premiers à ordonner qu'ils portassent l'épée et à l'ordonner aussi au peuple.
- 6. Tchong-ts'iuen était situé dans la sous-présecture actuelle de Pou-tch'eng , présecture de Tong-tcheou, province de Chànsi. On ne sait pas où se trouvait Lo-tch'eng; le Tong kien kang mou (ts'ien pien, chap. xviii, p. 20 r°) suppose que cette ville tirait son nom

La seizième année<sup>1</sup>, il mourut (400 av. J.-C.). Son fils, le duc *Hoei* prit le pouvoir.

La douzième année (388 av. J.-C.) du duc *Hoei*, son fils *Tch'ou-tse* naquit.

La treizième année (387 av. J.-C.), il attaqua *Chou* et prit *Nan-tcheng*. Le duc *Hoei* mourut. *Tch'ou-tse* prit le pouvoir.

La deuxième année (385 av. J.-C.) de Tch'ou-tse, le chou-tchang Kai alla chercher le duc Hien, fils du duc Ling, dans le Ho-si et lui donna le pouvoir; il tua Tch'ou-tse et sa mère en les noyant au bord d'un gouffre. Dans ces derniers temps, (l'état de) Ts'in avait changé souvent de prince; princes et sujets profitaient de toutes les occasions pour faire des troubles; c'est pourquoi Tsin redevint puissant et enleva à Ts'in le territoire de Ho-si<sup>1</sup>.

La première année (384 av. J.-C.) du duc *Hien*, on supprima la coutume de faire périr des hommes aux funéreilles.

La deuxième année (383 av. J.-C.), (le duc *Hien*) éleva des remparts à *Li-yang*<sup>1</sup>.

- 1. D'après les Tableaux chronologiques, le duc Kien ne régna que quinze ans et mourut donc en 400 av. J.-C. (Cf. p. 11, n. 3).
  - 2. Cf. t. I, p. 230, n. 1 et t. II, p. 54, n. 2.
  - 3. Cf. p. 56, n. 2.
- 4. Kai est un nom personnel; on ne sait pas quel était le nom de famille de cet homme.
- 5. Il reprit à Ts'in les villes de l'ouest du Fleuve qu'il avait été autrefois obligé de lui livrer (Cf. p. 34, n. 3).
  - 6. Cf. p. 22, n. 3 et p. 45, n. 2.
  - 7. Le duc Hien transféra sa capitale à Li-yang, localité située à

du fait qu'elle était située sur le Lo supérieur L' ; le Lo supérieur est formé de la réunion des deux rivières Ts'i et Tsiu (cf. tome I, p. 131, n. 2, n° 2 et p. 202, n. 3).

La quatrième année (381 av. J.-C.), au premier mois, au jour keng-yn, le duc Hiao naquit.

La onzième année (374 av. J.-C.), Tan, grand astrologue des Tcheou, rendit visite au duc Hien et lui dit : « Les Tcheou ont été autrefois en bonne harmonie avec le royaume de Ts'in; puis ils se sont séparés; après cinq cents ans de séparation, ils se réuniront de nouveau; après soixante-dix-sept ans de réunion, celui qui sera roi par la force apparaîtra ' ».

La seizième année (369 av. J.-C.), un pêcher porta des sleurs en hiver.

La dix-huitième année (367 av. J.-C.), il plut du métal à Li-yang.

La vingt et unième année (364 av. J.-C.), (Ts'in) combattit contre Tsin à Che-men ; il coupa soixante mille têtes; le Fils du Ciel lui donna, pour le féliciter, un vêtement décoré de la hache et du double méandre .

La vingt-troisième année (362 av. J.-C.), (Ts'in) com-

15 li au nord de la sous-présecture de Lin-t'ong . présecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

- 1. Cf. tome I, p. 302, n. 1.
- 2. Ce prodige était une preuve que les Ts'in régnaient par la vertu du métal.
- présecture secondaire de Kie #, province de Chan-si.
- 4. Sur ces ornements symboliques, cf. Legge, Chinese Classics, vol. III, p. 80, note.

battit contre Wei et Tsin à Chao-leang'; il sit prisonnier leur général Kong-suen Tso.

La vingt-quatrième année<sup>2</sup>, le duc *Hien* mourut (362 av. J.-C.). Son fils, le duc *Hiao*, prit le pouvoir. Il avait alors vingt et un ans.

La première année (361 av. J.-C.) du duc Hiao, il y avait à l'est du Fleuve et des montagnes six puissants états, à savoir (le roi) Wei, de Ts'i, (le roi) Siuen, de Tch'ou, (le roi) Hoei, de Wei', (le duc) Tao, de Yen, (le marquis) Ngai, de Han, le marquis Tch'eng, de Tchao'. Dans tout le pays compris entre les rivières Hoai et Se

- 1. Cf. p. 23 n. 4.
- 2. D'après le Tableau chronologique, le duc *Hien* ne régna que 23 ans et mourut en 362 av. J.-C. Cf. p. 11, n. 3.
- 3. .— Les deux caractères homophones de et in sont tous les deux au k'iu cheng; il n'y a aucun moyen de les distinguer dans notre orthographe; j'indiquerai donc en note le caractère chinois toutes les fois qu'il sera question d'un des deux royaumes de Wei.
- valeur de la particule reste assez obscure; on peut donc se demander si le mot une je rapporte, avec Se-ma Tcheng, au commencement de la phrase suivante, ne doit pas être considéré comme le mot final de la phrase qui la précède; le Che ki luen wen place en effet le point après le mot il faudrait alors voir dans l'expression une tournure analogue à l'expression , qui aurait,
- une tournure analogue à l'expression > ... > qui aurait, comme cette dernière, le sens de « ensemble », et servirait à résumer l'énumération (on trouvera plus loin une note étendue sur l'expression ... (4). En second lieu, l'énumération que fait ici Se-ma
- Ts'ien ne concorde point avec les indications du Tableau chronologique des six royaumes (ch. xv, p. 18 v°); d'après le tableau chronologique, si la 1<sup>re</sup> année du duc Hiao de Ts'in coïncide en effet avec la 18° année du roi Wei de Ts'i, la 9° année du roi Siuen de Tch'ou, la 10° année du roi Hoei de Wei et la 14° année du marquis Tch'eng de Tchao, d'autre part elle correspond pour l'état de Han à la 14° année



se trouvaient une dizaine de petits états '. Tch'ou et Wei' étaient limitrophes de Ts'in: Wei avait construit une grande muraille qui, partant de Tcheng et longeant le Lo, se dirigeait vers le nord; il possédait la commanderie de Chang; Tch'ou s'étendait à partir de Han-tchong; au

du marquis Tchoang (et non au règne du marquis Ngai qui fut sur le trône de 376 à 371 av. J.-C.), et pour l'état de Yen à la 1<sup>re</sup> année du duc Wen (et non au règne du duc Tao qui exerça le pouvoir de 535 à 529 av. J.-C.).

- 1. Le Tong kien tsi lan (chap. 1x, p. 6 r°) cite au nombre de ces états ceux de Song 末, Lou 魯, Tseou 鄰, Teng 膝, Sie 譯 et I
- 2. Wei (cf. p. 60, n. 3, premier caractère) était à l'ouest limitrophe de Ts'in et, pour se défendre contre les incursions de ce dangereux rival,

il avait construit une muraille qui commençait à la ville de Tcheng(), au nord de la préfecture secondaire de Hoa , préfecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si), traversait la rivière Wei, longeait la rive orientale de la rivière Lo du Chàn-si (cf. tome I, p. 202, n. 3) et arrivait

au nord à la commanderie de Chang L R qui occupait le sommet nord-est à l'intérieur de la grande boucle formée par le Hoang-ho dans le Chàn-si. — Le Tong kien kang mou (chap. 1, p. 9 v°) dit qu'en ce temps l'état de Ts'in était encore considéré comme un état barbare et. ne faisait pas partie de la confédération du royaume du milieu; on voit par là que Ts'in Che hoang ti ne fut pas le premier à avoir l'idée d'élever une muraille pour protéger l'empire contre les barbares, mais qu'il imita seu'ement les mesures défensives qui avaient été prises autrefois contre ses propres ancêtres.

3. Le territoire de Han-tchong s'étendait depuis la sous-préfecture de Mien 声, préfecture de Han-tchong, province de Chan-si, jusqu'à la sous-préfecture de Tchou-chan 竹山, préfecture de Yun-yang, province de Hou-pe. — Le territoire de Pa avait son centre dans la préfecture de Tchong-k'ing 重慶, province de Se-tch'oan. — Le territoire de K'ien-tchong comprenait les préfectures de Tch'ang-te 常徳, Tch'en-tcheou 辰州, Yong-choen 永順, dans la pro-

sud il possédait Pa et Kien-tchong. La maison des Tcheou s'était affaiblie; les seigneurs luttaient entre eux par la violence et se dépouillaient mutuellement. Ts'in se tenait à l'écart dans la province de Yong et ne prenait point part aux réunions des seigneurs du royaume du milieu; on le traitait comme les I et les Ti'. Alors le duc Hiao se montra biensaisant; il soutint les orphelins et les solitaires; il appela à lui les hommes de guerre; les mérites éclatants furent récompensés; il promulga dans son royaume une ordonnance en ces termes: « Autrefois, mon (ancêtre, le) duc Mou, partant des régions de K'i' et de Yong', pratiqua la vertu et fit la guerre; à l'est, il apaisa les troubles de Tsin, et du Fleuve il fit sa frontière; à l'ouest, il domina sur les Jong et les Ti et s'agrandit de mille li de territoire; le Fils du Ciel lui conféra le titre de Chef; les seigneurs lui adressèrent tous leurs félicitations; il avait ouvert la voie à ses descendants et avait été fort glorieux. Cependant mes prédécesseurs, les ducs Li, Tsao, Kien et Tch'ou-tse ne furent pas paisibles; le royaume fut à l'intérieur en proie à la désolation; on n'eut point le loisir de s'occuper de la politique extérieure; les trois Tsin attaquèrent et prirent le territoire de Ho-si' qui avait appartenu à nos

vince de Hou-nan, et les présectures de Li-p'ing Pret de Se-nan de Hou-nan, et les présectures de Li-p'ing Pret de Se-nan de Hou-nan, et les présectures de Li-p'ing Pret de Se-nan de Hou-nan, et les présectures de Li-p'ing Pret de Se-nan de Hou-nan, et les présectures de Li-p'ing Pret de Se-nan de Li-p'ing Pret de Li-p

<sup>1.</sup> La phrase 夷翟遇之 est expliquée par une phrase du Tong kien kang mou (chap. 1, p. 9 v) qui dit, en parlant des états de Wei et de Tch'ou: 皆以夷翟遇秦ils traitaient tous Ts'in comme appartenant aux I et aux Ti.

<sup>2.</sup> Cf. t. I, p. 132, n. 2.

<sup>3.</sup> Cf. p. 23, n. 1.

<sup>4.</sup> Cf. p. 34, n. 3, et p. 58, n. 5. Sur les trois Tein, cf. t. 1, p. 300, n. 1.

anciens princes; les seigneurs méprisèrent Ts'in; il ne peut être de pire honte. Quand le duc Hien prit le pouvoir, il rétablit le calme sur la frontière; il transféra le siège du gouvernement à Li-yang; il voulut même combattre dans l'est, recouvrer l'ancien territoire du duc Mou, remettre en honneur le gouvernement et les ordonnances du duc Mou. Moi, solitaire je songe aux desseins du prince mon prédécesseur et mon cœur en est sans cesse dévoré de chagrin; s'il se trouve parmi mes hôtes ou mes sujets quelqu'un qui soit capable de proposer un plan pour rendre Ts'in puissant, je m'empresserai de lui donner de hautes fonctions et de lui conférer un territoire. » Puis (le duc Hiao) fit sortir ses soldats qui, à l'est assiégèrent la ville de Chàn² et, à l'ouest mirent à mort le roi de Hoan, chez les Jong. — Wei-yang', apprenant que cette' ordonnance avait été promulguée, se rendit à l'ouest dans le pays de Ts'in; par l'entremise de King Kien, il demanda une entrevue au duc Hiao.

La deuxième année (360 av. J.-C.), le Fils du Ciel envoya (au duc *Hiao*) de la viande des sacrifices .

1. Cf. p. 58, n. 7.

2. Chan-tch'eng correspond à la présecture secondaire de Chan province de Ho-nan.

- 3. La région de Hoan devint, sous les Han occidentaux, la préfecture de Hoan-tao 源道, au nord-est de la sous-préfecture actuelle de Long-si龍西, préfecture de Kong-tch'ang, province de Kan-sou.
- 4. Sur Wei Yang, plus connu sous le nom de prince de Chang 的 , cf. le Lxviiie chapitre des Méntoires historiques.
  - 5. Le mot E a ici la valeur d'un véritable démonstratif.
  - 6. Cf. tome I, p. 304.

La troisième année (359 av. J.-C.), Wei Yang donna au duc Hiao le conseil de modifier les lois et de réformer les châtiments, à l'intérieur d'encourager le labourage et les semailles, à l'extérieur d'exciter par des récompenses et des punitions ceux qui sont prêts à perdre la vie en combattant. Le duc Hiao approuva ces avis, mais Kan Long, Tou Tche et d'autres s'y opposèrent; ils se coalisèrent pour lutter contre (Wei Yang); en définitive cependant on mit en pratique les moyens proposés par ce dernier; le peuple en souffrit (d'abord), mais au bout de trois ans il y trouva son avantage. Alors (Wei) Yang fut nommé tso chou tchang ces choses sont racontées dans le chapitre consacré au prince de Chang ces.

La septième année (355 av. J.-C.), (le duc *Hiao*) eut une-entrevue avec le roi *Hoai*, de *Wei*, à *Tou-p'ing*.

La huitième année (354 av. J.-C.), (le duc *Hiao*) combattit contre *Wei* à *Yuen-li*<sup>5</sup> et remporta l'avantage.

La dixième année (352 av. J.-C.), Wei Yang, qui avait

<sup>1.</sup> L'expression 相與qui signifie « se réunir, se mettre d'accord pour quelque chose » se retrouve fréquemment chez Se-ma Ts'ien. Cf. chap. v11, p. 3 vo: 沛公項羽相與謀日.Le gouverneur de P'ei et Hiang Yu se concertèrent entre eux, disant...; chap. v11, p. 4 vo 乃相與共立羽為假將軍. Alors ils s'entendirent entre eux pour nommer (Kiang) Yu général provisoire.

<sup>2.</sup> Cf. p. 56, n. 3.

<sup>3.</sup> Mémoires historiques, chap. LxvIII.

<sup>4.</sup> Cette localité se trouvait sur le territoire de la sous-préfecture de Teng-tch'eng , présecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si.

<sup>5.</sup> Je n'ai trouvé aucun texte pouvant servir à déterminer la position de Yuen-li.

le titre de ta leang tsao, dirigea les troupes au siège de Ngan-i<sup>1</sup>, ville de Wet, et la fit se rendre.

La douzième année (350 av. J.-C.), (le duc *Hiao*) construisit *Hien-yang*<sup>2</sup> et bâtit les piliers *Ki*<sup>3</sup>; la capitale de *Ts'in* y fut transférée; on rassembla tous les petits bourgs et villages en de grandes préfectures; à la tête de chaque préfecture on mit un préfet<sup>4</sup>; il y eut quarante et une

- 1. Ngan-i était au nord de la sous-présecture de Hia D, présecture secondaire de Kie H, province de Chān-si.
- 2. Hien-yang, qui devait rester, jusqu'à la fin, la capitale des Ts'in, était à 15 li à l'est de la sous-préfecture actuelle de Hien-yang, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. L'origine de son nom est assez singulière: on sait que le mot yang désigne le nord d'une rivière et le sud d'une montagne; la capitale des Ts'in, étaut au nord de la rivière Wei et au sud des collines Kieou-tsong to , était au yang de la rivière et au yang de la montagne; d'où son nom de Hien-yang du signifie « tout-yang. »
- 3. Ce mot pest ici l'équivalent de 配, noter, inscrire. On publiait les instructions et les édits en les affichant sur ces piliers 配列 文 子 此 門 版 也 (Tong kien tsi lan, chap. 1x, p. 9 r°).

  Les piliers appelés détaient placés en avant de la porte: au sommet était placé un poste d'observation et c'est pourquoi on les appelait aussi koan 见. observatoire; selon une autre explication, ce nom leur venait de ce que le peuple les regardait pour y voir les édits qui y étaient affichés. Enfin un troisième nom appliqué à ces mêmes piliers était celui de siang-wei 如 , le mot siang signifiant ici règle, modèle, et le mot wei signifiaut haut, sublime, par allusion à la hauteur de ces piliers qui devaient être, en fait, de petites tours carrées à la base et rondes au sommet (cf. Tong kien kung mou, chap. 1, p. 12 r°).
  - 4. On appelait ling teles préfets qui administraient des préfec-

préfectures'. Pour faire des champs, on éventra les chemins perpendiculaires et transversaux<sup>2</sup>. A l'est, le territoire dépassa la rivière Lo<sup>2</sup>.

La quatorzième année (348 av. J.-C.), on établit pour la première fois des taxes '.

La dix-neuvième année (343 av. J.-C.), le Fils du Ciel conféra (au duc *Hiao*) le titre d'hégémon .

tures d'au moins dix mille foyers, et tchang ceux qui administraient des préfectures de moins de dix mille foyers.

- 1. Dans le chapitre LXVIII des Mémoires historiques, on lit: trente et une; comme c'est la leçon adoptée par le Tong kien kang mou, elle doit être correcte.
- 2. La phrase 為田開阡陌 se trouve reproduite sans variante au chapitre Lxviii, p. 2 vo. Le Tong kien tsi lan et le Tong kien kang mou écrivent: 矮井田開阡陌. « On renonca au système de division des terres par neuf carrés (cf. ce systelne exposé dans Mencius, III, a. 3, § 13, 18, 19 et Legge, Chinese Classics, vol. II, p. 119, note au § 13) et on abolit les chemins du nord au sud et ceux de l'est à l'ouest. » En d'autres termes, on supprima la division toute artificielle des terres qui prévalait au temps des Tcheou; on ne les distingua pas en carrés d'une régularité géométrique séparés par des chemins perpendiculaires les uns aux autres et par suite on détruisit ces chemins eux-mêmes qui n'avaient plus de raison d'être. Le sens que nous don-

nons au mot 開 est celui qui résulte de cette explication et du commentaire suivant du Tong kien kang mou (chap. 1, p. 12 re): 這 開 字 非 開 創 之 開。乃 開 闊 之 開 也。

3. Cf. t. I, p. 202, n. 3.

4. Sous l'ancien régime de la division géométrique des terres, on payait au gouvernement la dîme 什一 (cf. Mencius, III, a. 3, § 6); on ne put plus se contenter d'un règlement aussi simple lorsque le système de Wei Yang entra en vigueur; il fallut fixer les redevances proportionnellement à la superficie des propriétés 井田既廢。什一之制不復用。乃始計畝而定賦 (Tong kien tsi lan, chap. 1x, p. 9 v°).

. 5. Cf. tome I, p. 304.

La vingtième année (342 av. J.-C.), les seigneurs adressèrent tous leurs félicitations à Ts'in; (le duc Hiao) chargea le prince Chao-koan d'aller à la tête des troupes réunir les seigneurs à Fong-tche<sup>1</sup> et rendre hommage au Fils du Ciel.

La vingt et unième année (341 av. J.-C.), Ts'i battit Wei à Ma-ling.

La vingt-deuxième année (340 av. J.-C.), Wei Yang attaqua Wei' et sit prisonnier Ang, membre de la samille souveraine de Wei. (Wei) Yang sut nommé lie heou; son titre sut « le prince de Chang \* ».

La vingt-quatrième année (338 av. J.-C.), (Ts'in) combattit contre Tsin à Yen-men' et sit prisonnier son général Wei Ts'o. — Le duc Hiao mourut. Son sils, le prince

- 1. Sur le territoire de la sous-présecture de Siang-sou 并行, présecture de K'ai-song, province de Ho-nan. Le nom de cette localité s'écrit aussi 達池.
- 2. Au sud-est de la sous-présecture de Yuen-tch'eng To the, présecture de Ta-ming, province de Tche-li.
- 3. 3. A la suite de la défaite qu'il essuya en cette occasion, le prince de Wei rendit au duc Hiao le territoire du Ho-si (cf. p. 34 n. 3 et p. 58, n. 5) et transféra sa capitale à Ta-leang , qui est aujourd'hui K'ai-fong fou, dans le Ho-nan.
- 4. Chang est aujourd'hui la préfecture secondaire de ce nom H, dans la province de Chàn-si.
- 5. L'état de Tsin, depuis l'année 403, avait était divisé entre Han, Tchao et Wei; c'est contre ce dernier que combattit Ts'in. Se-ma Tcheng suppose que Yen-men 篇 門 est une erreur et qu'il faut lire Ngan-men 岸門. Ngan-men était une ville de l'état de Han, et se trouvait à l'ouest de la sous-préfecture actuelle de Tch'ang-ko 反 高 préfecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.

Hoei-wen, prit le pouvoir. — Cette même année, Wei Yang fut mis à mort; (auparavant), lorsque (Wei) Yang venait d'instituer un code pénal pour le pays de Ts'in ses lois n'étaient pas observées; l'héritier présomptif en enfreignit les défenses. (Wei) Yang dit : « Si les lois ne sont pas observées, c'est que l'exemple vient de ceux qui sont élevés en dignité et apparentés au prince; si Votre Altesse désire réellement mettre les lois en vigueur, qu'elle commence par les appliquer à l'héritier présomptif. » Comme l'héritier présomptif ne pouvait subir la peine de la marque, on infligea ce châtiment à son précepteur; alors les lois furent universellement observées et le peuple de Ts'in fut bien gouverné. Mais quand le duc Hiao fut mort et que l'héritier présomptif eut pris le pouvoir, comme plusieurs membres de la famille princière haïssaient (Wei) Yang, celui-ci s'enfuit; c'est pourquoi il fut déclaré coupable et finit par être écartelé entre des chars asin de servir d'exemple dans tout le royaume de Ts'in.

La première année (337 av. J.-C.) du prince Hoei-wen, des gens de Tch'ou, de Han, de Tchao et de Chou vinrent rendre hommage (à Ts'in).

La deuxième année (336 av. J.-C.), le Fils du Ciel envoya ses félicitations (à Ts'in).

La troisième année (335 av. J.-C.), le roi prit le bonnet viril.

La quatrième année (334 av. J.-C.), le Fils du Ciel envoya (à Ts'in) de la viande des sacrifices des rois Wen et Ou. (Les princes de) Ts'i et Wei prirent le titre de rois.

La cinquième année (333 av. J.-C.), Si-cheou , ori ginaire de Yn-tsin, devint ta leang tsao.

1. Si-cheou犀首, proprement « la tête de rhinocéros », est le nom

La sixième année (332 av. J.-C.), Wei (nous) offrit (le territoire de) Yn-tsin ; on changea le nom de Yn-tsin en celui de Ning-ts'in.

La septième année (331 av. J.-C.), le prince Ang combattit contre Wei; il sit prisonnier son général Long Kia et décapita quatre-vingt mille hommes.

La huitième année (330 av. J.-C.), Wei (nous) offrit le territoire de Ho-si.

La neuvième année (329 av. J.-C.), (Ts'in) franchit le Fleuve et s'empara de Fen-yn et de P'i-che; il eut une entrevue avec le roi de Wei, à Yng . Il assiégea (la ville de) Tsiao et la prit.

La dixième année (328 ov. J.-C.), Tchang I devint conseiller de Ts'in. Wei (nous) offrit les quinze préfectures de la commanderie de Chang<sup>5</sup>.

d'une fonction. Le personnage qui est ainsi désigné est ici Kongsuen Yen A Th. Il était originaire de Yn-tsin, ville qui appartenait alors au pays de Wei (cf. la note suivante).

- 1. Aujourd'hui sous-présecture de Hoa-yn # , présecture de Tong-tcheou province de Chàn-si.
- 2, Au nord de la sous-présecture de Jong-ho 荣 河, présecture de P'ou-tcheou, province de Chān-si.
- 3. Non loin de la sous-présecture de Ho-tsin: 河津, présecture secondaire de Kiang, province de Chān-si.
- 4. A l'est de la sous-présecture de Lou-chan 曾山, présecture secondaire de Jou, province de Ho-nan.
- 5. A 2 li au sud de la présecture secondaire de Chàn 灰, province de Ho-nan. (H. T. K. K., ch. cclii, p. 10 v°).
- 6. La commanderie de Chang comprenait le territoire des présectures de Yen-ngan 延安, de Yu-lin 楠林 et la présecture secondaire de Soei-té, dans le Chàn-si.

La onzième année (327 av. J.-C.), (*Ts'in*) institua une préfecture à *I-k'iu'*; il rendit à *Wei* (les villes de) *Tsiao'* et *K'iu-ou'*; le prince de *I-k'iu* se reconnut sujet. On changea le nom de *Chao-leang'* en celui de *Hia-yang*.

La douzième année (326 av. J.-C.), on fit pour la première fois le sacrifice la <sup>s</sup>.

La treizième année (325 av. J.-C.), au quatrième mois, au jour ou-ou, le prince de Wei prit le titre de roi; (ce-lui de) Han prit aussi le titre de roi. (Ts'in) chargea Tchang I d'attaquer et de prendre Chàn'; il en fit sortir les habitants et les envoya dans le pays de Wei.

La quatorzième année (324 av. J.-C.), on recommenca à compter la première année.

La deuxième année (323 av. J.-C.), Tchang I' eut une entrevue avec les principaux ministres de Ts'i et de Tch'ou à Ye-sang.

- 1. Cf. p. 56, n. 1.
- 2. Cf. p. 69, n. 5.
- 3. Aujourd'hui, le bourg de Kiu-ou, 曲 天鎮, dans la préfecture secondaire de Chàn 灰, province de Ho-nan. Il ne faut pas confondre cette localité avec la ville de même nom qui était la capitale du royaume de Tsin.
  - 4. Cf. p. 23, n. 4 et p. 57, n. 2.
- 5. C'est-à-dire que, pour la première fois, le roi Hoei-wen imita la coutume du royaume du milieu et célébra le sacrifice solennel de la fin du douzième mois.
  - 6. Cf. p. 63, n. 2.
- 7. Sur Tchang 1, cf. Mémoires historiques, chap. Lxx, 1<sup>re</sup> biographie, Tchang I était alors conseiller de Ts'in.
- 8. La localité appelée Ye-sang est mentionnée dans la poésie que composa l'empereur Ou à l'occasion de la réparation de la digue du Hoang-ko (cf. Mém. hist., ch. xxix, p. 3 v°). On l'identifie avec la lo-
- calité appelée Ts'ai-sang R R dans le Tso tchoan (8° année du duc Hi). Ts'ai-sang est le nom d'un gué du Hoang-ho à l'ouest de la sous-

La troisième année (322 av. J.-C.), les héritiers présomptifs de Han et de Wei' vinrent rendre hommage (à Ts'in). — Tchang I devint conseiller de Wei.

La cinquième année (320 av. J.-C.), le roi voyagea et arriva jusqu'au *Pei-ho*.

La septième année (318 av. J.-C.), Yo Tch'e devint conseiller de Ts'in. — Han, Tchao, Wei, Yen et Ts'i se mirent à la tête des Hiong-nou pour attaquer tous ensemble Ts'in; Ts'in envoya le chou-tchang Tsi's leur livrer bataille à Sieou-yu'; il sit prisonnier leur général Chen Tch'a'; il battit K'o, membre de la famille souveraine de Tchao, et Hoan, héritier présomptif de Han; il coupa quatre-vingt-deux mille têtes.

La huitième année (317 av. J.-C.), *Tchang I* redevint conseiller de *Ts'in*.

présecture de *Hiang-ning* 第章, présecture secondaire de Ki 吉, province de *Chan-si*.

- 1. 魏.
- 2. Le Pei-ho ou le Ha septentrional est le territoire où passe le Hoang-ho au sommet de la grande boucle qu'il décrit au nord du Chàn-si.
- 3. Ce Tsi est vraisemblablement le même personnage que le Tch'ouli Tsi, dont il est question quelques lignes plus bas (11º année).
- 4. Sieou-yu set identique à la localité appelée Siav-yu se dans le Tch'oen-ts'ieou (11° année du duc Siang). Siao-yu avait été à l'origine une petite principauté dont les souverains se rattachaient au clan Yng set se disaient descendants de Chao-hao; à l'époque Tch'oen-ts'ieou, c'était une ville de l'état de Tcheng ; enfin, à l'époque où nous place notre texte, c'était une ville de l'état de Han cette localité correspond au faubourg de la préfecture secondaire de Hiu s'appelle Che-leang a cause de son voisinage de la petite rivière Che-leang, province de Ho-nan.
  - 5. Le général en chef de Han.

La neuvième année (316 av. J.-C), Se-ma Ts'o' attaqua (le pays de) Chou' et le détruisit. — (Ts'in) attaqua et prit (les villes de) Tchong-tou et Si-yang' (du pays) de Tchao.

- 1. Se-ma Ts'o est l'ancêtre de Se-ma Ts'ien. Cf. tome I, p. x11.
- 2. Le pays de Chou avait sa capitale à Tch'eng-tou, la capitale du Se-tch'oan. L'histoire de cet ancien royaume nous a été conservée dans ce curieux livre intitulé Hoa gang kouo tche 華 陽 國 志 (réimprimé dans le Han wei ts'ong chou, cf. Wylie, notes... p. 210, 100 col., ligne 22) qui mériterait d'attirer l'attention de quelque bon sinologue; yoici ce que nous apprend la section 蜀 志 de cet ouvrage : le premier marquis de Chou qui se proclama roi fut un certain Ts'an-ts'ong 甄; il eut pour successeurs le roi Yunfou 魚 見, puis le roi Tou-vu 杜宇; ce dernier prit le titre d'empereur et s'appela Wangti 望帝; il abdiqua en faveur de l'empereur K'ai-ming 開 明帝; il y eut alors neuf souverains successifs qui s'appelèrent K'ai-ming; le dernier d'entre eux, le douzième par conséquent des rois de Chou, fut celui qui fut vaincu et qui vit son royaume anéanti par Se-ma Ts'o, en 316 av. J.-C. La raison qui motiva l'intervention du roi de Ts'in dans ces régions barbares fut la suivante : le roi de Chou avait donné en sies à son frère cadet Kia-meng | le territoire de Han-tchong 漢中 (auj. préfecture de ce nom, dans le Chan-si); Kia-meng avait pris le titre de marquis de Ts'iu 直侯; il devint l'allié du roi de Pa (auj. préfecture de Tchong-k'ing, province de Se-tch'oan); le roi de Chou, qui était le rival de celui de Pa, fut irrité de la condaite de son frère cadet et voulut l'attaquer. Ce fut alors que le marquis de Ts'iu se réfugia auprès du roi de Pa et implora l'appui du roi Hoeiwen de Ts'in. Celui-ci prosita des dissensions de ces princes barbares; il détruisit l'état de Chou, et, peu après, de Pa et de Ts'iu; ces conquêtes n'étaient d'ailleurs que les préludes de la grande lutte que l'état de Ts'in allait engager contre l'état de Tch'ou 🄁.
  - 3. Tchong-tou et Si-yang paraissent être l'équivalent de Si-tou 色 et Tchong-yang中 误; Si-tou était situé sur le territoire de la



La dixième année (315 av. J.-C.), Ts'ang, héritier présomptif de Han vint (à Ts'in) comme otage. — (Ts'in) attaqua et prit (la ville de) Che-tchang (du pays) de Han. — Il attaqua et battit Ni, général (du pays) de Tchao. — Il attaqua et prit vingt-cinq villes (du territoire) de l-k'iu<sup>1</sup>.

La onzième année (314 av. J.-C.), Tch'ou-li Tsi attaqua (la ville de) Tsiao (du pays) de Wei et la sit se rendre; il battit Han à Ngan-men et coupa dix mille têtes; le général (de Han), Si-cheou, s'enfuit. Le membre de la famille souveraine (de Ts'in), T'ong, recut le pays de Chou en apanage. — Le prince de Yen (voulut) abdiquer en faveur de son sujet Tse-tche.

La douzième année (313 av. J.-C.), le roi (de Ts'in) eut une entrevue avec le roi de Leang à Lin-tsin . — Le chou-tchang Tsi attaqua (le pays de) Tchao et fit prison-

présecture de Ping-yao T , présecture de Fen-tcheou, province de Chān-si; Tchong-yang est aujourd'hui la sous-présecture de Hiao-i

孝義, même présecture, même province.

- 1. Cf. p. 56, n. 1.
- 2. Tch'ou-li Tsi était le frère cadet du roi Hoei, de Ts'in; dans l'endroit où il demeurait il y avait de grands ailantes (sorte d'arbre);

c'est pourquoi on le surnomma Tch'ou-li-tse 棒里子, c'est-A-dire l'homme du district des ailantes (T'ong kien tsi lan, ch. 1x, p. 32 ro). Cf. Mémoires historiques, ch. Lxxx.

- 3. Cf. p. 69, n. 5.
- 4. Cf. p. 67, n. 5.
- 5. Cf. p. 68, n. 1.
- 6. D'après le Hoa yang kouo tche, Tch'en Tchoang 陳址 fut nommé conseiller du nouveau marquis de Chou.
  - 7. Cf. Mémoires historiques, ch. xxxiv.
- 8. Aujourd'hui sous-présecture de Ta-li 大荔, présecture de Tong-tcheou, province de Chàn-si.

nier Tchoang, général de Tchao. — Tchang I devint conseiller de Tch'ou,

La treizième année (312 av. J.-C.), le chou-tchang Tchang battit Tch'ou au nord de (la rivière) Tan' et fit prisonnier son général Kiu Kai: il coupa quatre-vingt mille têtes. Il attaqua encore Tch'ou dans le Han-tchong et lui prit six cents li de territoire. Il établit la commanderie de Han-tchong. Tch'ou assiégea Yong-che. Ts'in envoya le chou-tchang Tsi' secourir Han et attaquer à l'est Ts'i; (il envoya) Tao Man secourir Wei et attaquer Yen.

La quatorzième année (311 av. J.-C.), (Ts'in) attaqua Tch'ou et prit Chao-ling. (Les princes de) Tan et Li se reconnurent sujets (du pays) de Chou. Le conseiller Tchoang tua le marquis de Chou et vint faire sa soumis-

- 1. La rivière Tan 书 prend sa source dans la montagne Mong-ling 家 黃 , au nord-ouest de la préfecture secondaire de Chang 南 , province de Chàn-si; arrivée dans la sous-préfecture de Si-tch'oan 初 , préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan, elle se jette dans la rivière Kiun 均 ou 鈞 . Tan-yang n'est pas le nom d'une localité déterminée (cf. T'ong kien tsi lan, ch. 1x, p. 19 v°).

  2. Cf. p. 61, n. 3.
- 3. A 20 li au nord-est de la sous-présecture de Lo-yang Hi inqui fait partie de la ville présecturale de Ho-nan, province de Ho-nan.
  4. Cf. p. 71, n. 3.
- 5. La ville de Chao-ling était à 45 li à l'est de la sous-préf ? ture de Yen-tch'eng , préfecture et province de Ho-nan.
- 6. Tan H et Li tétaient deux principautés barbares au sudouest de l'état de Chou.
- 7. Cf. p. 73, n. 6. D'après le Hoa yang kouo tche (section Chou tche, p. 4 v°), Tch'en Tchoang se révolta et tua le prince T'ong, marquis de Chou; le roi de Ts'in envoya 8]ors Kan Meou, Tchang I et Se-ma Ts o

sion. — Le roi Hoei mourut. Son fils, le roi Ou, prit le pouvoir. Han, Wei, Ts'i, Tch'ou et Yue obéissaient alors docilement (à Ts'in).

La première année (310 av. J.-C.) de son règne, le roi Ou eut une entrevue avec le roi Hoei, de Wei, à Lintsin. Il fit périr Tchoang', conseiller de Chou. Tchang I et Wei Tchang sortirent tous deux (du pays de Ts'in) du côté de l'Est, et se rendirent dans (l'état de) Wei. -(Le roi Ou) attaqua I-k'iu, Tan et Li 2.

La seconde année (309 av. J.-C.), on institua la charge de conseiller d'état. Tch'ou-li Tsi et Kan Meou furent nommés conseillers d'état de gauche et de droite. Tchang I mourut dans (le pays de) Wei.

La troisième année (308 av. J.-C.), (le roi Ou) eut une entrevue avec le roi Siang de Han, sous les murs de Lintsin. — Nan-kong Kie mourut. — Tch'ou-li Tsi devint conseiller de Han. - Le roi Ou tint ce propos à Kan Meou : « Je voudrais parcourir sur un char voilé ' la ré-

attaquer le rebelle; ils vainquirent Tch'en Tchoang et le mirent à mort; l'année suivante, on nomma marquis de Chou, le prince Yun (on verra plus loin, p. 78, n. 2, qu'il faut sans doute lire : le prince Hoei 暉 ou 煇).

- 1. Cf. la note précédente.
- 2. Cf. p. 56, n. 1 et p. 74, n. 6.
- 3. Cf. Mémoires historiques, chap. 1.xx1.
- 4. L'expression 🎏 単 est mentionnée dans le Pei wen γun fou; mais ce dictionnaire ne cite que la phrase même que nous avons ici (et qui est reproduite au chapitre Lxx des Mémoires historiques); il n'apporte par conséquent aucun éclaircissement. — L'explication de cette expression nous est fournie par le Eul ya, section 釋名: « Le

yong tch'o est un petit char dans lequel montent les femmes; au toit de cette voiture sont appliquées des tentures qui cachent la per-

\*onne "容 車 婦 人 所 載 小 車 也。其 蓋 施 帷

gion des trois cours d'eau et espionner la maison des *Tcheou*; je ne regretterais plus alors de mourir. » — L'automne de cette année, il envoya *Kan Meou* et le *chou-tchang Fong* attaquer *I-yang*.

La quatrième année (307 av. J.-C.), (le roi Ou) prit I-yang; il coupa soixante mille tètes. Il traversa le Ho et fortifia Ou-soei<sup>2</sup>. — L'héritier présomptif de Wei vint rendre hommage (à Ts'in). — Le roi Ou était fort et aimait les jeux; des hommes vigoureux tels que Jen Pi, Ou Houo, Mong-yue furent tous élevés à de hautes fonctions; un jour que le roi soulevait avec Mong-yue un trépied, il se brisa les rotules; le huitième mois, le roi Ou mourut. Mong-yue fut mis à mort avec toute sa parenté. — Le roi Ou avait pris pour femme principale une fille de Wei, mais il n'en avait pas eu de fils. Le pouvoir fut donné à son frère cadet, né d'une autre mère que lui; ce fut le roi Tchao-siang. La mère du roi Tchao-siang était une femme (du pays) de Tch'ou; son nom de

所以隱蔽其形容也。Le roi Ou aurait désiré monter dans un de ces chars afin de pouvoir visiter, sans être reconnu, le pays des Tcheou.

- 1. Les trois cours d'eau sont le I, le Lo det le Hoang-ko. La région qu'ils arrosent fut appelée sous les Ts in la commanderie de San-tch oan, ou des trois cours d'eau = | | | | | | | | C'est aujour-d'hui la préfecture de Ho-nan, dans la province du même nom.
- 2. Aujourd'hui, sous-préfecture de I-yang I , préfecture de Ho-nan, province de Ho-nan.
- 3. Ou-soei était une ville du pays de Han, qui devait se trouver sur le territoire de la préfecture de Ping-yang, dans le Chān-si. Il ne faut pas la confondre avec la ville de Ou-soei, qui fut une préfecture au temps des premiers Han, et qui correspond à la sous-préfecture actuelle de Ou-k'iang 中,préfecture secondaire de Chen, province de Tche·li.

famille était  $Mi^1$ ; son titre était : la reine douairière Siuen. Au moment où mourut le roi Ou, le roi Tchaosiang était en otage dans (le pays de) Yen; les gens de Yen le ramenèrent (à Ts'in) et il put prendre le pouvoir.

La première année (306 av. J.-C.) du roi *Tchao-siang*, *Tsi*, prince de *Yen*, fut nommé conseiller. *Kan Meou* sortit (de *Ts'in*) et se rendit à *Wei*.

La deuxième année (305 av. J.-C.), une comète apparut. Le chou-tchang Tchoang fomenta une rébellion avec les principaux ministres et les princes apanagés; tous furent mis à mort; avec la femme du roi Hoei-wen, tous périrent de mort violente; la reine, femme du roi Tao-ou sortit (de Ts'in) et se réfugia à Wei<sup>3</sup>.

La troisième année (304 av. J.-C.), le roi prit le bonnet viril. — Il eut une entrevue avec le roi de *Tch'ou* à *Hoang-ki*<sup>\*</sup>; il donna *Chang-yong*<sup>\*</sup> à *Tch'ou*.

- 1. Cf. Mémoires historiques, chap. xL, p. 1: Lou-tchong engendra six fils. Le sixième s'appelait Ki-lien; il avait pour nom de clan Mi; (les princes de) Tch'ou sont ses descendants. » Le caractère ini, ou plutôt mé, rentre sous la clef du mouton ; c'est proprement une onomatopée reproduisant le bêlement du mouton.
- 2. Ce Tsi est vraisemblablement Tch'ou-li Tsi; il est appelé prince de Yen parce qu'il avait reçu en apanage la localité de ce nom dans le pays de Chou; Yen était à l'ouest de la sous-présecture de Ya-ngan , présecture de Ya-tcheou, province de Se-tch'oan.
- 3. Le roi Tchoung-siang était jeune quand il monta sur le trône; la régence fut exercée par sa mère qui confia de pleins pouvoirs à Wei Jan IIII. Une révolte éclata; Wei Jan l'étoussa dans le sang; il sit périr la vieille reine, semme du roi Hoei-wen, et exila la semme du roi Ou.
- 4. Au nord-est de la sous-présecture de Sin-ye F F, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 5. Aujourd'hui sous-présecture de Tchou-chan 15 11, présecture de Tun-yang, province de Hou-pe.

La quatrième année (303 av. J.-C.), il s'empara de P'ou-fan<sup>1</sup>. Une comète apparut.

La cinquième année (302 av. J.-C.), le roi de Wei vint rendre hommage (à Ts'in) à Yng-t'ing. (Ts'in) rendit P'oufan à Wei.

La sixième année (301 av. J.-C.), le marquis de Chou, Hoei<sup>2</sup>, se révolta. Se-ma Ts'o pacifia (le pays de) Chou. Le chou-tchang Hoan attaqua Tch'ou et coupa vingt mille têtes. Le prince de King-yang<sup>2</sup> fut envoyé comme otage dans (le pays de) Ts'i. — Il y eut une éclipse de soleil; en plein jour il fit sombre.

- 1. Cette localité correspond à la préfecture de Pou-tcheou, province de Chān-si. D'après le Kouo ti tche, c'est là qu'avait été la résidence de Fao et de Choen.
- 2. Hoei était le prince qui avait succédé au prince Tong comme marquis de Chou (cf. p. 74, n. 7). La quatorzième année (301 av. J.-C.), dit le Hoa yang kouo tche (section Chou tche), Yun (c'est-à-dire Hoei), marquis de Chou, fit les sacrifices en l'honneur des montagnes et des cours d'eau; il envoya de la nourriture ainsi consacrée en offrande au roi de Ts'in (qui est ici nommé par erreur le roi Hiao-wen); la belle-mère du marquis de Chou ne pouvait souffrir qu'il fût en faveur à la cour; elle mit donc du poison dans la nourriture offerte, puis elle conseilla au roi de Ts'in de la faire éprouver avant d'y goûter lui-même; le roi en donna à un de ses familiers qui mourut aussitôt; transporté de colère, il envoya Se-ma Ts'o présenter au marquis de Chou une épée en lui ordonnant de se tuer. L'année suivante (300 av.
- J.-C.), Koan AB, fils du roi de Ts'in, fut nommé marquis de Chou; en 385, ce prince fut, à son tour, soupçonné de rébellion et fut mis à mort; on se contenta alors de nommer un gouverneur civil de Chou.
- 3. Le prince de King-yang 涇陽 avait pour nom personnel Li 公子 世; il était le frère cadet du roi de Ts'in. King-yang correspond à la ville préfecturale de P'ing-leang 平凉, province de Kan-sou.

La septième année (300 av. J.-C.), (Ts'in) prit Sintch'eng'. Tch'ou-li-tse' mourut.

La huitième année (299 av. J.-C.), (Ts'in) envoya le général Mi Jong' attaquer Tch'ou; il s'empara de Sinche'. — Ts'i envoya Tchang-tse, Wei envoya Kong-suen Hi, Han envoya Pao Yuen qui tous ensemble attaquèrent Tch'ou à Fang-tch'eng' et sirent prisonnier T'ang Mei'. — Tchao détruisit (l'état de) Tchong-chan; le prince de cet état' s'ensuit et, en désinitive, mourut dans le

- 1. Sin-tch'eng \*\* Like est appelé Siang-tch'eng \*\* Like dans le Tableau chronologique. Sin-tch'eng était le nom que portait cette localité au commencement de la période tch'oen-ts'ieou; c'était alors une ville de l'état de Tcheng; après que le roi Siang, de la dynastie Tcheou, s'y fut réfugié en 636 av. J.-C. (cf. tome I, p. 294, lignes 7 et 8), on changea le nom de cette ville et on l'appela Siang-tch'eng, c'est-à-dire la ville de Siang. C'est aujourd'hui la sous-préfecture de Siang-tch'eng, préfecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.
  - 2. Cf. p. 73, n. 2.
- 3. Mi Jong était le frère cadet de la mère du roi, la reine douairière Siuen; on a vu plus haut (p. 77, n. 1) que cette reine avait pour nom de famille Mi.
  - 4. Emplacement indéterminé.
- 5. Fang-tch'eng est le nom d'une montagne au sud de la sous-préfecture de Ye, préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan (cf. Mém. kist., chap. xlv, p. 3 r°, comm. Souo-yn.
- 6. T'ang Mei était un général de Tch'ou. Ailleurs (Mém. hist., chap. xL, p. 11 v°), Se-ma Ts'ien dit que ce général fut, non pas fait prisonnier, mais tué. Dans le Tableau chronologique (Mém. hist., chap. xxvn, r°) il est dit que T'ang Mei fut battu à Tchong-k'ieou (au nord-est de la préfecture de Tong-tch'ang ), province de Chan-tong.
- 7. On ne sait ni le nom personnel, ni le nom posthume de ce prince. Le Tong kien kang mou rapporte sa défaite en l'an 301 av. J.-C. Tchong-chan H III s'appelait aussi autrefois Sien-yu A (H. T. K. K., chap. ccl.iv, 12° année du duc Tchao et 4° année du duc Ting). C'était une petite principauté qui appartenait au clan Ki . Elle oc-

pays de Ts'i. — King, de la famille princière de Wei, et Tchang, de la famille princière de Han, devinrent seigneurs 1.

La neuvième année (298 av. J.-C.), Ye Wen, prince de Mong-tch'ang<sup>2</sup>, vint pour être conseiller (du roi) de Ts'in. — Hoan attaqua Tch'ou et lui prit huit villes; il tua son général, King K'iue.

La dixième année (297 av. J.-C.), le roi Hoai, de Tch'ou, vint rendre hommage à Ts'in; Ts'in le retint. — Sie Wen donna sa démission à cause de Kin Cheou. Leou Hoan devint conseiller d'état.

La onzième année (296 av. J.-C.), les cinq<sup>5</sup> états de Ts'i, Han, Wei, Tchao, Song et Tchong-chan, s'unirent pour attaquer Ts'in; ils arrivèrent jusqu'à Yen-che<sup>6</sup>, puis

- 1. On a vu plus haut (p. 67) que Wei Yang avait, lui aussi, été nommé seigneur; ce titre de seigneur avait évidemment perdu de son importance depuis que les chess des états séodaux avaient pris pour euxmêmes le titre des rois.
- 2. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXV. Le nom de famille du prince de Mong-tch'ang était T'ien et son nom personnel était X; il est appelé ici Sie du nom de la ville de Sie que son père, T'ien Yng, avait reçue en apanage du roi de Ts'i.
- 3. Sur le guet-apens dans lequel sut attiré le roi de Tch'ou, cs. Mémoires historiques, chap. xl., p. 12 ro.
  - 4. D'après Tchang Cheou-tsie, Kin Cheou était conseiller de Ts'in.
- 5. Se-ma Ts'ien mentionne en réalité six états; mais comme le fait remarquer Tchang Cheou-tsie, l'état de Tchong-chan était dès ce moment sous la dépendance absolue de l'état de Tchao qui ne devait d'ailleurs pas tarder à l'absorber.
  - 6. La ville de Yen était située près de la sous-présecture de



ils s'en retournèrent. Ts'in donna à Han et à Wei (les territoires de) Ho-pei et Fong-ling<sup>1</sup>, asin d'avoir la paix. — Une comète apparut. — Le roi Hoai, de Tch'ou, s'enfuit et se rendit à Tchao; Tchao ne le reçut pas; il revint à Ts'in où il mourut; on renvoya son corps (à Tch'ou) pour qu'il y sût enterré<sup>2</sup>.

La douzième année (295 av. J.-C.), Leou Hoan donna sa démission. Le marquis de Jang, Wei Jan<sup>3</sup>, devint conseiller.—(Ts'in) donna à Tch'ou cinquante mille che<sup>4</sup> de grain.

La treizième année (294 av. J.-C.), Hiang Cheou battit Han et lui prit Ou-che. — Le tso-keng Po Ki attaqua Ngan-i 安邑, présecture secondaire de Kie, province de Chūn-si; cette ville était la résidence d'un intendant des marais salés et c'est pourquoi on l'appelait parsois Se-yen tch'eng 司 城, ou comme ici, Yen-che tch'eng 鼠氏城.

- 1. Sur le territoire de la présecture actuelle de Pou-tcheou ), province de Chan-si.
  - 2. Sur tous ces événements, cf. Mémoires historiques, chap. xL.
  - 3. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXII.
- 4. Le che détait à l'origine une mesure de poids qui valait 120 livres f (cf. p. 103, n. 2, seconde partie); plus tard, on en fit aussi une mesure de capacité en appelant che le volume occupé par 120 livres de grain; c'est ce qui explique pourquoi on parle parfois de che de vin, quoique le vin ne se pesât pas, mais se mesurat avec des mesures de contenance. Le che considéré comme unité de capacité était l'équivalent de ce qu'on appelait alors le hou (cf. Je tche lou, chap. x1, p. 2 v°).

   De nos jours, on écrit quelque fois dans les comptes le mot de au
- lieu du mot that = picul. Mais c est un abus et aucun dictionnaire chinois n'admettra qu'il y ait des cas où le caractère tra puisse se prononcer tan.
- 5. Au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Han-tan, préfecture de Koang-p'ing, province de Tche-li.
- 6. Cf. Appendice I, § 2, nº 12. Sur Po K'i, cf. le chap. LXXIII des Mémoires historiques.

Sin-tch'eng<sup>1</sup>. — Le ou-ta-fou<sup>2</sup> Li sortit (du pays de Ts'in) et s'enfuit à Wei. — Jen Pi devint administrateur<sup>2</sup> du Han-tchong.

La quatorzième année (293 av.J.-C.), le tso-keng Po K'i attaqua Han et Wei à I-k'ine'; il coupa deux cent quarante mille têtes et sit prisonnier Kong-suen Hi; il prit cinq villes.

La quinzième année (292 av. J.-C.), le ta-leang-tsao Po K'i attaqua Wei et prit (la ville de) Yuen<sup>5</sup>; cette ville fut rendue (à Wei). — (Ts'in) attaqua Tch'ou et prit (la ville de) Yuan<sup>6</sup>.

La seizième année (291 av. J.-C.) le tso-keng Ts'o prit Tche et Teng<sup>1</sup>. — (Wei) Jan donna sa démission. On donna en apanage Yuan au prince Che, Teng au prince Li, et Tao à Wei Jan; (tous trois) devinrent des seigneurs.

- 1. Cf. p. 79, n. 1.
- 2. Cf. appendice I, § 2, nº 9.
- 3. TCf. appendice I, § 4, no 1.
- 4. Cf. tome I, p. 309, n. 4.
- 5. Yuen i est le nom que le prince de Wei donna à la ville de Pou-fan après qu'elle lui eut été rendue (cf. p. 78, n. 1, ct lignes 4-5).
- 6. Yuan Rest aujourd'hui la sous-présecture de Nan-yang Rest, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 7. Tche it était à 15 li au sud de la sous-préfecture de Tsi-yuen in préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. Teng is se trouvait dans la même préfecture, à l'ouest de la sous-préfecture de Mong in . Ces deux villes appartenaient toutes deux à l'état de Wei comme elles étaient fort voisines, Se-ma Ts'ien réunit leurs noms par le mot qui indique qu'elles furent priscs l'une immédiatement après l'autre.
  - 8. Cf. p. 80 n. 1. Le prince Che T était un frère cadet du roi de



La dix-septième année (290 av. J.-C.), le prince de Tch'eng-yang' entra (dans le pays de Ts'in) pour rendre hommage; puis le prince des Tcheou orientaux' vint rendre hommage. — Ts'in donna le nom de Yuen à P'ou-fan et P'i-che'. — Le roi se rendit à I-yang'.

La dix-huitième année (289 av. J.-C.), Ts'o attaqua Yuen et Ho-yong<sup>3</sup>; il coupa les ponts et prit (ces villes).

Ts'in, et né de la mème mère que lui; on l'appelle souvent « le prince de Kao-ling » 高陵君; sur le prince Li 埋, prince de King-yang, cf. p. 78, n. 3.

- 1. Tch'eng-yang était une petite principauté qui occupait l'emplacement de la présecture secondaire de Lu 呂, présecture de I-tcheou, province de Chan-tong; ses princes avaient pour nom de samille Ki; ils avaient pour premier ancêtre Ki-tsai 李載, frère cadet du roi Ou, de la dynastie Tcheou.
  - 2. Sur les Tcheou orientaux, cf. tome I, p. 301, n. 1.
- 3. On a vu plus haut (p. 82, u. 5) que Yuen était le nom qui avait été donné à la ville de P'ou-fan. Le roi de Ts'in, étant entré en possession de ce territoire, donna le nom de Yuen aux deux régions de P'ou-fan et de P'i-che (cf. p. 78, n. 1 et p. 69, n. 3). La phrase de Se-ma Ts'ien, si on l'entendait littéralement, signifierait au contraire que le roi de Ts'in fit du territoire de Yuen les territoires de P'ou-fan et P'i-che; mais Se-

ma Tcheng remarque que le mot sest une erreur et doit être remplacé par le mot s.

- 4. Cf. tome I, p. 306, n. 1.
- 5. Le Tchou chou ki nien dit (cf. Legge, Chinese classics, vol. 111, prolégomènes, p. 175) qu'en l'an 315 av. J.-C., le roi de Wei 到 changea le nom de K'iu-yang en celui de Ho-yong 河道 'K'iu-yang that à 10 li à l'ouest de la sous-préfecture de Tsi-yuen 河道, préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. Yuen 垣, qui est appelé Sin-yuen 河道 était dans le voisinage immédiat de K'iu-yang (cf. Tong kien kang mou, 280 année du roi Nan). Il ne faut donc pas confondre cette ville avec le territoire de Yuen mentionné plus haut (p. 82, n. 5 et p. 83 n. 3).

La dix-neuvième année (288 av. J.-C.), le roi prit le titre d'empereur d'Occident; (le roi de) Ts'i se proclama empereur d'Orient; puis ils renoncèrent tous deux à ces titres.—Lu Li vint de lui-même faire sa soumission'.—
Ts'i détruisit Song'; le roi de Song s'établit dans (le pays de) Wei et mourut à Wen'. — Jen Pi mourut.

La vingtième année (287 av. J.-C.), le roi alla dans le *Han-tchong*; puis il alla dans la commanderie de *Chang* et dans le *Pei-ho*.

La vingt et unième année (286 av. J.-C.), Ts'o attaqua le territoire de Ho-nei<sup>4</sup> qui appartenait à Wei; Wei offrit Ngan-i<sup>5</sup>; Ts'in en sit sortir les habitants; il invita les gens du Ho-tong à s'y transporter; en conférant des titres de la hiérarchie<sup>5</sup> et en amnistiant des criminels, il y transséra une population. — Le prince de King-yang reçut (la ville de) Yuan<sup>5</sup> en apanage.

La vingt-deuxième année (285 av. J.-C.), Mong Ou• at-

- 1. Je n'ai pu trouver aucun éclaircissement historique à cette phrase.
- 2. Depuis le vicomte de Wei T, qui avait été le premier prince de Song (cf. tome I, p. 245), jusqu'au roi Yen , qui en fut le dernier souverain, il y avait eu en tout 32 princes successifs. Le Tableau chronologique (Mémoires historiques, chap. xv), ainsi que le Kang mou et le Tsi lan, rapportent la destruction de l'état de Song à l'année 286 av. J.-C.
  - 3. Cf. tome I, p. 289, n. 3.
  - 4. Cf. t. I, p. 295, n. 1.
- 5. Aujourd'hui sous-préfecture de Ngan-i 文色, préfecture secondaire de Kie, province de Chān-si.
  - 6. Cf. appendice I, § 2.
  - 7. Cf. p. 78, n. 3.
  - 8. Cf. p. 82, n. 6.
- 9. Mong Ou 蒙氏 est le fils de Mong Ngao 蒙驁 et le père de Mong Tien 蒙恬. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXXVIII.



taqua Ts'i. — Du Ho tong, on fit neuf préfectures. — (Le roi Tchao-siang) eut une entrevue avec le roi de Tchao à Tchong-yang.

La vingt-troisième année (284 av. J.-C.), le commandant Se Li<sup>2</sup> s'unit aux trois Tsin et à Yen pour attaquer Ts'i; ils le défirent à l'ouest de la rivière Tsi. Le roi eut une entrevue avec le roi de Wei à I-yang<sup>2</sup>; il eut une entrevue avec le roi de Han à Sin-tch'eng<sup>4</sup>.

La vingt-quatrième année (283 av. J.-C.), (le roi *Tchaosiang*) eut une entrevue avec le roi de *Tch'ou* à *Yen's*; il eut encore une entrevue à *Jang's*. — *Ts'in* prit à *Wei* (la ville de) *Ngan-tch'eng'*; il arriva devant *Ta-leang* que secoururent *Yen* et *Tchao* et l'armée de *Ts'in* se retira. — *Wei Jan* donna sa démission de conseiller.

La vingt-cinquième année (282 av. J.-C.), (Ts'in) enleva à Tchao deux villes. — (Le roi Tchao-siang) eut une entrevue avec le roi de Han à Sin-tcheng et une entrevue avec le roi de Wei à Sin-ming-i.

La vingt-sixième année (281 av. J.-C.), on pardonna

- 1. Tchong-yang était en ce temps une ville de l'état de Tchao. C'est aujourd'hui la sous-préfecture de Hiao-i 孝義, préfecture de Fentcheou, province de Chān-si.
  - 2. Se Li était un capitaine de l'état de Ts'in.
  - 3. Cf. p. 76, n. 2.
  - 4. Cf. p. 79. n. 1.
- 5. Yen était à l'origine une petite principauté qui avait fini par être englobée dans l'état de Tch'ou; elle était au sud de la sous-préfecture de I-tch'eng 宜城, préfecture de Siang-yang, province de Hou-pe.
- 6. Jang tétait proche de la présecture secondaire de Teng t, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
  - 7. L'emplacement de Ngan-tch'eng n'est pas bien déterminé.

à des condamnés pour les transporter<sup>1</sup>. — Le marquis de Jang, (Wei) Jan, redevint conseiller.

La ving-septième année (280 av. J.-C.), Ts'o attaqua Tch'ou. — On pardonna à des condamnés pour les transporter à Nan-yang<sup>1</sup>. Po K'i<sup>2</sup> attaqua Tchao; il prit la ville de Koang-lang' (dans le territoire) de Tai. — Puis (Ts'in) chargea Se-ma Ts'o de partir du Long-si<sup>2</sup> pour aller attaquer le K'ien-tchong (territoire) de Tch'ou (en commencant ainsi l'attaque) par le pays de Chou<sup>2</sup>; il prit ce territoire.

La vingt-huitième année (279 av. J.-C.), le ta-leangtsao Po K'i attaqua Tch'ou et prit Yen et Teng'; on pardonna à des condamnés pour les y transporter.

La vingt-neuvième année (278 av. J.-C.), le ta-leang-

- 1. Où les transporta-t-on? D'après une note de Tchang Cheou-tsie qu'on trouvera un peu plus bas dans la même ligne du texte chinois, ils furent transportés à Jang. Mais le mot Jang ne peut que commencer la phrase suivante: « Le marquis de Jang... » Il faut donc supposer que, dans le texte primitif, le mot Jang était répété deux fois: « On pardonna à des condamnés pour les transporter à Jang. Le marquis de Jang... »
- 2. Préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan (Cf. p. 88, n. 4). Cette ville était voisine de celle de Jang (cf. p. 85, note 6).
  - 3. Cf. Mémoires historiques, chap, LXXIII.
- 4. A l'ouest de la sous-présecture de Kao-p'ing 声 中, présecture de Tse-tcheou, province de Chān-si.
  - 5. C'est-à-dire de Lan-tcheou fou, dans le Kan-sou.
  - 6. L'expression 因蜀 a ici une valeur toute spéciale; le roi de

Ts'in avait tenu une délibération dans laquelle Tchang 1 avait proposé d'attaquer l'état de Han, tandis que Se-ma Ts'o était d'avis d'envahir d'abord le territoire de Chou, asin d'atteindre ainsi le puissant royaume de Tch'ou. Ce sut le conseil de Se-ma Ts'o qui l'emporta et on ouvrit les hostilités contre Tch'ou en prenant d'abord le pays de Chou; c'est ce qu'expriment les deux mots yn Chou.

Cf. p. 85, n. 5 et p. 82, n. 7.

tsao Po K'i attaqua Tch'ou; il prit Yng' et y établit la commanderie de Nan. Le roi de Tch'ou s'enfuit'. — Le prince des Tcheou vint (à la cour de Ts'in). — Le roi eut une entrevue avec le roi de Tch'ou à Siang-ling'. Po K'i fut nommé prince de Ou-ngan'.

La trentième année (277 av. J.-C.), l'administrateur (du pays) de Chou, Jo<sup>8</sup>, attaqua et prit la commanderie de Ou<sup>6</sup> et le Kiang-nan dont il fit la commanderie de K'ien-tchong.

La trente et unième année (276 av. J.-C.), Po Ki attaqua Wei et lui enleva deux villes. Les gens de Tch'ou se révoltèrent contre nous dans le Kiang-nan.

La trente-deuxième année (275 av. J.-C.), le conseiller, marquis de Jang<sup>1</sup>, attaqua Wei; il arriva à Ta-leang<sup>2</sup> et défit Pao Yuen; il coupa quarante mille têtes. (Pao) Yuen s'enfuit. Wei offrit trois préfectures en demandant la paix.

La trente-troisième année (274 av. J.-C.), le haut digni-

- 1. Cf. tome I, p. 307, n. 1.
- 2. Le roi de Tch'ou transporta sa résidence à Tch'en , aujourd'hui présecture de Tch'en-tcheou , province de Ho-nan.
- 3. Aujourd'hui sous-présecture de Siang-ling 要後, présecture de P'ing-yang, province de Chān-si.
- 4. Au sud-ouest de la sous-présecture de Ou-ngan 英文, présecture de Tchang-té, province de Ho-nan.
- 5. Le Hoa yang kouo tche dit que ce personnage s'appelait Tchang Jo 误 若.
- 6. Le territoire de Ou A correspond à la sous-présecture de Ou-chan A II, présecture de Koei-tcheou, province de Se-tch'oan,
  - 7. Le marquis de Jang n'est autre que Wei Jan.
  - 8, C'était la capitale de l'état de Wei. Aujourd'hui, K'ai-fong fou.

taire au titre étranger, Hou Chang, attaqua Kiuen ', Ts'aiyang, et Tch'ang-ohé', villes de Wei, et les prit. Il combattit contre Mang Mao à Hoa-yang' et le désit; il coupa cent cinquante mille têtes. Wei offrit Nan-yang' asin d'avoir la paix.

La trente-quatrième année (273 av. J.-C.), Ts'indonna à Wei, pour qu'il en fit une commanderie, le territoire de Chang-yong, qui appartenait à Han; il y envoya demeurer les gens du Nan-yang qui avaient resusé d'être sujets'.

- 1. Au nord-ouest de la sous-présecture de Yuen-ou F, présecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.
- 2. La ville de Ts'ai-yang était ainsi nommée parce qu'elle était au nord (yang) de la petite rivière Ts'ai, présecture de Jou-ning D F province de Ho-nan. Tch'ang-ché est aujourd'hui la sous-présecture de Tch'ang-ko D, présecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.
- 3. Hoa-yang était au sud du relais de poste de Koan-tch'eng , préfecture secondaire de Tcheng, province de Ho-nan. Mang Mao était un général de l'état de Wei.
- 4. Le Nan-yang dont il est ici question était territoire de Wei; c'est aujourd'hui la sous-préfecture de Ou-ché , préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. Les Ts'in en sirent la commanderie de Ho-nei . Il ne saut pas confondre ce territoire avec un autre territoire de Nan-yang, qui appartenait primitivement à l'état de Han, qui devint sous les Ts'in la commanderie de Nan-yang, et qui est aujourd'hui la présecture de Nan-yang dans le Ho-nan. (Cf. p. 86, n. 2).
- 5. Ces deux phrases ne laissent pas que d'être assez obscures, en l'absence de tout autre texte qui puisse les éclaireir. Le sens que je propose me paraît le seul possible: Wei avait cédé à Ts'in le territoire de Nan-yang; un certain nombre des habitants de ce territoire refusaient d'être sujets de Ts'in; Ts'in les transporta dans le territoire de Chang-yong qu'il enleva à Han pour le donner à Wei. Chang-

La trente-cinquième année (272 av. J.-C.), (Ts'in) aida Han, Wei et Tch'ou à attaquer Yen; il établit pour la première fois la commanderie de Nan-yang<sup>1</sup>.

La trente-sixième année (271 av. J.-C.), le haut dignitaire à titre étranger, *Tsao*<sup>2</sup>, attaqua *Ts'i* et lui enleva *Kang et Cheou*<sup>3</sup>; on donna (ces places) au marquis de *Jang*.

La trente-huitième année (269 av. J.-C.), le tchong-keng Hou Chang attaqua Yen-yu', ville de Tchao, mais ne put la prendre.

La quarantième année (267 av. J.-C.), l'héritier pré-

yong était, à l'époque Tch'oen-ts'ieou, la principauté de Yong庸 (cf. Tso tchoan, 16° année du duc Wen); c'est aujourd'hui la région des sous-préfectures de Tchou-chan 竹山 et de Tchou-k'i 竹菜, préfecture de Yun-yang, province de Hou-pe.

- 1. Aujourd'hui, présecture de Nan-yang, dans le Ho-nan. Cf. p. 88, n. 4 ad fin.
- 2. Tsao est un nom personnel; on ne sait pas quel était le nom de famille de ce personnage.
- 3. Kang correspond à la sous-préfecture de Ning-yang 学 是 et Cheou à la sous-préfecture de Cheou-tchang 詩 是 Nan-yang et Cheou-tchang sont toutes deux dans la préfecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong. L'attaque de ces deux villes avait été résolue par le roi de Ts'in à l'instigation de Wei Jan, marquis de Jang, qui désirait agrandir sa terre de T'ao (aujourd'hui, sous-préfecture de Ting-t'ao 定 角, préfecture de Ts'ao-tcheou, province de Chantong).
- 4. Le caractère doit se prononcer comme ici le caractère cette localité est aujourd'hui le village connu dans le peuple sous le nom de Ou-sou in au nord-ouest de la présecture secondaire de Teléen , province de Chān-si.

somptif Tao' mourut dans (le pays de) Wei; on renvoya son corps pour qu'il fût enterré à Tche-yang<sup>2</sup>.

La quarante et unième année (266 av. J.-C.), en été, (Ts'in) attaqua Wei et lui prit Hing-k'teou et Hoai<sup>3</sup>.

La quarante-deuxième année (265 av. J.-C.), le prince de Ngan-kouo fut nommé héritier présomptif. Le dixième mois, la reine douairière Siuen mourut; elle fut enterrée sur la montagne Li<sup>4</sup>, à Tche-yang. — Le neuvième mois, le marquis de Jang sortit (de la capitale) pour aller à Tao<sup>5</sup>.

La quarante-troisième année (264 av. J.-C.), Po Ki, prince de Ou-ngan, attaqua Han, prit neuf villes et coupa cinquante mille têtes.

La quarante-quatrième année (263 av. J.-C.), (Ts'in) attaqua la commanderie de Nan<sup>e</sup>, qui appartenait à Han, et s'en empara.

- 1. Tao est le titre posthume de l'héritier présomptif de Ts'in.
- 2. D'après le Kouo ti tche, Tche-yang était à l'ouest de la sous-préfecture de Lan-t'ion H , préfecture de Si-ngan, province de Chan-si.
- 3. Hoai était sur le territoire de la sous-préfecture de Ou-ché D, préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. Hing-k'isou a été identifié par Yng Chao avec la préfecture de P'ing-kao D, de l'époque des Han, qui était elle-même à 20 li à l'est de la sous-préfecture de Wen D, préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan (cf. Tong kien tsi lan, chap. x, p. 8 r°).
- 4. La montagne Li était située dans la sous-préfecture de Lin-t'ong , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. On verra plus loin que c'est aussi là que se sit enterrer Ts'in Che-hoang-ti.
- 5. Cf p. 89, n. 3 ad fin. Nous avons dans ce paragraphe les échos d'une révolution qui bouleversa le palais de Ts'in. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXIX biographie de Fan Soei.
  - 6. Au lieu de « commanderie de Nan » 南郡, le Tong kien kang

La quarante-cinquième année (262 av. J.-C.), le ou-tafou Pen attaqua Han et lui prit dix villes. — Le prince de Ché-yang, Li, sortit (de la capitale) pour aller dans ses terres; il mourut avant d'y être arrivé.

La quarante-septième année (260 av. J.-C.), Ts'in attaqua le Chang-tang', (territoire) de Han; le Chang-tang se livra à Tchao. Ts'in prit ce prétexte pour attaquer Tchao. Tchao envoya des soldats pour combattre Ts'in; (les deux armées) se tinrent en échec. Ts'in chargea Po K'i, prince de Ou-ngan, de la direction des opérations militaires; (Po K'i) défit complètement Tchao à Tch'ang-p'ing'; plus de quatre cent mille hommes furent tous mis à mort'.

La quarante-huitième année (259 av. J.-C.), au dixième mois, Han offrit (à Ts'in) la ville de Yuen-yong'. Les troupes de Ts'in furent divisées en trois armées. Le prince de Ou-ngan revint et Wang K'i prit le commandement; il attaqua Ou-ngan et P'i-lao', villes de Tchao,

mou (52° année du roi Nan) écrit Nan-yang is; cette seconde leçon est seule bonne, car c'est Nan-yang qui dépendait de l'état de Han, tandis que la commanderie de Nan se trouvait beaucoup plus au sud (cf. p. 88, n. 4 ad fin.).

- 1. Le Chang-tang correspond à la préfecture de Lou-ngan de dans le Chân-si.
- 2. A l'ouest de la sous-présecture de Kao-p'ing F 7, présecture de Tse-tcheou, province de Chân-si.
- 3. Ce massacre fut fait dans des conditions particulièrement odienses parce que les soldats de Tchao s'étaient rendus et que Po K'i leur avait promis la vie sauve.
- 4. Yuen-yong 坦 维 est la ville qui s'appelait Heng-yong 何 维 i l'époque Tch'ven-ts'ieou (6° année du duc Wen, § 4): elle se trouvait
- i 7 li au nord-ouest de la sous-présecture de Yuen-ou原式, présecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.
  - 5. Sur Ou-ngan, cf. p. 87, n. 4. D'après le Kouo ti tche. P'i-lao

et les prit'. Se-ma Keng pacifia au nord le Tai-yuen'. (Ts'in) posséda tout le (territoire de) Chang tang (qui avait appartenu) à Han. Au mois initial, les soldats furent licenciés; puis on les renvoya garder le Chang-tang.

Le dixième mois qui suivit<sup>3</sup>, le ou-ta-fou Ling<sup>4</sup> attaqua Han-tan<sup>5</sup>, (ville) de Tchao.

La quarante-neuvième année (258 av. J.-C.), au mois initial, on envoya de nouvelles troupes au secours de Ling. Ling ne dirigeait pas bien la guerre; il sut dégradé et Wang Ki le remplaca dans le commandement.

度字 se serait trouvé à 1 li à l'ouest de la sous-présecture de Longmen 龍門; la sous-présecture de Long-men de l'époque des Tang était elle-même à 2 li à l'ouest de la sous-présecture actuelle de Hotsin 河津, présecture secondaire de Kiang, province de Chan-si. Le Tong kien tsi lan (chap. x, p. 12 r°) identisse P'i-lao avec P'i-che (cf. p. 69 n. 3).

- 1. Le mot 故a proprement le sens d'a arracher violemment »; mais, dans les textes de l'époque des royaumes combattants, il signific simplement a prendre » une ville: 得城為校(Tong kien kang mou, chap. 1, p. 34 ro).
- 2. Le territoire de T'ai-yuen correspond à la présecture de ce nom dans le Chan-si.
- 3. L'expression 其十月 est embarassante. Littéralement elle significrait « le dixième mois de cette année »; mais le contexte prouve qu'il ne s'agit pas du dixième mois de la quarante-huitième année. Il ne peut être question que du dixième mois qui était le premier de la quarante-neuvième année. Le mot 其 ne s'explique donc pas d'une manière satisfaisante.
  - 4. Ce Ling avait pour nom de samille Wang 王俊.
- 5. Han-tan était la capitale de l'état de Tchao; c'est aujourd'hui la sous-préfecture de Han-tan 邯鄲, préfecture de K'oang-p'ing, province de Tche-li.

— Le dixième mois qui suivit<sup>1</sup>, le général *Tchang Tang* attaqua *Wei*. Parce que *Ts'ai Wei* avait abandonné son poste et n'avait pas exercé la garde qui lui avait été confiée, il fut rappelé et mis à mort.

La cinquantième année (257 av. J.-C.), au dixième mois, Po Ki, prince de Ou-ngan, fut condamné; il rentra dans les rangs des simples particuliers et fut déporté à Yn-mi.— Tchang Tang attaqua Tcheng et prit (cette ville).— Le douzième mois, on envoya des troupes de renfort pour camper auprès de la ville de Fen.—Po Ki, prince de Ou-ngan, fut condamné et mourut.—(Wang) Ki attaqua Han-tan, mais ne put la prendre et se retira. Il revint s'enfuir dans le camp de Fen.—Plus de deux mois après, (Ts'in) attaqua l'armée de Tsin et coupa six mille têtes : vingt mille fuyards de Tsin tombèrent dans le Fleuve et s'y noyèrent.—(Ts'in) attaqua la ville de Fen, et, partant de Tang, il s'empara de Ning-sin-tchong; Ning-sin-tchong

- 1. Cf. p. 92, n. 3.
- 2. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXIII.
- 3. On appelle che ou ± £ , dit Jou Choen, celui qui, après avoir eu un rang dans la hiérarchie (cf. appendice I, § 2), en a été privé pour quelque crime.
  - 4. Cf. tome I, p. 220, n. 2.
  - 5. Tcheng était la capitale du royaume de Han.
- 6. La ville de Fen wo wou de Lin-fen ha de était sur le territoire de la présecture secondaire de Kiang A, province de Chūn-si.
- 7. Siu Koang et Tchang Cheou-tsie sont remarquer que le mot 定 ne présente ici aucun sens et qu'il saut le remplacer par le caractère 走
- 8. La ville de l'ang de était au sud-ouest de la sous-présecture de Lin-sen , présecture de l'ing-yang, province de Chan-si.
  - 9. Ning-sin-tchong était une ville de l'état de Wei 3. C'est aujour-

prit alors le nom de Ngan-yang. — Pour la première fois on sit un pont sur le Fleuve <sup>1</sup>.

La cinquante et unième année (256 av. J.-C.), le général Kieou attaqua (l'état de) Han; il prit Fou-chou, (près de) Yang-tch'eng<sup>2</sup>, et coupa quarante mille têtes. — Ilattaqua Tchao, lui prit plus de vingt préfectures et tua ou fit prisonniers quatre-vingt-dix mille hommes. — Le prince des Tcheou occidentaux se déclara contre Ts'in et sit avec les seigneurs une ligue du nord au sud; à la tête des troupes d'élite de tout l'empire ils sortirent par I-k'iue pour attaquer Ts'in et faire qu'il ne pût avoir de communications avec Yang-tch'eng; alors Ts'in envoya le général Kieou attaquer (le prince des) Tcheou occidentaux; celui-ci s'enfuit et vint taire spontanément sa soumission; il s'avoua coupable en se prosternant la tête contre terre; il ossrit toutes ses villes qui étaient au nombre de trente-six et comptaient trente mille habitants. Le roi de Ts'in accepta ce qu'il offrait et renvoya le prince à Tcheou.

La cinquante-deuxième année (255 av. J.-C.), le peuple des *Tcheou* s'ensuit dans l'Est; les ustensiles précieux des *Tcheou* et leurs neuf trépieds' entrèrent en la possession des *Ts'in*. Ce fut alors que, pour la première sois, les *Tcheou* furent détruits.

d'hui la sous-préfecture de Ngan-yang 🌫 👼, préfecture de Tchangté, province de Ho-nan.

- 1. Ce pont mettait en communication la présecture de Tong-tcheou 南州, du Chàn-si, avec celle de Pou-tcheou 浦州, du Chūn-si.
  - 2. Cf. tome I, p. 316, n. 4.
  - 3. Cf. tome I, p. 317.
- 4. Cf. tome I, p. 296, n. 2. D'après une tradition sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans le chapitre suivant des Mémoires historiques, les Ts'in n'auraient pu s'emparer que de huit trépieds, le neuvième étant tombé dans la rivière Se.



La cinquante-troisième année (254 av. J. C.), l'empire tout entier vint se déclarer soumis; Wei ayant tardé à le faire, Ts'in envoya Kieou attaquer Wei et lui prit Outch'eng¹. Le roi de Han vint à la cour pour rendre hommage². — Wei soumit son royaume aux ordres (de Ts'in).

La cinquante-quatrième année (253 av. J.-C.), le ro fit en personne à Yong<sup>1</sup> le sacrifice kiao à l'Empereur d'en haut.

La cinquarte-sixième année (251 av. J.-C.), en automne, le roi *Tchao-siang* mourut. Son fils, le roi *Hiao-wen*, prit le pouvoir. Il honora la pa-tse Tang<sup>4</sup> du titre

- 1. Siu Koang dit que Ou-tch'eng était dans le territoire de Tai-yang 太陽; Siu Koang vivait sous la dynastie des Wei du nord; or, à cette époque, on appelait sous-préfecture de Tai-yang une ville située à 40 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de P'ing-lou 不定, préfecture secondaire de Kie, province de Chān-si. Le Tong kien tsi lan dit avec raison que Ou-tch'eng 吳城 est identique à Yu-tch'eng 吳城; Yu-tch'eng était autrefois la principauté de Yu, qui est mentionnée dans le Tch'oen-ts'ieou, à la 10e année du due Hoan.
- 2. Tandis que les autres états envoyèrent des ambassadeurs à Ts'in, le roi de Han vint en personne lui rendre hommage; cette bassesse ne lui servit guère, car il fut le premier à être anéanti.
- 3, Cf. p. 23 n. 1. Le sacrifice kiao à l'empereur d'en haut était le privilège du Fils du Ciel; en le célébrant, le roi de Ts'in s'arrogeait un droit impérial. Je ne puis me rendre un compte exact de la valeur du mot

見dans l'expression 郊見; je le traduis comme signifiant que le roi se rendit en personne au lieu du sacrifice.

- 4. D'après Tchang Cheou-tsie, le roi Hiao-wen était âgé de cinquantetrois ans quand il pritle pouvoir. Son nom personnel était Tchou 柱; quand il n'était encore qu'héritier présomptif, il était connu sous le nom de prince de Ngan-kouo 安國君
  - 5. La pa-tse Tang était la mère désunte du roi Hiao-wen, Pa-tse

de reine douairière Tang et réunit sa sépulture à celle du roi son prédécesseur. (Le prince de) Han', portant l'étoffe et la ceinture de deuil, vint présenter ses condoléances et offrir les sacrifices funéraires; les autres seigneurs envoyèrent tous des généraux ou des conseillers présenter leurs condoléances et offrir les sacrifices funéraires; on annonca publiquement le deuil.

La première année de son règne (250 av. J.-C.), le roi Hiao-wen pardonna aux condamnés, honora les sujets qui s'étaient illustrés sous le roi son prédécesseur, donna des grades et des dignités à ses parents, diminua ses parcs et ses jardins. Le roi Hiao-wen quitta le deuil le dixième mois, au jour ki-hai; trois jours après avoir pris le pouvoir, au jour sin-tch'eou, il mourut. Son fils, le roi Tchoang-siang<sup>2</sup>, prit le pouvoir.

La première année de son règne (250 av. J.-C.)<sup>3</sup>, le roi Tchoang-siang proclama une amnistie générale des condamnés; il honora les sujets qui avaient bien mérité sous les rois précédents; il se montra vertueux, élevaen dignité ses proches parents et répandit ses bienfaits sur

est un des rangs dans la hiérarchie des femmes de l'empereur (cf. appendice I, § 5).

- 1. Le prince de Han se distingue ici encore des autres seigneurs par son adulation empressée (cf. p. 95, n. 2).
- 2. Le nom personnel de cet empereur était d'abord Tse-i T A ou I-jen K; mais, asin d'arriver au pouvoir il se sit adopter par la Hoa-yang sou-jen, qui était l'épouse principale de l'empereur Hiao-wen et, comme cette semme était originaire du pays de Tch'ou, il prit

lui-même le nom de Tse-tch'ou 子楚 (cf. Mémoires historiques, chap. Lxxxv). Il monta sur le trône à l'âge de trente-deux ans.

3. Comme le roi Hiao-wen n'exerca le pouvoir que pendant les trois premiers jours de l'année qui suivit celle où l'on porta le deuil de son prédécesseur, la première année de son règne se confond avec celle de son successeur.



le peuple. — Le prince des Tcheou orientaux sit avec les seigneurs un complot contre Ts'in. Ts'in chargea son conseiller Lu Pou-wei de le mettre à mort et d'annexer tout son royaume; Ts'in ne mit pas sin aux sacrisces des Tcheou, mais il donna le territoire de Yang-jen' au prince Tcheou, asin qu'il s'y acquittât de ses sacrisces. — (Ts'in) envoya Mong Ngao attaquer Han; Han livra Tch'eng-kao² et Kong³ et proposa que la frontière arrivât jusqu'à Taleang. (Ts'in) établit pour la première sois la commanderie de San-tch'oan \*.

La deuxième année (249 av. J.-C.), (Ts'in) envoya Mong Ngao attaquer Tchao; il pacifia le Tai-yuen.

La troisième année (248 av. J.-C.), Mong Ngao attaqua Kao-tou<sup>e</sup> et Ki<sup>e</sup>, villes de Wei et les prit. Il attaqua

- 1. A l'ouest de la préfecture secondaire de Jos II, province de Ho-nas,
- 2. Teh'eng-kao est identifié avec la ville qui, à l'époque Teh'oen-to'icou, s'appelait Hou-lao 克羊 ou Yen-i 厳邑 et appartenait à l'état de Tcheng; plus anciennement encore, c'était la principauté du Kouo oriental (cf. tome I, p. 276, n. 3); aujourd'hui, c'est la sous-préfecture de Se-choei, 池木 préfecture de Kai-fong, province de Ho-nan.
- 3. Aujourd'hui, sous-préfecture de Kong , préfecture et province de He-san.
  - 4, Cf. p. 26, n. 1,
- 6. El était, au temps de la dynastie Yn, la campagne de Mou 次 野 (cf. tome I, p. 207, n. 1); cette ville était au sud-oucet de la sous-préfecture actuelle de Ki 汉, préfecture de Wei-kosi, province de Honan.

Yu-ts'e, Sin-tch'eng et Lang-mong', villes de Tchao, et s'empara de trente-sept villes. — Le quatrième mois, il y eut une éclipse de soleil.

La quatrième année (247 av. J.-C.), Wang K'i attaqua le Chang-tang. On établit pour la première fois la commanderie de Tai-yuen. — Ou Ki, général de Wei, se mit à la tête des soldats des cinq royaumes pour attaquer Ts'in; Ts'in fut rejeté dans le territoire de Ho-wai<sup>2</sup>; Mong Ngao étant battu, lâcha pied et se retira.

Le cinquième mois, au jour ping-ou, le roi Tchoangsiang mourut. Son fils, Tcheng, prit le pouvoir; ce sut Ts'in Che-hoang-ti.

Le roi de Ts'in, Tcheng, vingt-six ans après avoir pris le pouvoir, réunit pour la première fois entre ses mains tout l'empire, et en sit trente-six commanderies; il prit le titre de « Premier souverain-empereur ». Che-hoangti mourut à l'âge de cinquante et un ans. Son fils, Houhai, prit le pouvoir ; ce sut Eul-che-hoang-ti. La troisième année de son règne, les seigneurs se levèrent tous en masse contre Ts'in. Tchao Kao tua Eul-che. On donna le pouvoir au prince Yng qui n'exerça le pouvoir que pendant un peu plus d'un mois, jusqu'au moment ou les seigneurs le mirent à mort et détruisirent ainsi

- 1. Sin-tch'eng était à 47 li au sud-ouest de la sous-préfecture de Chan-yang, sur le territoire de la préfecture secondaire de Cho , préfecture de Cho-p'ing, province de Chān-si. Lang-mong était sur le territoire de la sous-préfecture de Ting-siang , préfecture secondaire de Hin, province de Chān-si. Yu-ts'e devait se trouver dans le voisinage de ces deux villes.
- 2. Le Ho-wai 河外, ou le territoire en dehors du Fleuve, correspond aux préfectures secondaires de Chan 灰, dans la province de Ho-nan, et de Hoa 華, dans la province de Chàn-si.



les Ts'in. Ces choses sont racontées dans les Annales principales de Che-hoang<sup>1</sup>.

Le duc grand astrologue dit: L'ancêtre des Ts'in avait pour nom de clan Yng; ses descendants eurent des apanages distincts, et prirent les noms de leurs royaumes pour noms de famille; il y eut les familles Sin, Tan, Kiu, Tchong-li<sup>2</sup>, Yun-yen, Tou-k'ieou, Tsiang-leang, Hoang, Kiang, Sieou-yu, Po-ming, Fei-lien et Ts'in; cependant les Ts'in, à cause que leur ancêtre Tsao-fou avait reçu en fief la ville de Tchao, devinrent la famille Tchao.

1. Cf. le chapitre suivant.

<sup>2.</sup> Tchong-li est un nom de samille dans lequel sont réunis les noms des deux antiques fonctionnaires de la terre et du ciel, Tchong et Li. Les Se-ma, qui étaient domiciliés dans le pays de Ts'in, prétendaient descendre également de Tchong et de Li (cf. tome I, p. x11 et p. 321, erratum à la page 12).

## CHAPITRE VI

## SIXIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## TS'IN CHE-HOANG

Ts'in Che-hoang-ti était le fils du roi Tchoang-siang. Lorsque le roi Tchoang-siang était un prince envoyé en otage dans (le pays de) Tchao, il vit la concubine de Lu Pou-wei'; elle lui plut et il l'épousa; elle enfanta Che-hoang.

La quarante-huitième année (259 av. J.-C.) du roi Tchao, de Ts'in, le premier mois, (Che-hoang) naquit à Han-tan; or, à sa naissance, son nom personnel fut Tcheng et son nom de famille Tchao<sup>2</sup>. Quand il fut âgé de treize ans (247 av. J.-C.), le roi Tchoang-siang mou-

1. Cf. Mémoires historiques, chap. LXXXV.

2. Les lettrés chinois qui prétendent que la dynastie Ts'in fut illégitime, soutiennent que Ts'in Che-hoang-ti fut un bâtard; ils affirment que son véritable père fut, non le roi Tchoang-siang, mais Lu Pou-wei, et c'est pourquoi ils affectent de l'appeler Lu Tcheng .— Le nom personnel de Tcheng fait allusion, d'après Tchang Cheou-tsie, au fait que Ts'in Che-hoang-ti naquit le premier mois, tcheng yuc E A.



rut. Tcheng lui succéda et devint roi de Ts'in. En ce temps, le territoire de Ts'in comprenait déjà (les pays de) Pa' et Chou³, Han-tchong³, Yue ', Yuan '; il possédait Yng où on avait établi la commanderie de Nan; au nord, il gardait la commanderie de Chang et ce qui se trouvait à l'Est, possédant (ainsi) les commanderies de Ho-tong, Tai-yuen et Chang-tang; à l'Est, il s'étendait jusqu'à Yong-yang¹; il avait détruit les deux Tcheou et il avait établi la commanderie de San-tch'oan '. La Pou-wei était conseiller; il avait une dotation de dix-mille foyers et son titre était « marquis de Wen-sin »; il appelait à lui et attirait les hôtes et les aventuriers, car il voulait par leur moyen subjuguei tout l'empire. Li

<sup>1.</sup> Cf. p. 61, n. 3.

<sup>2.</sup> Cf. p. 72, n. 2.

<sup>3.</sup> Cf. p. 61, n. 3.

<sup>4.</sup> Sur le royaume de Yue, fondé par Keou-tsien dans le Tche-kiang et le Fou-kien, cf. Mémoires historiques, chap.xxx. En 334 av. J.-C.,

l'état de Tch'ou avait vaincu Ou-kiang to descendant à la septième génération de Keou-tsien, et le territoire de Yue s'était morcelé en plusieurs petites principautés. Avec l'affaiblissement graduel de Tch'ou, la suprématie sur les principautés de Yue avait passé entre les mains des Ts'in:

<sup>5.</sup> Cf. p. 82, n. 6.

<sup>6.</sup> Cf. t. I, p. 307, n. 1 et t. II, p. 87, lignes 1 et 2.

<sup>7.</sup> Yong-yang, que le roi Tchoang-siang avait enlevé à l'état de Han en 250 av. J.-C., était au sud-ouest de la sous-présecture de Yong-

tse \* présecture de K'ai-fong, province de Ho-nan. A l'époque

Tch'oen-ts'ieou, cette ville était la capitale de l'état de Tcheng. Ce

fut là que les Ts'in établirent ce fameux grenier de Ngao 敖倉 dont il sera souvent question dans la suite.

<sup>8.</sup> Cf. p. 97, n. 4. — On remarquera que Se-ma Ts'ien indique les limites de l'état de Ts'in au sud, au nord et à l'est; il ne parle pas de sa frontière de l'ouest qui touchait à des peuples considérés comme barbares.

Se était son client. Mong Ngao, Wang K'i et le gouverneur de Piao étaient à la tête des armées. Le roi était jeune; au début donc de son règne, il confia les affaires de l'étatà ses hauts fonctionnaires. Tsin-yang se révolta.

La première année (246 av. J.-C.), le général Mong Ngao attaqua et soumit cette ville.

La deuxième année (245 av. J.-C.), le duc de *Piao*, à la tête de ses troupes, attaqua *Kiuen* et coupa trente mille têtes.

La troisième année (244 av. J.-C.), Mong Ngao attaqua (le pays de) Han et lui prit treize places . — Wang K'i mourut. — Le dixième mois, le général Mong Ngao attaqua Tch'ang et Yeou-koei, (villes) de Wei. —

- 1. L'expression A désigne les hommes qui s'attachaient à la fortune de quelque haut dignitaire et lui formaient une sorte de clientèle. Sur Li Se, cf. Mémoires historiques, chap. LXXXVII.
- 2. Dans le pays de Tch'ou, on donnait le nom A aux présets on gouverneurs de villes; c'est ainsi que le premier empereur de la dynastie Han sut d'abord gouverneur de P'ei T A; c'est ainsi encore qu'on trouve le titre de A décerné au gouverneur de Che, dans Tchoang-tse (cf. Legge, Sacred books of the east, vol XXXIX. p. 210,
- n. 3). Le mot n'a donc pas dans ces passages la valeur du titre nobiliaire de « duc ». On ignore le nom de famille et le nom personnel du gouverneur de Piao
- 3. Tsin-yang appartenait autrefois au royaume de Tchao. C'est aujourd'hui la sous-préfecture de Tai-yuen 太原, préfecture de Taiyuen, province de Chan-si.
- 4. Kiuen était une ville du royaume de Wei 3 ; c'est aujourd'hui la sous-présecture de Yuen-ou F , présecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.
- 5. Le Tableau chronologique des six royaumes donne la leçon « douze places. »
- 6. Les commentateurs se bornent à dire que ces deux places se trouvaient dans l'état de Wei.



La (mauvaise) récolte (produisit) une grande famine.

La quatrième année (243 av. J.-C.), Tch'ang et Yeoukoei furent prises. Le troisième mois, l'armée fut licenciée. — Le prince (de la maison) de Ts'in qui avait été
envoyé en otage revint (du pays) de Tchao; l'héritier présomptif de Tchao sortit (de Ts'in) pour retourner dans
son pays. — Le dixième mois, au jour keng yn, des sauterelles vinrent de l'Est; elles couvraient le ciel; il y
eut une épidémie dans l'empire. — Tous ceux du peuple
qui apportèrent mille che-de grains furent gratisés d'un
degré dans la hiérarchie<sup>2</sup>.

La cinquième année (242 av. J.-C.), le général (Mong)

- 1. Cet héritier présomptif est connu sous le nom de prince de Tch'oen-p'ing春平君 (cf. Mémoires historiques, chap. x山11, p. 15 v')
- 2. Sur les degrés de hiérarchies cf. appendice I, § 2. C'est ici que, pour la première fois, nous voyons fonctionner cette déplorable institution de la vénalité des grades qui a été et qui reste un des vices les plus profonds du gouvernement chinois. Il est à remarquer cependant qu'on ne vendait pas les sonctions elles-mêmes, mais sculement les titres de la hiérarchie honorifique. On a vu plus haut (p. 81, n. 4) ce qu'était

la mesure de poids appelée che 4. Quoi qu'il soit difficile de savoir exactement quel poids représente le che, c'est-à-dire 120 livres de l'époque des Ts'in, nous pouvons essayer de déterminer approximativement la valeur de 1,000 che; un poids d'une livre de l'époque des Ts'in est donné par le Kin che souo (section Kin souo, 2º livre), comme pesant 6 leang d'aujourd'hui; comme il y a 16 leang dans une livre, 1,000 che de l'époque des Ts'in équivaudront à (6 × 120 × 1000): 16 = 45,000 livres d'aujourd'hui; la livre chinoise vaut environ 600 grammes : 45,000 livres représenteront donc 27,000 kilogrammes ; en évaluant le prix du blé à 17 francs l'hectolitre et en calculant qu'un hectolitre de blé pèse en moyenne 130 kilogrammes, on arrive à cette conclusion que 1,000 che de grain exprimeraient aujourd'hui en France le pouvoir d'achat de 3,530 francs environ. Il est évident que ce résultat n'est que très approximatif; tout en reconnaissant les multiples causes d'erreur qui peuvent en infirmer la valeur, il nous a paru intéressant de chercher à préciser le sens de ce passage de Se-ma Ts'ien.

Ngao attaqua Wei; il soumit les villes de Soan-tsao', Yen', Hiu', Tch'ang-p'ing', Yong-k'ieou' et Chan-yang'; il les prit toutes; il s'empara de vingt places. On établit pour la première sois la commanderie de Tong. — En hiver il tonna.

La sixième année (241 av. J.-C.), (les états de) Han, Wei, Tchao, Wei et Tch'ou se réunirent pour attaquer Ts'in; ils prirent Cheou-ling'. Ts'in fit sortir des soldats. Les troupes des cinq royaumes se débandèrent. — (Ts'in)

- 1. Au nord de la sous-présecture de Yen-tsin E , présecture de Wei-hoei, province de Ho-nan.
- 2. La ville de Yen se trouvait à 35 li à l'est de la sous-préfecture actuelle de Yen-tsin (ct. la note précédente)
- 3. Tchang Cheou-tsie, citant un passage du Kouo ti tche, semble identifier Hiu avec Yao-k'iu 龙 遠, lieu de naissance de Choen (cf. tome I, p. 52, n. 3), à peu de distance de la préfecture secondaire de P'ou 美, 'préfecture de Ts'ao-tcheou, province de Chan-tong. Se-ma Tcheng doit être plus près de la vérité, quand il dit que l'emplacement exact de Hiu n'est pas connu, mais qu'il devait se trouver dans le voisinage de la ville de Yen (cf. la note précédente).
- 4. A l'ouest de la sous-présecture de Kao-p'ing , présecture de Tse-tcheou, province de Chan-si.
- 5. Sur le territoire de la sous-présecture de K'i , présecture de Kai-fong, province de Ho-nan.
- 6. A 35 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Sieou-ou préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.
- 7. Cheou-ling devait se trouver entre I-yang (aujourd'hui sous-préfecture de I-yang, préfecture de Ho-nan) et Sin-tch'eng (dans la sous-préfecture de Lo-yang, préfecture de Ho-nan).

  Siu Koang place Cheou-ling dans le Tch'ang-chan (hui), mais c'est une erreur (Tong kien tsi lan, chap. x, p. 25 r°).

s'empara (du pays) de Wei¹ et opprima la commanderie de Tong. Le prince de ce pays, Kio, à la tête des siens, transporta sa résidence à Ye-wang; il en barra les montagnes asin de protéger le Ho-nei, territoire de Wei.

La septième année (240 av. J.-C.), une comète sortit d'abord du côté de l'Est; elle apparut au Nord; le cinquième mois, elle fut visible dans l'Ouest. — Le général (Mong) Ngao mourut. — Comme (ce général) était en train d'attaquer (les places de) Long, Kou et K'ing-tou (Ts'in) ramena ses soldats et attaqua (la ville de) Ki'. —

- 1. Ts'in s'étant emparé de P'ou-yang 读 (au sud de la préfecture secondaire de K'ai 開, préfecture de Ta-ming, province de Tche-li), qui était alors la capitale du royaume de Wei 何, le prince de ce royaume s'alla réfugier dans les états du roi de Wei 親 et résida dans la ville de Ye-wang 野 王 (aujourd'hui sous-préfecture de Ho-nei 內 內, préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan). Sema Ts'ien dit que ce prince de Wei 常 s'appelait Kio 角; mais les annotations critiques de l'édition de K'ien-long font remarquer que le prince Kio ne prit le pouvoir qu'en 229 av. J.-C.; c'est le prince dont le titre posthume fut Yuen 元 qui régnait en 241 av. J.-C. sur l'état de Wei.
- 2. La particule signifie ici « comme, vu que ». Comme Mong Ngao était engagé dans l'attaque de certaines places du Tche-li, sa mort soudaine obligea le roi de Ts'in à rappeler ses soldats dans l'Ouest.
- 3. King-tou est identifié avec la sous-présecture de Wang-tou , présecture de Choen-t'ien, province de Tche-li. La mère de Yao s'appelait K'ing-tou; elle passe pour avoir résidé sur la montagne K'ing-tou qui est au sud de la ville de Wang-tou. Long et Kou étaient des places voisines de K'ing-tou.
- 4. Au sud-ouest de la sous-présecture de Ki 💢, présecture de Wei-hoei, province de Ho-nan.

Une comète parut de nouveau du côté de l'Ouest; au bout de seize jours, la reine douarière Hia mourut.

La huitième année (239 av. J.-C.), Tch'eng-kiao, prince de Tch'ang-ngan et frère cadet du roi, attaqua (l'état de) Tchao à la tête d'une armée; il se révolta et mourut à Toen-lieou. Les officiers de son armée moururent tous décapités; on transporta la population de ce lieu à Lint'ao. Le général était mort dans ses retranchements; ceux qui avaient péri à Toen-lieou, à P'ou et à Kao, étant des rebelles, on exposa publiquement leurs cadavres. — Les poissons du Fleuve remontèrent en grand

- 1. La reine douairière Hia était la concubine Hia 夏姬, la véritable mère du roi Tchoang-siang; cf. p. 96, n. 2.
- 2. A 30 li au nord-est de la sous-présecture de Tchang-tse 文子, présecture de Lou-ngan, province de Chān-si. A l'époque Tch'oen-ts'ieou, T'oen-lieou était le royaume de Lieou-hiu 留于
- 3. Sur le territoire de la présecture secondaire de Min , présecture de Kong-tch'ang, province de Kan-sou.
- 4. D'après Tchang Cheou-tsie, P'ou et Kao seraient deux villes; d'après Se-ma Tcheng, il faudrait lire P'ou-ho et n'y voir qu'une seule ville.
- taire du Che ki luen wen: 卒在屯留與蒲鶮者以反而製其尸也 « ceux qui étaient morts à Toen-lieou, ainsi qu'à P'ou-ho, ayant été des rebelles, on exposa leurs cadavres ». Le paragraphe qui précède est d'une rédaction assez embrouillée; voici comment je le comprends: La population de Toen-lieou, ayant vu son territoire ravagé par Tch'eng-kiao, se révolta. Tch'eng-kiao, de son côté, se révolta contre son souverain; les soldats de Ts'in marchèrent contre lui; Tch'eng-kiao fut obligé de se donner la mort dans son camp; ses partisans eurent la tête coupée et on exposa leurs corps, comme ceux des criminels, sur la place publique. Quant aux habitants de Toen-lieou, on prit aussi contre eux des mesures de rigueur en les déportant à Lin-t'ao. Cette explica-



nombre:; avec des chars légers et des chevaux pesamment chargés:, on se rendit dans l'Est pour les manger.

tion se fonde sur le commentaire de Tchang Cheou-tsie; il est à remarquer cependant que la mort de Tch'eng-kiao est annoncée deux fois : « Tch'eng-kiao... mourut à T'oen-lieou »; « ... le général était mort dans ses retranchements ». Aussi certains commentateurs ont-ils compris différemment la seconde de ces deux phrases; ainsi Siu Fou-yuen (dans le Che ki p'ing lin qu'il aida Tch'en Tse-long à publier)

- vent que la phrase 將軍壁死 signifie: « Le général Pi mourut ». Pi aurait été le général en second; à la mort de Tch'eng-kiao, il ne se soumit point et c'est pourquoi lui-même trouva la mort et on exposa les cadavres sur la place publique. Enfin l'annotation critique de l'édition de K'ien-long propose encore une autre explication: Pi aurait été le général qui aurait châtié Tch'eng-kiao; après l'avoir fait périr, il mourut lui-même.
- 1. D'après Se-ma Tcheng, le Hoang-ho ayant débordé, les poissons montèrent en grand nombré sur la plaine. Quand l'eau se retira, il dut être en effet facile de les prendre, comme semble le donner à entendre la phrase suivante; ce sens me paraît donc le plus acceptable. — D'après Tchang Cheou-tsic, ce texte signifierait que les poissons du Hoang-ho remontèrent en grand nombre la rivière Wei. Le traité sur les cinq éléments, dans le Ts'ien Han chou (chap. xxv11, b, 2º partie, p. 8 vo), fait allusion à cet incident dans lequel il voit un mauvais présage : « D'après les Mémoires historiques, la huitième année de Ts'in Che-hoang, les poissons du Fleuve remontèrent en grand nombre. Lieou Iliang estime que ce fait rentre dans les mauvais présages fournis par les poissons; cette aunée-là, le frère cadet de *Che-hoang*, le prince de *Tch'ang-ngan* attaqua (le pays de) *Tchao* à la tête d'une arméc: il se révolta et mourut à Toen-lieou; les officiers de son armée furent tous décapités; on déporta les habitants de ce pays à Lin-t'ao. L'année suivante, il y eut la mise à mort de Lao Ngai et de sa parenté. Les poissons appartiennent au principe yn; ils symbolisent le peuple; quand ils vont à rebours et remontent, c'est signe que le peuple n'obéira pas aux ordres du prince et tiendra une conduite de rebelles... »
- 2. Le sens de cette phrase me semble assez obscur; Se-ma Ts'ien vent-il dire que les gens du pays se servent des chars même les plus légers et des chevaux même les plus lourds, c'est-à-dire qu'ils profitent de tous les moyens de transport possibles pour chercher le poisson? Siu Koang (d'après l'édition du Che ki de Tch'en Tse-long et Siu Fou-yuen) dit qu'un texte ne présente pas le caractère tch'ong

— Lao Ngai¹ fut anobli sous le titre de marquis de Tch'ang-sin; on lui donna le territoire de Chan-yang²; il recut l'ordre d'y demeurer; ce qui concernait les palais et les édifices, les chevaux et les chars, les vêtements, les jardins et les parcs, les courses et les chasses, était réglé à la fantaisie de Ngai; il n'était aucune affaire grande ou petite, qui ne fût décidée par Ngai; en outre, les commanderies de Ho-si et de Tai-yuen furent transformées en royaume de Ngai.

La neuvième année (238 av. J.-C.), une comète parut et remplit presque tout le ciel. (Ts'in) attaqua Yuen et P'ou-yang', villes de (l'état de) Wei. — Le quatrième mois, le souverain passa une nuit à Yong. Au jour ki-yeou, le roi prit le chapeau viril et ceignit l'épée'. (Lao) Ngai, marquis de Tch'ang-sin, fomenta une rébellion; ayant été découvert, il contresit le sceau' personnel du roi et

- 一無此重字. Le sens deviendrait alors plus clair: les gens du pays partent avec des chars et des chevaux rapides pour aller dans l'Est profiter de la bonne aubaine.
- 1. On trouvera des détails sur cet ignoble personnage amant de la reine mère, dans le LXXXV<sup>e</sup> chapitre des Mémoires historiques.
- 2. Aujourd'hui, sous-présecture de Sieou-ou , présecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.
- 3. Yuen était à 20 li à l'ouest de la sous-préfecture actuelle de Yuenk'iu, préfecture secondaire de Kiang, province de Chān-si. — Pouyang était à peu de distance au nord de l'actuelle préfecture secondaire de Si, province de Chān-si.
  - 4. Le roi était alors âgé de vingt-deux ans.
  - 5. Les commentateurs chinois font quelques remarques intéressantes
- sur le mot . Ce caractère désignait à l'origine un sceau quelconque; ce n'est qu'à partir de Ts'in Che-hoang-ti qu'il fut employé exclusivement pour désigner le sceau impérial et, comme le sceau impérial était en jade, c'est à partir de ce moment, dit le Chouo wen phonétique (chap. xu, p. 134 vo), qu'on modifia la forme de ce caractère en subs-

tituant au caractère ± qui se trouvait à sa base, le caractère =



le sceau de la reine douairière; il s'en servit pour lever

jade. — D'après Ts'oci Hao (cf. Mayers, nº 789), le secau de Ts'in Che-hoang-ti avait été taillé par Li Se dans le sameux jade de Ho (cf. Mayers, no 551). Tous les empereurs Han se le transmirent et le portèrent de génération en génération. On l'appelait « le sceau qui transmet l'état 傳國 璽. \_ Wei Yao 章 曜, dans son ouvrage intitulé Ou chou 吳書, dit : « Le sceau était un carré de 4 pouces de côté; au sommet se trouvaient cinq dragons entrelacés. L'inscription qui y était gravée était la suivante : 受命于天 既壽永昌.Ayant reçu le décret du Ciel, j'ai donc la longévité et la prospérité éternelle ». Le livre des Han dit que l'inscription du socau était : \* 昊天之命皇帝壽昌. Par le décret du Ciel majestueux, le souverain-empereur a la longévité et la prospérité ». Enfin le Kin che souo (section & R, chap. v, p. 1-3) donne quatre estampages reproduisant deux sceaux attribués à Ts'in Che-hoang-ti : sur l'un d'eux est l'inscription indiquée par Wei Yao (cf. l'image réduite qui a été publiée de ce sceau par M. F. Hirth, Toung pao, vol. VI, nº 3, p. 329, d'après le Che kou yn p'ou); sur l'autre est l'inscription mentionnée par le livre des Han, mais avec cette variante que le premier caractère est 受 et non 昊. Ces reproductions nous paraissent d'ailleurs de pure fantaisie.

 les troupes provinciales et les troupes de la garde, la cavalerie des fonctionnaires et les clients des chois Jong et Ti<sup>1</sup>; il se proposait d'attaquer le palais k'i-nien et de

Wei (210-264). — Sous l'empereur Hoai, des Tsin, le 6e mois de la 15º année yong-kia (311 ap. J.-C.), l'empereur s'ensuit à Ping-yang The ct le sceau tomba entre les mains de Lieou Tsong Elle, des Tchao antérieurs in il. ... Puis, sous l'empereur Tch'eng, des Ts'in orientaux, la 4º année hien-ho (329 ap. J.-C.), Che-le 石 勒 anéantit les Tchao antérieurs et obtint le sceau. - La 8º année yangho (352 ap. J.-C) de l'empereur Mou, Che-le fut détruit par Mou-yong Tsiun 慕容俊. Le gouverneur de P'ou-yang 溪陽, Tai Che 戴施, entra à Ye 鄴 (aujourd'hui Lin-tchang, dans le Ho-nan) ct trouva le sceau : il chargea Ho Yong for the de le remettre aux Tsin. — Ceux-ci le transmirent aux Song, — qui le transmirent aux Ts'i méridionaux; — ceux-ci le transmirent aux Leang. Les Leang se le transmirent jusqu'à la 2° année t'ien tcheng (552 ap. J.-C.; mais d'après l'annotation critique de l'édition Kien-long, il faudrait lire la 2º année ta-pao, soit 550), époque à laquelle Heou King 侯景 écrasa les Leang et arriva à Koang-ling 廣 陵. — Un général des Ts'i septentrionaux, Sin Chou + 165, s'empara de Koang-ling et trouva le sceau qu'il envoya aux Ts'i septentrionaux (550-577). — Puis les Tcheou, le 1er mois de la 6e année kien-té (575) vainquirent les Ts'i septentrionaux et le sceau tomba entre leurs mains. — Les Tckeou le transmirent aux Soei et les Soei aux Tang. — Quoique cette tra. dition ne soit pas digne de foi dans toutes ses parties, elle méritait cependant d'être rappelée; en esset, le sceau est l'emblème du pouvoir conféré par le Ciel; l'histoire de sa transmission nous montre donc du moins quelle était l'idée qu'on se faisait à l'époque des Tang de la suite des dynasties suivant le principe de la légitimité.

1. Ce membre de phrase 戎狸君公合人 est obscur. Je suppose que certains princes barbares résidaient à la capitale, soit comme otages, soit comme maris de princesses impériales; ils avaient avec eux une suite nombreuse de clients et d'hommes d'armes et c'est sur eux que chercha à s'appuyer Lao Ngai.



faire une révolte. Le roi l'apprit; il ordonna au conseiller d'état, prince de Tch'ang-p'ing et au prince de Tch'ang-wen de lever des soldats pour attaquer Ngai; ils combattirent à Hien-yang' et coupèrent plusieurs centaines de têtes; tous deux reçurent des titres dans la hiérarchie; en outre, les eunuques du palais avaient tous pris part au combat; ils reçurent aussi un degré de la hiérarchie. Ngai et les siens furent battus et s'enfuirent. Alors une ordonnance fut promulguée dans le royaume promettant une récompense d'un million de pièces de monnaie à qui prendrait Ngai vivant et cinq cent mille pièces de monnaie à qui le tuerait. (Le roi) s'empara de Ngai et de tous ses complices, le wei-wei Kie, le nei-che Se, le tso-i Kie, le tchong-ta-fou-leng 'Ts'i et d'autres, en tout vingt hommes. Tous eurent leurs têtes suspendues sur des perches et leurs corps écartelés entre des chars afin qu'ils servissent d'exemple et on extermina leurs parents et leurs clients. Ceux qui étaient moins coupables furent condamnés à recueillir le bois à brûler pour

<sup>1.</sup> K'i-nien is signifie « implorer les années », c'est-à-dire demander aux dieux la longévité. Le palais qui portait ce nom se trouvait à Yong.

<sup>2.</sup> D'après Se-ma Tcheng, le prince de Tch'ang-p'ing aurait été un rejeton de la maison royale de Tch'ou; mais on ignore le nom de sa-mille et le nom personnel de ce prince et du prince de Tch'ang-wen.

<sup>8.</sup> Cf. p. 65, n. 2.

<sup>4.</sup> Le mot P se pronouce ici leng. Le po koan piao du Ts'ien Han chou ne mentionne pas le tchong-ta-fou-leng au nombre des fonction-naires des Ts'in; il se borne à dire que l'empereur King, de la dynastie Han, changea le titre de wei-wei en celui de tchong-ta-fou-leng; il est évident cependant qu'à l'époque des Ts'in les deux titres n'étaient pas identiques, puisque notre texte lui-même mentionne le wei-wei Kie à côté du tchong-ta-fou-leng Ts'i.

le temple des ancêtres', puis on leur enleva lenrs rangs dans la hiérarchie et on les transporta dans le pays de Chou; plus de quatre mille familles s'établirent à Fangling'. — Le quatrième mois, il sit froid et gela'; des gens moururent. — Yang Toan-ho attaqua Yen-che'. — Une comète parut à l'Ouest; puis elle parutau Nord; elle allait de la Grande-Ourse vers le Sud; elle dura quatre-vingts jours.

La dixième année (237 av. J.-C.), le conseiller d'état, Lu Pou-wei, fut inculpé dans l'affaire de Lao Ngai et donna sa démission. — Hoan K'i sut général. (Les princes de) Ts'i et Tchao vinrent (à la cour de Ts'in) et on célébra le (rite du) vin's. — Un homme de Ts'i, Mao Tsiao,

- 1. L'expression signisse proprement : bois à brêler pour les mânes. On désignait par là, dit Yng Chao, ceux qui étaient chargés d'approvisionner de bois à brûler le temple ancestral. Jou Choen dit que le code sixait à trois ans la durée de cette peine.
- 2. Aujourd'hui, sous-présecture de Fang D, présecture de Yunyang, province de Hou-pe.
- 3. Le quatrième mois de l'année est le premier mois de l'été; le gel à cette époque est regardé par les commentateurs comme une marque que le Ciel répondait par sa sévérité à la cruauté du roi de Ts'in.
- 4. L'emplacement exact de Yen 行 ou Yen-che 行氏 n'est pas connu; c'était une ville de l'état de Wei 如 qui devait se trouver non loin de la ville de Kiuen 包 (aujourd'hui sous-préfecture de Yuen-ou 原 武, préfecture de Houi-k'ing, province de Ho-nan. Cf. Tong kien kang mou, 4e année du roi Chen-tsing, des Tcheou.
- 5. L'expression in proprement « installer le vin », désigne une cérémonie très solennelle où le souverain offrait du vin à la cour. Dans la biographie de Chou-soen T'ong (Mémoires historiques, chap. xcix, p. 4 re,) on trouve l'expression in the a installer le vin rituel.», ce qui justifie notre traduction : célébrer le rite du vin. De telles céré-

conseilla le roi de Ts'in en ces termes: « Les Ts in viennent de prendre en main tout l'empire, mais Votre Majesté a la réputation d'avoir exilé sa mère, la reine douarrière!; je crains que, lorsque les seigneurs l'apprendront, ils ne se révoltent, à cause de cela, contre Ts'in'. » Alors le roi de Ts'in alla chercher la reine douairière à Yong et là fit rentrer à Hien-yang; elle demeura de nouveau dans le palais Kan-ts'iuen!. — On fit une enquête générale pour expulser les étrangers; Li Se donna ses conseils dans une requête au trône!; alors on suspendit le décret d'expulsion des étrangers. — Li Se conseilla donc le roi de Ts'in; il lui proposa de s'empa-

monies ne sont relatées que quatre fois dans le Tong kien kang mou : la 10° année de Ts'in Che-hoang-ti, la 5° et la 7° année de Han Kao-tsou, la 7° année tcheng-koan des Tang.

- 1. Se-ma Ts'ien a négligé de dire qu'à la suite de l'affaire de Lao Ngai, la reine-mère sut internée à Yong dans le palais Fou-yang ; ce palais, qui avait été construit par le roi Hoei-wen, de Ts'in, était au sud-ouest de la sous-présecture de Hou F, présecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
- 2. Il fallait un grand courage pour faire de telles remontrances; le roi avait déclaré qu'il mettrait à mort quiconque critiquerait sa conduite à l'égard de sa mère: vingt-sept personnes avaient déjà péri pour ce motif et le premier mouvement du roi fut de bouillir vif Mao Tsiao.
- 3. Le palais Kan-ts'iuen se trouvait à Yun-yung (Mémoires historiques, chap. v1, p. 3 v°, commentaire de Tchang Cheou-tsie); la ville de Yun-yang de Ts'in Che-hoang-ti était à 80 li à l'ouest de la sous-présecture de Yun-yang de l'époque des Tang qui, elle-même,
- était à 30 li au nord de la sous-présecture de King-yang A., présecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
- 4. Cette requête est célèbre dans les annales de la rhétorique chinoise; on en trouvera le texte au chapitre LXXXVII des Mémoires historiques. En prenant la désense des étrangers, Li Se plaidait pro
  domo sua, puisqu'il était originaire du pays de Tch'ou.

rer d'abord de Han, afin d'effrayer les autres royaumes; alors (le roi) chargea Li Se de soumettre Han; le roi de Han, tout anxieux, forma des projets avec Han Fei pour assaiblir Ts'in'. - Un homme de Ta-leang, Wei Leao, vint auprès du roi de Ts'in et lui donna ce conseil: « Étant donnée la puissance de Ts'in, on peut comparer. les seigneurs à des sujets chefs de commanderies ou de préfectures; la seule chose à craindre est que les seigneurs ne s'unissent en une ligue du nord au sud et que de leur accord ne résulte une chose imprévue. C'est là certes ce qui a perdu Tche-po , Fou-tch'a et le roi Mien . Je désire que Votre Majesté ne soit pas trop attachée à ses richesses, mais qu'elle soudoie les ministres influents de ces (seigneurs) afin de jeter le trouble dans leurs projets. Il ne lui en coûtera pas plus de trois cent mille livres d'or, pour que les seigneurs soient réduits à l'extrémité. » Le roi de Ts'in suivit cet avis; il reçut Wei Leao avec de grands égards; ses vêtements, sa nourriture et sa boisson furent les mêmes que ceux de (Wei) Leao. (Wei) Leao dit : « Le roi de Ts'in est un homme au nez proéminent, aux yeux larges, à la poitrine d'oiseau de proie; il a la voix du chacal; il est peu biensaisant et a le cœur d'un tigre ou d'un loup. Tant qu'il se trouve embarrassé, il lui est facile de se soumettre aux hommes; quand il aura atteint son but, il lui sera également aisé de dévorer les hommes '. Je n'ai que des vêtements de

<sup>1.</sup> Sur Han Fei tse, cf. Mémoires historiques, chap. LXIII.

<sup>2.</sup> Cf. t. I, p. 300, n. 1.

<sup>3.</sup> Sur Fou-tch'a, roi de Ou, cf. Mémoires historiques, chap. xxx1.

<sup>4.</sup> Le roi Mien, du pays de Ts'i, régna de 313 à 282 avant J.-C. Cf. Mémoires historiques, chap. xLv1.

<sup>5.</sup> L'expression & A ici un sens très dissérent de celui qu'elle a dans un passage de Mencius (III, a, 4; trad. Legge, p. 126), où elle

toile' et cependant il a des entrevues avec moi; en toute circonstance il affecte d'être mon inférieur; s'il arrive réellement que le roi de Ts'in réalise ses intentions à l'égard de l'empire, tous les hommes de l'empire seront ses esclaves. Je ne saurais aller longtemps avec lui. » Alors il disparut et s'enfuit. Le roi de Ts'in s'en aperçut et le retint de force; il le nomma général en chef dans le royaume de Ts'in; en définitive il suivit ses conseils et ses plans. En ce même temps, Li Se était en fonction.

La onzième année (236 av. J.-C.), Wang Tsien, Hoan Ki et Yang Toan-ho attaquèrent Ye et prirent neuf villes. Wang Tsien attaqua Yen-yu et Lao-yang. Tous les soldats ne formèrent qu'une seule armée; (Wang) Tsien n'était commandant que depuis dix-huit jours que

signifie : donner à manger aux hommes, entretenir les hommes. —
Le commentaire de Tchang Cheou-teie dit'oependant : 始皇得天下之志亦輕易而啖食於人 «Que Che-hoang réalise ses intentions au sujet de l'empire, c'est aussi ce qui sera facile ; alors il se fera entretenir par les hommes. » Nous serions ainsi ramenés au sens qu'il faut voir dans la phrase de Mencius : «治人者食於人 ceux qui gouvernent les hommes sont entretenus per eux. » Mais l'absence de la particule 於 dans le texte de Se-ma Tr'ien me semble rendre inadmissible l'explication de Tchang Cheou-

- 1. L'expression ## ## , vêtu de toile, se rencontre fréquemment à partir de l'époque des To'in pour désigner un simple particulier, un homme d'une condition modeste.
- 2. Aujourd'hui, préfecture de Tchang-té V 🔠, province de Ho-
  - 3. Cf. p. 89, n. 4.

teie.

4. Je a'ai pas pu parvenir à déterminer exactement l'emplacement de sette ville.

les troupes venaient toutes à lui; à partir et au-dessous de ceux qui avaient le grade de teou che ', il ne choisit que deux hommes sur dix pour les attacher à son armée. Quand on prit Ye et Ngan-yang, c'était Hoan K'i qui commandait.

La douzième année (235 av. J.-C.), le marquis de Wen-sin, (Lu) Pou-wei mourut; on lui sit des sunérailles surtives. Parmi ceux de ses clients qui le pleurèrent, ceux qui étaient des gens de Tsin surent expulsés hors du royaume; ceux qui étaient des gens de Ts'in, s'ils avaient des émoluments de six cents che ou plus, se virent enlever leurs rangs dans la hierarchie et surent déportés; s'ils avaient des émoluments de cinq cents che ou moins, ils surent considérés comme n'ayant pas pleure', et surent déportés sans qu'on leur enlevat leurs rangs dans la hiérarchie. A partir de ce moment, lorsque le cas se présenta de gens qui, comme Lao Ngai et (Lu) Pou-wei, avaient dirigé les affaires de l'état con-

- 1. Les teou che, dont le nom venait peut-être de ce que leurs appointements étaient d'un teou de grain, étaient des officiers subalternes inférieurs aux po-che A ou fonctionnaires dont les appointements étaient de 100 che de grain.
  - 2. Il s'empoisonna parce qu'il craignait d'être mis à mort.
- 3. Lu Pou-wéi était originaire du pays de Tchao, c'est-à-dirc de l'un des trois royaumes formés des débris de celui de Tsin; plusieurs de ses compatriotes l'avaient accompagné comme clients à la cour du roi de Ts'in.
- 4. L'expression 不 臨 ne peut évidemment pas signifier qu'ils n'avaient pas pleuré, puisqu'ils sont au contraire comptés parmi ceux des clients de Lu Pou-wei qui l'avaient pleuré. Il faut donc comprendre que, quoique coupables de cette faute, ils furent considérés comme ne l'ayant pas commise. Cf. le commentaire du Che ki luen wen: 五百石以下官小雌臨亦與不臨者遷而不奪虧也.

trairement à la justice, on dressa la liste de leur clientèle en prenant modèle sur ce (précédent). — En automne, on sit revenir ceux des clients de Lao Ngui qui avaient été déportes dans le pays de Chou. En ce temps, il y eut dans l'empire une grande sécheresse qui dura du sixième jusqu'au huitième mois et alors seulement il plut.

La treizième année (234 av. J.-C.), Hoan Ki attaqua Ping-yang, ville de Tchao. Il tua le général de Tchao, Hou Tche; il coupa cent mille têtes; il fit régner le roi au sud du Fleuve. —Le premier mois, une comète parut à l'est. Le dixième mois, Hoan Ki attaqua Tchao.

La quatorzième année (233 av. J.-C.), (Ts'in) attaqua l'armée de Tchao à P'ing-yang et prit I-ngan'; il défit (Tchao) et tua son général. Hoan K'i s'empara de P'ing-yang et de Ou-tch'eng. — Han Fei sut envoyé en mission à Ts'in. Ts'in suivit les conseils de Li Se et arrêta (Han) Fei. (Han) Fei mourut à Yun-yang'. — Le roi de Han demanda à être sujet.

La quinzième année (232 av. J.-C.), on fit une grande levée de soldats; une armée alla à Ye; une autre armée alla dans le Tai-yuen et s'empara de Lang-mong .— Il y eut un tremblement de terre.

<sup>1.</sup> Au sud-ouest de la sous-présecture de Lin-tchang . préfecture de Tchang-té, province de Ho-nan.

<sup>2.</sup> Pourquoi le dixième mois est-il placé à la sin de l'année? Cf. p. 92, n. 3.

<sup>3.</sup> Se-ma Ts'ien ne mentionne pas la grande défaite que Li Mou, général de Tchao, fit essuyer en cette année aux troupes de Ts'in.

<sup>4.</sup> Au sud-ouest de la sous-présecture de Kao-tch'eng 🐺 域, préfecture de Tchen-ting, province de Tche-li.

<sup>5.</sup> Cf. p. 113, n. 3 ad fin.

<sup>6.</sup> Cf. p. 98 n. 1.

La seizième année (231 av. J.-C.), au neuvième mois, on envoya des soldats recevoir le territoire '; Nan-yang (ville de) Han sut administrée provisoirement par T'eng.

— Pour la première sois il sut ordonné aux habitants mâles d'enregistrer leur âge. — Wei offrit un territoire à Ts'in. — Ts'in établit la ville de Li<sup>2</sup>.

La dix-septième année (230 av. J.-C.), le nei-che Teng attaqua Han; il s'empara du roi Ngan, de Han, et prit tout son territoire. De ce territoire on fit une commanderie qui reçut le nom de Yng-tch'oan\*. — Il y eut un tremblement de terre. — La reine douairière, (princesse de) Hoa-yang, mourut\*. — Le peuple souffrit fort de la faim.

La dix-huitième année (229 av. J.-C.), on fit une

- 1. Cette phrase est difficile à comprendre; le Che ki luen wen ne place pas de point après le mot et ne compte qu'une seule phrase depuis le mot jusqu'au mot ; mais je ne vois pas comment on pourrait trouver un sens si l'on admettait cette ponctuation. En placant un point après , on peut donner une explication plausible : le Tong kien kang mou dit que, la 16° année du roi de Ts'in, l'état de Han offrit à Ts'in le territoire de Nan-yang; Ts'in envoya des soldats prendre possession de ce territoire et en confia provisoirement la garde à T'eng qui est sans doute le même personnage que le nei che Teng mentionné au paragraphe suivant. Le mot avec le sens de « provisoire » se rencontre assez souvent dans Se-ma Ts'ien.
- 2. Au nord-est de la sous-présecture de Lin-t'ong 年 文章, présecture de Si-ngan, province de Chan-si.
- 3. La préfecture secondaire de Hiu , dans la préfecture de Honan, la préfecture secondaire de Yu et la sous-préfecture de Sinteheng , dans la préfecture de K'ai-fong, représentent aujourd'hui ce qui était sous les Ts'in la commanderie de Yng-tch'oan.

  4. Cette femme avait été l'épouse principale de l'empereur Hiao-wen.

Cf. p. 96, n. 2.

grande levée de troupes pour attaquer Tchao; Wang Tsien commandait dans le territoire de Chang et soumit (la place de) Tsing-hing; (Yang) Toan-ho commandait dans le Ho-nei; Kiang Hoei battit Tchao; (Yang) Toan-ho investit la ville de Han-tan

La dix-neuvième année (228 av. J.-C.), Wang Tsien et Kiang Hoei soumirent et prirent tout le territoire de Tchao. A Tong-yang, ils s'emparèrent du roi de Tchao'. Ils emmenèrent leurs soldats, et, comme ils désiraient attaquer Yen, ils prirent leurs quartiers à Tchong-chan. — Le roi de Ts'in entra dans Han-tan. Tous ceux qui, au moment où le roi était né à Tchao, s'étaient montrés hostiles à sa mère, tous ceux-là furent exterminés'. Le

- 1. Aujourd'hui, sous-préfecture de Tsing-king 井區, préfecture de Tchen-ting, province de Tche-li.
- 2. Le sens de cette phrase est fixé par le Che ki luen aven qui dit :... 而於東陽得趙王也。L'absence de la particule於dans le texte de Se-ma To'ien aurait pu laisser place à un doule.
- 3. Comment faut-il traduire le mot 元? Dans un texte célèbre que nous trouverons quelques pages plus loin, la phrase 皆元之est traduite par M. Legge (Chinese classics, vol. I, prol., p. 9) : « they were all buried alive in pits. » Mais aucun texte à ma connaissance n'autorise à traduire元 par « enterrer vivant ». Le dictionnaire de Kanghi, au mot 元 cite la phrase même à propos-de laquelle nous écrivons cette note et dit que 元 est ici l'équivalent du mot 富; ce même dictionnaire au mot 元, cite la phrase 茂 書 元 儒 et ajoute ici encore que 元 est l'équivalent de 富. Or le mot 富 et ajoute ici encore que 元 est l'équivalent de 富. Or le mot 富 a le sens de tomber ou faire tomber; au figuré, il signifie : faire tomber dans une secusation, impliquer dans la punition 富 元; c'est le sens que me paratt avoir le mot 元 que je traduirai donc par : impliquer dans la punition, c'est-à-dire exterminer.

roi de Ts'in s'en retourna et revint en passant par les commanderies de Tai-yuen et de Chang. La reine douai-rière, mère de Che-hoang-ti, mourut. — Kia¹, de la famille ducale de Tchao, se mit à la tête de quelques centaines d'hommes de son clan et se rendit dans (le territoire de) Tai; il se proclama lui-même roi de Tai. A l'est, il réunit son armée à celle de Yen et campa à Chang-kou². — Il y cut une grande famine.

La vingtième année (227 av. J.-C.), Tan, héritier présomptif de Yen, tourmenté de ce que les soldats de Ts'in étaient arrivés jusqu'à son royaume, eut peur et chargea King K'o d'assassiner le roi de Ts'in. Le roi de Ts'in découvrit (le complot); il coupa en morceaux (King) K'o afin de faire un exemple, puis il envoya Wang Tsien et Sin Cheng attaquer Yen. Yen et Tai firent avancer leurs soldats pour attaquer l'armée de Ts'in. L'armée de Ts'in battit Yen à l'ouest de la rivière 1.

La vingt et unième année (226 av. J.-C.), Wang Pen attaqua  $Ki^s$ ; on leva encore de nouveaux soldats qui allè-

- 1. L'état de Tchao venait d'être anéanti par Ts'in; le roi avait été emmené prisonnier; le prince Kia réunit les partisans qui voulaient encore lutter pour l'indépendance et se retira dans le territoire de Tai (préfecture de Siuen-hou, dans le nord du Tche-li), où il se proclama roi.
- 2. Aujourd'hui, sous-préfecture de Houi-lai 懷來, préfecture de Siuen-hoa, province de Tche-li.
  - 3. Cf. Mémoires historiques, chap. Lxxxv1.
- 4. La rivière I noule au nord de la préfecture secondaire de Ngan et est formée par la réunion des huit petits cours d'eau qui arrosent la préfecture de Pao-ting, province de Tche-li; peu après avoir dépassé la ville de Ngan, la rivière I s'anastomose avec l'inextricable réseau hydrographique du Tche-li central.
  - 5. Ki était la capitale de l'état de Yen; c'est aujourd'hui la sous-

rent rejoindre l'armée de Wang Tsien. Alors (Wang Tsien) écrasa l'armée de l'héritier présomptif de Yen, s'empara de la ville de Ki, (capitale) de Yen, et prit la tête de l'héritier présomptif Tan<sup>1</sup>. Le roi de Yen se cantonna à l'est dans le Leao-tong et y régna. — Wang Tsien prétexta la maladie et la vieillesse pour revenir. — Sin-tcheng se révolta. — Le prince de Tch'ang-p'ing fut transféré à Yng<sup>1</sup>. — Il tomba une neige abondante qui atteignit deux pieds et cinq pouces d'épaisseur.

La vingt-deuxième année (225 av. J.-C.), Wang Pen attaqua Wei; il amena une dérivation du Fleuve pour inonder Ta-leang; le rampart de Ta-leang s'effondra. Le roi demanda à se soumettre'; on s'empara de tout son territoire.

La vingt-troisième année (224 av. J.-C.), le roi de Ts'in manda de nouveau Wang Tsien et le força à entrer en campagne; il l'envoya, à la tête d'une armée, attaquer King<sup>1</sup>; il s'empara des pays au sud de Tch'en<sup>2</sup> et arriva

préfecture de *Ta-king* 大臭 qui fait partie de la ville préfecturale

de Chosa-l'ien 順天 ou Péking.

1. Tan avait été l'instigateur de la tentative d'assassinat que ne put mener à bian King Ko.

- 2, Cf. t. 1, p. 286, n. 3 ad fin.
- 8, Cf. t. I, p. 307, n. 1.
- 4. Le roi fut mis à mort et ce fut là la fin de l'état de Wei 🎉 .
- 5. King 荆est le nom d'une des anciennes provinces du tribut de Ya. Dans les textes de l'époque de Ta'in Che-hoang-ti, ce mot remplace le caractère tch'ou 楚 dont l'usage était interdit parce que le som personnel du roi Tchoang-siang avait été Tse-tch'ou 子 楚 (ef. p. 96, n. 2). Quand nous lizons que Wang Tsien attaqua King, il faut donc comprendre qu'il attaqua l'état de Tch'ou.
- 6. Depuis l'année 278 avant J.-C.. Tch'en était la capitale du roi de Tch'en. Cf. p. 87, n. 2.

jusqu'à P'ing-yu'; il sit prisonnier le roi de King. Le roi de Ts'in sit une tournée et se rendit jusqu'à Yng et à Tch'en. Un général de King, Hiang Yen', nomma le prince de Tch'ang-p'ing' roi de King; il se révolta contre Ts'in au sud du Hoai.

La vingt-quatrième année (223 av. J.-C.), Wang Tsien et Mong Ou attaquèrent King; ils désirent l'armée de King. Le prince de Tch'ang-p'ing périt et alors Hiang Yen se suicida.

La vingt-cinquième année (222 av. J.-C.), on sit une grande levée de soldats. Wang Pen sut mis à leur tête et sut chargé d'attaquer Yen dans le Leao-tong. Il prit Hi, roi de Yen. A son retour, il attaqua Tai et sit prisonnier Kia, roi de Tai. Wang Tsien pacifia alors la partie du territoire de King qui était au sud du Kiang; il soumit les princes de Yue et établit la commanderie de Koei-ki. — Le cinquième mois, on célébra un grand banquet dans tout l'empire.

La vingt-sixième année (221 av. J.-C.), le roi de Ts'i, Kien, et son conseiller Heou Cheng envoyèrent des soldats protéger leur frontière de l'ouest et rompirent les relations avec Ts'in. Ts'in envoya son général Wang Pen attaquer Ts'i en passant par le sud de Yen. (Wang Pen) sit prisonnier Kien, roi de Ts'i. — Ce sut alors que

- 1. P'ing-yu était à l'époque Tch'oen-ts'ieou la principauté des vicomtes de Chen . Cette ville était au sud de la rivière Jou . Cette l'est de la cité préfecturale de Jou-ning . province de Ho-nan.
- 2. Ce Hinng Yen est le père de Hiang Leang et du père de Hiang Yu. Cf. le chapitre suivant, au commencement.
  - 3. Cf. p. 111, n. 2.
- 4. Ces réjouissances publiques étaient instituées pour célébrer la destruction par Ts'in des ciuq états de Han, Tchao, Wei ( ), Yen et Tch'ou.

pour la première fois Ts'in posséda tout l'empire. (Le roi de Ts'in) adressa aux conseillers et aux uu-che un édit en ces termes : « Autrefois le roi de Han m'a remis son territoire et m'a offert son sceau en me demandant d'être mon vassal<sup>2</sup>; ensuite il a violé le pacte; il a formé avec Tchao et Wei une ligue du nord au sud et s'est révolté contre Ts'in; c'est pourquoi j'ai levé des soldats et j'ai puni de mort (ces rebelles); j'ai fait pri-· sonnier leur roi ; j'estimais que c'était un résultat excellent et que peut-être j'en aurais fini avec la guerre. Le roi de Tchao envoya son conseiller Li Mou, qui vint conclure une convention; c'est pourquoi je lui rendis le fils qu'il m'avait donné en otage; mais ensuite il a violé la convention; il a soulevé mon pays de Tai-quen; c'est pourquoi j'ai levé des soldats; j'ai puni de mort (ces rebelles) et je me suis emparé de leur roi. Le fils de la maison ducale de Tchao, Kia, s'est alors nommé lui-même roi de Tai; c'est pourquoi j'ai fait partir des soldats qui l'ont attaqué et l'ont anéanti. Le roi de Wei s'était d'abord engagé à se soumettre et à se rattacher à Ts'in; puis il a comploté avec Han et Tchao d'attaquer Ts'in à l'improviste; les soldats et les officiers de Ts'in l'ont puni de mort et l'ont aussitôt écrasé. Le roi de King' m'avait offert le territoire situé à l'ouest de Ts'ingyang'; puis il a violé le pacte; il a attaqué notre com-

<sup>1.</sup> 異日, expression correspondant très exactement au français :

<sup>2.</sup> Mot à mot sujet-barrière in E. Cette expression est restée en usage jusqu'à nos jours pour désigner les états vassaux qui servent de barrière ou de rempart au royaume du milieu contre les barbares.

<sup>3.</sup> Cf p, 121, n. 5.

<sup>4.</sup> Sou Lin identifie To'ing-yang avec la sous-présecture de Tch'angcha D, province de Hou-nan.

manderie de Nan; c'est pourquoi j'ai envoyé des soldats punir de mort (ces rebelles); je me suis emparé de leur roi et me suis assuré de son territoire de King. Le roi de Yen, dans son aveuglement, a sait des troubles; son héritier présomptif Tan a chargé secrètement King Ko de m'assassiner; mes soldats et mes officiers l'ont puni de mort et ont anéanti son royaume. Le roi de Ts'i, suivant le conseil de Heou Cheng, a rompu les relations diplomatiques avec Ts'in et a voulu susciter des troubles; mes soldats et mes officiers ont puni de mort (ces rebelles) et ont fait prisonnier leur roi; j'ai pacifié le territoire de Ts'i. Moi donc, avec ma faible personne, j'ai levé des soldats qui ont puni de mort les cruels et les rebelles; j'ai mis mon appui en l'influence surnaturelle du temple ancestral; les six rois ont tous subi la peine de leurs crimes 1; l'empire a été entièrement pacifié. Maintenant, si le titre dont on m'appelle n'est pas changé, il n'y aura rien qui soit en proportion de mon mérite accompli et qui le transmette à la postérité. Délibérez sur un titre impérial!. »

Le conseiller (Wang) Koan, le yu-che-ta-fou (Fong) Kie, le ting-wei (Li) Se et d'autres dirent tous : « Dans

- 1. L'expression 伏其辜 se retrouve dans le Che king (Siao Ya, livre Il, ode X, première stance; Legge. Chinese Classics, vol. IV, p. 326); elle a le sens de « ils ont subi la peine de leurs crimes ».
- 2. L'expression 种成功 est aussi employée dans l'inscription gravée par Eul Che-hoang-ti (voyez plus loin, première année de Eul Che-hoang-ti). Le mot 种 a ici le sens de : «équivaloir, être en proportion de ». Ts'in Che-hoang-ti estime qu'après son triomphe sur les six royaumes rivaux le titre de roi n'est plus digne de lui et il demande à ses sujets de lui décerner un nom plus pompeux.
- 3. Hest ici la marque de l'impératif. Cf. Julien, Syntaxe, tome I, pp. 64 et 174.

l'antiquité, le territoire des cinq empereurs était un carré de mille li de côté; en dehors de ce territoire se trouvaient les domaines des seigneurs et les domaines des barbares; les seigneurs tantôt venaient rendre hommage et tantôt s'en dispensaient; le Fils du Ciel etait incapable de leur imposer une règle. Maintenant Votre Majesté a levé les soldats de la justice : elle a puni de mort les oppresseurs et les brigands\*; elle a pacifié l'empire; l'intérieur des mers a été organisé en commanderies et en préfectures; les lois et les ordonnances émanent d'un seul chef; depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, il n'y a jamais rien eu de tel : c'est un résultat auquel n'ont point atteint les cinq empereurs. Vos sujets ont attentivement délibéré avec les lettrés au vaste savoir et ont dit : Autrefois il v eut le Souverain céleste, le Souverain terrestre et le Souverain majestueux4; le Souverain majestueux fut le plus élevé. Vos

1. Ts'ai Yang explique d'une manière intéressante comment l'expression a pris le sens de : Votre Majesté, désigne l'escalier par lequel on montait à le salle (du trône); les ministres intimes du Fils du Ciel se tenaient aux côtés de cet escalier afin de prévenir tout événement imprévu; on les appelant « ceux qui sont au bas de

l'ascalier » Ta : les sujets qui voulaient parler au Fils du Ciel n'osaient pas l'apostropher directement; c'est pourquoi ils s'adressaient à ceux qui étaient au bas de l'escalier; mais ce n'était là qu'une fiction; chacun savait que le discours commençant pas les soots

fils du Ciel ; aussi cette expression ne tarda-t-elle pas à désigner le souverain lui-même.

- 2. L'expression 🏵 天, « les soldats de la justice », a souvent été employée dans la suite par ceux qui en Chine prétendirent que la cause seule de l'équité armait leur bras.
- 3. 建版. Cf. Che king (Siao ya, livre V, ode 10, strophe 4. Legge, Chinese Classics, vol. IV, p. 358).
  - 6. Ce passage est très remarquable, car il prouve que, dès l'époque

sujets, en se dissimulant qu'ils méritent la mort<sup>1</sup>, vous proposent une appellation honorifique: que le roi soit le Souverain majestueux; que ses mandements soient des décrets (tche); que ses ordonnances soient des édits (tchao)<sup>2</sup>; que le Fils du Ciel, en parlant de lui-même,

de Ts'in Che-hoang-ti on connaissait la théorie des trois souveraius 三星antérieurs aux cinq empereurs 五帝 (cf. tome I, p. 17, n. 2). Cependant, tandis que les trois souverains, tels qu'on les énumère plus tard, sont le souverain céleste, le souverain terrestre et le souverain humain, nous trouvons ici le souverain majestueux 🐺 皇 substitué au souverain humain 人皇. — D'après Se-ma Tcheng, le souverain majestueux devrait être placé avant les trois souverains céleste, terrestre et humain; en effet, on identifie le souverain majestueux ou Tai-hoang avec Fou-hi; or, dans la série Fou-hi, Chenmong, Hoang-ti, - Fou-hi est placé avant et non après le souverain terrestre (Hoang-ti). Se-ma Tcheng semble identifier le Tai-hoang avec le Tai-ti 泰帝 dont il est parlé à deux reprises dans le traité sur les sacrifices fong et chan (cf. mu première traduction de ce traité, pp. 64 et 74). — Les essorts des critiques chinois pour accommoder ce passage de Se-ma Ts'ien avec la théorie ultérieure des trois puissances, le Ciel, la Terre et l'Homme symbolisés par trois souverains, sont évidemment sans valeur puisqu'il ne s'agit pas ici d'une tradition qui ait un fond historique réel; nous nous bornons donc à signaler cette apparition de la légende des trois souverains sous sa première forme.

- 1. Formule de respect qu'on trouve dans toutes les requêtes adressées aux empereurs Ts'in. Les sujets du souverain risquent leur vie s'ils lui adressent une parole qui lui déplaise; ils se dissimulent ce danger et c'est pourquoi ils parlent.
- 2. Sous les dynasties précédentes, on n'employait pas les mots tche et tchao ; c'est à la suite de cette requête qu'ils ont été mis en usage et ils ont subsisté dans le style officiel jusqu'à aujourd'hui. Il est difficile de faire une distinction exacte entre le tche et le tchao; ce qu'on peut dire cependant, c'est que le tche était plus important que le tchao; l'empereur seul avait le droit de promulguer des tche, tandis que la ou les impératrices douairières pouvaient dans certains cas, rendre des tchao; on verra plus loin (Mémoires historiques,



dise tchen '. » — Le roi dit : « Je repousse « majestueux »; j'adopte « souverain »; j'y ajoute le titre de la dignité impériale de la haute antiquité; mon titre sera « Souverain empereur'. » Quant au reste, que ce soit conforme à votre délibération. » Un décret prononça

chap. IX) que, lorsque l'impératrice douzirière Lu appela tche ses ordonnances, sa décision fut considérée comme une usurpation sur le pouvoir souverain.

1. Avant Ts'in Che-kagng-ti, le mot 肤 n'était pag réservé à l'empereur. Si, à partir des Ta'en, ce mot devint le pronom personnel spécial au souverain, c'est, semble-t-il, parce qu'on lui attribua vers cette époque un seus particulier : quelques pages plus loin (Mémoires historiques, chap, vs, p. 14 vo), l'eunuque Tchao Kao dit à Eul Chekoang-ti : « Si le Fils du Ciel dit tchen (en parlant de lui), c'est assurément parce qu'on n'entend pas le son (de sa voix) ». An chapilre LEEXVII, p. 7 re, ce propos de Tchao Kao est rapporté sous une forme assez différente . « Ce qui fait que le Fils du Ciel est vénéré, e'est qu'on n'entend que le son (de sa voix); tous ses sujets ne peuvent voir son visage et c'est pourquoi son surnom est tchen ». De ces passages il résulte que le pronom teken indiquerait que la personne à qui on l'applique reste invisible aux hommes, et même, d'après la première rédaction, qu'on n'entend pas le son de sa voix; c'est donc an être mystérieux qui agit d'une manière secrète et incomprébensible; en effet, dans les écrivains taoistes tels que Tchoang-tsc, le mot

联est l'équivalent du mot 光 et signifie donc . présage, symptôme surnaturel (cf. dictionnaire de Kang-hi, au mot 床 ). Ainsi, à l'origine,

le mot A était un simple pronom personnel d'un usage commun à tous; dans la littérature taoïste, ce mot prit une acception spéciale et désigna une influence surnaturelle; cette acception fut seule prise en considération à l'époque de Ts'in Che-hoang-ti qui paraît avoir été l'âge d'or du taoïsme et c'est à ce moment qu'on décida que le sou-

verain seul aurait le droit de se servir du pronom personnel 跃。

2. En d'autres termes, on proposait au roi de prendre le titre de 秦皇; il refusa de prendre le mot 秦, mais garda le mot 皇auqual il ajouta le mot 常; il s'appela donc皇帝, le souverain-empereur, marquant par là qu'il réunissait en lui toutes les qualités des trois souverains et des cinq empereurs de l'antiquité.

l'approbation. — Par une vénération posthume, le roi Tchoang-siang devint le Tai-chang hoang.

(L'empereur) sit un décret en ces termes: « D'après ce que j'ai entendu dire, dans la très haute antiquité il y avait des titres et il n'y avait pas de noms posthumes ; dans la moyenne antiquité il y avait des titres, mais, lorsqu'(un prince) était mort, on lui donnait un nom posthume approprié à la conduite qu'il avait tenue; agir ainsi, c'est laisser les fils critiquer leurs pères, les sujets critiquer leurs princes; c'est par trop inexplicable et je ne l'adnets point; à partir de maintenant, je supprime le système des noms posthumes. Je suis le premier souverain empereur (Che-hoang-ti); les générations qui me suivront (se nommeront) en faisant le calcul des nombres: la deuxième génération, la troisième génération, et iront jusqu'à mille et dix mille générations en se transmettant sans sin ce principe '. »

Che hoang sit avancer l'évolution des cinq vertus quant à leur succession<sup>5</sup>: considérant que les Tcheou avaient

- 1. L'empereur Kao-tsou, fondateur de la dynastie Han, imita Ts'in Che-hoang-ti et conféra aussi à son père le titre de t'ai-chang-hoang 上 上 皇
- 2. Ce n'est que sous la dynastie Tcheou, c'est-à-dire dans la moyenne antiquité, que commença l'usage des noms posthumes (cf. tome I, p. 222, n. 1).
- 3. On remarquera qu'en effet ni Ts'in Che-hoang-ti ni Eul Chehoang-ti n'ont de noms posthumes.
- 4. La rhétorique chinoise s'est souvent plue à signaler l'ironie du sort qui ne laissa que deux souverains à cette dynastie que son fondateur croyait devoir durer pendant dix mille générations.
- 5. L'expression , « fin et commencement », c'est-à-dire « succession », étant placée avant les mots , ioue à leur égard le rôle d'un adjectif qualificatif : les cinq vertus considérées sous le rapport de leur succession. Nous trouvons la même tournure de lan-



eu la vertu du feu et que les Ts'in avaient remplacé les Tcheou, il adopta comme vertu celle que (la vertu des Tcheou) n'avait pas vaincue ; c'était donc maintenant le commencement de la vertu de l'eau. — il changea le commencement de l'année et les félicitations (qu'on apportait alors) à la cour. Toutes choses partirent du premier jour du dixième mois. Pour les vestes et les robes, pour les guidons en poils et les guidons en plumes et les guidons en plumes.

gage dans le chapitre du *Ts'ien Han chou* sur les sacrifices; il y est dit que « *Tseou-tse* et son école traitèrent de l'évolution des cinq vertus considérées sous le rapport de leur succession » 論 案 終 始 五 德 之 運

- 1. Au temps des To'in on admettait que les cinq éléments se succèdent en se détruisant les uns les autres; les Tcheon syant régné par la vertu du fau, c'est l'eau que le feu ne peut vaincre et c'est donc par la vertu de l'eau que devaient régner les To'in (cf. tome I, p. axa, note 1).
- 2. Les Tchees commençaient l'année au 11° mois qui est marqué du caractère cyclique  $\overrightarrow{T}$ ; Ts'in Che-hoang-ti. la fit commencer au 10° mois qui est marqué du caractère cyclique  $\overrightarrow{X}$ ; il est cependant à remarquer que ses prédécesseurs avaient déjà suivi le calendrier qui commence au 10° mois; il n'institua donc pas un calendrier nouveau, mais étendit à tout l'empire le calendrier des Ts'in.

allusion, car elle marque les touffes de plumes comme adhérant au bois de la hampe an lieu d'être suspendues en queue ou en guirlande à l'extrémité de cette hampe); en outre, on lit dans le Ts'ien Hanchou Dans les nombres, six sut l'étalon; les plaques des contrats et les chapeaux officiels eurent tous six pouces et les chars eurent six pieds; six pieds firent un pas; l'attelage eut six chevaux. On changea le nom du (Hoang) Ho et on l'appela « l'eau efficace ». Comme on estimait que c'était le commencement de la vertu de l'eau, on (pensa) qu'en étant dur et violent, en ayant une sévérité extrême, en décidant toutes les affaires d'après la loi, en châtiant et en opprimant, en n'usant ni de bonté ni de biensaisance, en se conformant à la justice, on serait d'accord avec les nombres des cinq vertus. Alors donc on pressa l'application des lois; pendant longtemps on ne sit aucune grâce.

que Sou Ou étant retenu prisonnier chez les Hiong-nou en sut réduit à garder les moutons, mais qu'il conserva son guidon impérial dont il se servait comme de houlette; ce texte implique que le se composait essentiellement d'un bâton auquel pouvaient être fixés des ornements.

- 1. Le noir est, dans la théorie des cinq éléments, la couleur qui correspond à l'eau.
- 2. On a voulu parfois tirer de ce texte une preuve que les Chinois, à l'époque des Ts'in, avaient adopté la numération par six (cf. Pauthier, Chine ancienne, p. 214 : « On composa, par ses ordres, une espèce d'arithmétique sextile... » Voyez tout le paragraphe); il ne semble pas cependant que nous ayons affaire ici à un système rigoureux; quoique 6 pieds fassent 1 pas, les mesures de surface, de pesanteur et de capacité n'étaient pas réduites à des unités dont elles auraient été des multiples ou des sous-multiples par 6; dans la numération elle-même, on continuait à compter par dizaines, centaines, milliers et myriades, c'est-à-dire qu'on suivait le système décimal. Ainsi, quoiqu'une importance particulière fût accordée au nombre 6 comme symbole de l'élément cau, ce n'est pas ce nombre qui servait d'étalon au calcul et aux mesures.
  - 3. Dans l'expression 久者, le mot 者 n'a pas son sens ordi-



Le conseiller (Wang) Koan et d'autres dirent : « Les seigneurs viennent d'être détruits : les territoires de Yen; de Ts'i et de King ' sont éloignés; si on ne s'occupe pas d'y placer des rois, il n'y aura aucun moyen de les maintenir dans l'ordre ; nous proposons qu'on y nomme les fils de la famille impériale. Que seulement Votre Majesté impériale veuille bien y consentir, » — Che-hoang livra cette délibération à ses ministres; ceux-ci estimèrent tous que c'était (une mesure) avantageuse. (Mais) le ting-wei Li Se dit au milieu de la délibération : « C'est en grand nombre que les rois Wen et Ou de la dynastie Ou donnérent des fiefs à leurs fils, à leurs frères cadets et à ceux de leur famille; mais avec le temps ces proches parents se divisèrent et s'éloignèrent ; ils s'attaquèrent les uns les autres comme des ennemis ; les seigneurs s'entretuèrent de plus belle et se firent la guerre, sans que les Fils du Ciel de . la dynastie Tcheou pussent les empêcher. Maintenant tout ce qui est à l'intérieur des mers, grâce à l'inspiration di-

naire de celui qui, ceux qui; mais il donne à l'adverbe de temps qui précède la valeur d'un substantif; cette expression, placée au commencement de la phrase, détermine ce qui suit, par rapport au temps, comme le feruit l'adverbe lui-même; 入 et 八 者 sont en français comme «longtemps » et « pendant un long temps »; cf. 古 ancien, anciennement; 古 者, dans l'antiquité; 昔, autrefois; 昔 者, dans la temps passé; etc.

1. C'est-à-dire Tch'os; cf. p. 121, n. 5.

<sup>2.</sup> It'ien, a combler, compléter », est ici l'équivalent de schen, a affermir, régler, » — Toute cette délibération au sujet de l'opportunité qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas à rétablir la féodalité est du plus haut intérêt. Nous sommes loin des discours plus ou moins artificiels de l'époque des Tcheou; nous trouvous ici une véritable éloquence d'affaires exacte et vigoureuse; ce ne sont plus des dissertations de rhéteur ou de moraliste, mais bien l'écho fidèle des paroles qui ont dû être prosoncées à la cour de Ts'in Che-koang-ti.

vine de Votre Majesté est, d'une manière uniforme, réduit en commanderies et en préfectures. Les fils de la famille impériale et les sujets qui ont bien mérité ont été amplement récompensés par des titres de ducs, par des perceptions d'impôts ou de droits de douane: cela suffit largement. Il est facile de gouverner; que l'empire n'ait pas d'autre pensée, c'est le moyen d'assurer le repos et la tranquillité. Établir des seigneurs ne serait pas avantageux. » — Che-hoang dit : « Si l'empire tout entier a souffert, s'il a été en proie à des combats et à des luttes qui ne lui laissaient aucun repos, c'est parce qu'il y avait des seigneurs et des rois. Grâce à l'appui du temple de mes ancêtres, l'empire vient d'être raffermi; or si j'établissais de nouveau des royaumes, ce serait implanter la guerre et chercher à faire cesser cette tranquillité. Comment ne serait-ce pas fâcheux? L'avis du ting-wei est le bon. » (Ts'in Che-hoang-ti) divisa l'empire en trente-six commanderies '; dans les commanderies

1. D'après le Fong sou t'ong de Ing Chao (II6 siècle ap. J.-C.),

Ts'in Che-hoang-ti aurait donné au mot il une extension qu'il n'avait point autrefois; en esset, à partir de Ts'in Che-hoang-ti, la commanderie is sur une division administrative qui comprenait plusieure présectures; dans l'antiquité, au contraire, le était plus étendu que le is. Voici d'ailleurs ce que dit Ing Chao: D'après les règlements des Tcheou, le territoire du Fils du Ciel était un carré de 1,000 li de côté; il était divisé en 100 ; chaque comprenait 4 is; c'est ce qui explique ce passage du Tso tchoan: les grands officiers de rang supérieur reçoivent un is; les grands officiers de rang inférieur reçoivent un is.

Les trente-six commanderies établies par Ts'in Che-hoang-ti étaient les suivantes : 1° San-tch'oan 三川; 2° Ho-tong 河東; 3° Nan-



il plaça des administrateurs, des gouverneurs militaires et des surintendants ; il appela le peuple d'un nom nouveau, « les têtes noires » ; il célébra un grand banquet

pang 南陽; 4. Nan 南; 5. Kieou-kiang 九江, 6. Tchang 郸; 7. Koei-ki 會稿; 8. Yng-tch'oan 凝川; 9. Tang 陽; 10. Se-choei 內水; 11. Sié 眸; 12. Tong 東; 13. Lang-ya 琅 环; 14. Ta'i 齊; 15. Chang-kou 上 谷; 16. Yu-yang 漁 跨; 17. Yeou-pei-p'ing 右北 平; 18. Leao-si 遼西; 19. Leao-tong 遼東; 20. Tai 代; 21. Kiu-lou 鉅鹿; 22. Han-tan 邯郸; 23. Chang-tang 上黨; 24. Tai-yuen 太原; 25. Yun-tchong 雲中; 26. Kieou-yuen 九原; 27. Yen-men 雁門; 28. Chang上; 29. Long-si 隴西; 30. Pei-ti 北端; 31. Han-tchong 漢中; 32. Pa 巴; 38. Chou 蜀; 34. K'ien-tchong 黔中; 35. Tch'ang-cha 長沙, La capitale, dont le territoire était appelé du nom du fonctionnaire qui l'administrait, le nei-che 內史, constituait la 36. commanderie.

1. Cf. tome II, Appendice I, § 4, a\* 1.

2. Cette appellation de « têtes noires » mil E ne me paraît pas avoir été forgée pour distinguer les Chinois, dont les cheveux sont toujours noirs, des peuples étrangers qui pouvaient être blonds on bruns; cette expression désignerait plutôt ceux dont les cheveux sont encore noirs, c'est-à-dire les hommes dans la force de l'âge, par opposition aux vieillards qui ont les cheveux gris et n'appartiennent plus à la classe de ceux qu'on peut considérer comme formant la partie essentielle de la nation. — Il est assez singulier que cette même expression de « têtes noires » se retrouve dans la Chaldée primitive, aur les inscriptions les plus anciennes. Voici ce que dit à ce sujet M. Maspero (Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, tome I, p. 598, note 1); : « L'expression de Têtes-noires, nishi salmat kakkadi, a été prise dans un sens ethnographique, comme désignant l'une des races de la Chaldée, la sémitique (Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens, p. 251, note 2); d'autres assyriologues la considèrent comme

de réjouissance; il recueillit toutes les armes qui se trouvaient dans l'empire et les rassembla à *Hien-yang*; il les fondit et en fit des cloches, des supports de cloches et douze hommes en métal '; le poids de chacun de

une désignation de l'humanité en général (Pognon, L'inscription de Bavian, p. 27-28; Schrader, dans la Zeitschrift für Assyriologie, t. I, p. 320). Ce dernier sens paraît être le plus vraisemblable ». — Si l'on considère que les inscriptions chaldéennes où il est fait mention des Têtes-noires sont antérieures de plus de mille ans à Ts'in Che-hoang-ti, il paraît bien impossible de prétendre, comme le fait M. Terrien de Lacouperie, que les Chinois ont tiré cette appellation de la Chaldée (cf. The Black-heads of Babylonia and ancient China, B. and O. R. vol. V, pp. 233-237; — Western origin of the early Chinese civilisation, pp. 20, 96, 97, 98, 380); on n'est pas en droit de supposer une filiation pour expliquer une coïncidence entre deux faits si prodigieusement distants l'un de l'autre dans le temps et dans l'espace.

Une autre explication très plausible m'a été suggérée par un de mes auditeurs au Collège de France, M. David : Ts'in Che-hoang-ti avait mis en honneur l'élément eau dont la couleur caractéristique est le noir; le peuple fut donc appelé « les Têtes-noires » par une nouvelle application de la théorie des cinq éléments.

1. Tchang Cheou-tsie a réuni au sujet de ces douze statues un certain nombre de textes intéressants dont voici l'analyse avec quelques additions tirées d'autres auteurs: D'après le chapitre ou hing tche du livre des Han antérieurs, ces statues furent fondues pour commémorer l'apparition à Lin-t'ao (cf. p.106 n. 3), la 26° année de Ts'in Chehoang-ti, de douze hommes d'une grandeur colossale; ils étaient haute de cinq tchang (le tchang vaut 10 pieds) et les souliers qu'ils chaussaient avaient six pieds de long; ils avaient les vêtements des barbares

I et Ti. Le Heou Han chou de Sie-Tch'eng 對本 (appellation 章 干; originaire de 山陰; vivait au temps des trois royaumes, 221-265 ap. J.-C.) dit : a Leur nom est Wong Tchong 和中. Le même nom fut donné aux deux hommes de bronze qui furent fondus en l'an 237 de notre ère par l'empereur Ming (cf. P'ei wen yun fou, aux mots Wong-tchong); de nos jours encore on appelle communément Wong Tchong les statues de pierre qui se trouvent placées devant certaines sépultures de princes ou de hauts fonction-

naires. — Le San fou kieou che 三輔舊事 dit: (Ts'in Che-



ceux-ci était de mille che; il les plaça dans le palais impérial; il unifia les lois et les règles, les mesures de pesanteur et les mesures de longueur; les chars eurent des essieux de dimensions identiques; dans les écrits on se servit de caractères uniformes<sup>1</sup>.

Le territoire s'étendit à l'est jusqu'à la mer et atteiguit le Tch'ao-sien<sup>2</sup>; à l'ouest il s'étendit jusqu'au Lin-

L'empereur Hing (227-239) de la dynastie Woi voulut les amener à Lo(-yang); on les transports jusqu'à la ville de Pa; mais leur poids était trop considérable et ils ne purent parvenir (à destination).

Puis Che Ki-long 石 字龍 les transports à Ic. Fou Kien († 385 ap. J.-C., cf. Mayers, Manual, nº 141) les transports de nouveau à Tch'ang-ngan et les fondit.

1. Cf. Tehong yong, chap. xxm (Legge, Chinese Classics, vol. I, p. 288); 非天子不識禮不關度不考文.今天下車同軌書同文行同倫.—Dans la phrase de 80-ma Is'ien書同文字, le mot文 désigne les caractères idéographiques primitifs et le mot 字 désigne les caractères dérivés formés au moyen des premiers. C'est ainsi que le fameux dictionnaire qu'on cite souvent en l'appelant le Chouo-wen, a pour titre complet 此文解字, c'est-à-dire: Description des caractères primitifs et explication des caractères dérivés.

2, Tchang Cheou-teie dit que le caractère III se prononce ici comme

t'ao et au K'iang-tchong'; au sud il s'étendit jusqu'au pays où les portes sont tournées vers le nord'; au nord

ien. Le Tch'ao-sien avait pour capitale la ville de Wang-hien E (aujourd'hui P'ing-jang , célèbre par la victoire que les Japonais y ont remportée le 14 septembre 1894). Sur le Tch'ao-sien, voyez le chapitre cxv des Mémoires historiques.

- 1. Cf. p. 106, n. 3. Le Kiang-tchong était au sud-ouest de Lin-t'ao; ce territoire était habité par des tribus tibétaines.
- 2. Le 北橋戶, le pays dont les portes sont tournées vers le nord, est appelé parfois plus brièvement le 北戶, les portes septentrionales (cf. plus loin, inscription de la terrasse Lang-ya). Dans le poème sur la capitale du royaume de Ou (吳都賦; cette composition littéraire se trouve dans le Wen siuen, chap. v; elle a pour auteur Tso Se 左思, appellation T'ai-tchong太神, qui fut contemporain de Hoang-fou Mi, 215-282 ap. J.-C.; cf. Tsin chou, chap. xcm, p. 5 vo), on lit : « Ils percent leurs portes du côté du nord afin de les tourner vers le soleil. » Lieou Koei 💯 🚈 dit aussi : « Au sud du soleil, les portes sont tournées vers le nord, comme au nord du soleil les portes sont tournées vers le sud. » Ce second texte montre que le nom 北戶 « les portes septentrionales » s'applique au même pays que H , « au sud du soleil, » puisque ce sont les pays au sud du soleil qui ont leurs portes tournées vers le nord. Pour qu'un pays soit au sud du soleil, il n'est pas nécessaire qu'il se trouve dans l'hémisphère austral; du moment en effet qu'on entre dans la zone tropicale, on est chaque année au sud du soleil pendant un nombre de jours qui augmente de plus en plus à mesure qu'on se dirige plus au sud et ce n'est qu'au delà du tropique du Cancer qu'on est toute l'année au sud du soleil. En fait, les Chinois entendent par Je-nan (et sans doute aussi par Pei-hou qui en est l'équivalent) un pays de la zone torride situé au nord de l'équateur; c'est la province annamite de Quang-nam qui correspond au Je-nan de l'époque des Han (cf. Hai-kouo t'ou tche. chap. vi, p. 1 v.). Ainsi c'est le Tonkin et l'Annam qui, selon toute

vraisemblance, étaient désignés à l'époque de Ts'in Che-hoang-ti sous-

le nom de Pei-hou ou de Pei-hiang-hou.





#### TSIN CHB-HOANG

il s'appuya sur le Ho qui lui constituait une barrière, longea le Yn-chan' et arriva jusqu'au Leao-tong.

(Tr'in Che-hoang-ti) transporta à Hien-yang, au nombre de cent vingt mille familles, les gens puissants et riches de tout l'empire. Les divers temples ancestraux, ainsi que la terrasse de Tchang<sup>2</sup> et (le parc de) Chang-lin<sup>2</sup>, se trouvaient tous au sud du Wei. Chaque fois que Ts'in avait détruit un seigneur, il avait copié le plan de son

1. On appelle Yn-chan la chaine de hauteurs au nord de la préfecture

secondaire de Cho Di dans le Chan-si; la dénomination de Yn chan paraît avoir été appliquée, non senlement aux montagnes à l'est du Hoangho, mais encore à celles qui en sont la continuation à l'ouest de ce fleuve et qui séparent le territoire des Ordos du Chân-si proprement dit. Il ne semble pas, malgré ce que dit le commentaire de Tchang Cheou-toie. qu'il s'agisse ici de la construction de la Grande Muraille; Se-ma Telien se borne à marquer les limites de l'empire; il parlera plus loin de la Grande Muraille. -- On lit dans l'Abrégé de l'histoire chinoise de la grande dynastie Tang par le P. Gaubil (Mémoires concernant les Chinois, vol. XVI, p. 275) la note suivante sur le Yn-chan : « La montagne Yn-chan est la montagne, ou, pour mieux dire, la chaîne de montagnes appelée Ong-kou. Cette chaîne de montagnes se voit dans les cartes du Requeil du Père du Halde, à quelques lieues au nord-ouest de la ville Kousy-koa-tching ou Koukou-koton (Kosi-koa-tch'eng ou Konton-khoto), hors de la Grande Muraille du Chan-sy. Dans ces cartes on trouve Ou-gou-alin. Alin signific montague; montague Orgon, c'est la montagne Ong-kou. Cette chaîne de montagnes qui s'étend assez lois au nord-ouest est remplie de forêts, de collines et de bons pâturages; il y a des défilés qu'on peut aisément fortifier; c'était autrefois le lieu des grands campements des Tartares Huns (Hiong-nou), et ensuite les antres Tarteres qui succédèrent à leur puissance firent toujours de ces montagues In-chan, des lieux de retraite et ils y entretensient des nombres prodigieux de bestiaux. Il y a des lieux propres à la chasse, et beaucoup de fer. n .

- 2. Cette terrasse se trouvait à l'angle sud-ouest de l'ancienne ville de Tch'ang-ngan, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

palais et l'avait réédifié à Hien-yang sur la rive nord; au sud, (ces palais) bordaient la (rivière) Wei'. A partir de Yong-men', en allant à l'est jusqu'aux (rivières) King et Wei, les édifices et les habitations, les chemins couverts et les galeries de ronde' se touchaient les uns les autres. Tout ce que (Ts'in Che-hoang-ti) avait pris aux seigneurs de belles femmes, de cloches et de tambours, il les fit entrer dans ses palais qui en furent remplis.

- 1. C'est-à-dire que ces palais étaient au nord du Wei et que leurs façades méridionales bordaient la rivière.
- 2. D'après Siu Koang, Yong-men aurait été dans la sous-présecture de Kao-ling ; mais cela est impossible, car cette sous-présecture se trouvant à l'est de la rivière King, si l'on était allé, comme le dit Se-ma Ts'ien, à l'est de Yong-men, on n'aurait jamais rencontré la rivière King. Nous nous rattachons donc à l'opinion de Tchang Cheoutsie qui place cette localité dans le territoire de la présecture de Fongsiang , province de Chàn-si.
- 3. Il est difficile de distinguer exactement entre elles les deux expressions 複道 et 周閣. Le dictionnaire de Kang-ki, au mot , dit qu'un des sens de ce mot est celui de chemin réservé à l'empereur 甬道(voyez la note 4 de la p. 139) et qu'on dit aussi 飛忆 ou 複道. D'après M. Watters (Essays on the Chinese langage, p. 157), le mot 图 est parfois synonyme de 後道 ou « passerelle en bois »; cette dernière expression peut servir à désigner une galerie qui franchit une cour ou une place et relie les étages supérieurs de deux maisons se faisant vis-à-vis : mais le terme le plus fréquent pour désigner un passage de cette sorte est 模道ou 復道ou 複 E. Ces explications ne nous premettraient pas de distinguer entre les deux termes dont se sert Se-ma Ts'ien. Je remarque cependant que 復道implique l'idée de chemin double; je suppose donc que cette expression désigne un chemin couvert où l'on pouvait passer dessus et dessous. Quant au mot , il indique un passage suspendu, sans impliquer qu'il y ait un chemin parallèle au-dessous.



La vingt-septième année (220 av. J.-C.), Che-hoang fit une tournée d'inspection dans le Long-si et le Pei-ti; il sortit par la montagne Ki-t'eou' et passa par Hoei-tchong'. Il éleva le palais Sin au sud de la (rivière) Wei; ensuite il changea le nom du palais Sin et l'appela le temple ancestral Ki, par allusion à (la constellation) Tien-ki. A partir du temple ancestral Ki, un chemin pénétrait jusqu'à la montagne Li. Il construisit le palais antérieur de Kan-ts'iuen; il bâtit un chemin bordé de murs' qui se rattachait à Hien-yang. Cette année, il conféra un degré dans la hiérarchie'; il traça des chaussées impériales'.

La vingt-huitième année (219 av. J.-C.), Che-hoang parcourut dans l'est les commanderies et les préfectures;

- 1. Le Long-si correspond aux présectures de Lin-t'ao et de Kongtch'ang, et le Pei-ti aux présectures de P'ing-leang et de K'ing-yang, dans la province de Kan-sou.
  - 2. Cf. tome I, p. 30, n. 3.
- 3. Hoei-tchong est aujourd'hui la localité qu'on appelle Hoeitch'eng , au nord-ouest de la préfecture secondaire de Long,
- , présecture de Kong-siang, province de Chan-si.
- 4. A lequel l'empereur pouvait passer sans être vu du dehors.
- 5. Cette faveur, que nous verrons souvent répétée par les empereurs des dynasties Ts'in et Han, consistait à conférer un degré dans la hiérarchie (cf. Appendice I, § 2) à tous les chefs de famille. Nous verrons plus loin (1<sup>re</sup> année de l'empereur Wen) qu'un empereur, désireux de faire mieux encore que ses devanciérs, alla jusqu'à étendre cette faveur aux fils aînés des pères qui avaient déjà reçu cette distinction.
- 6. D'après un texte du livre des Han cité par P'ei Yn, les chaussées que fit construire Ts'in Che-hoang-ti étaient larges de 50 pas et étaient plantées d'arbres; elles allaient depuis la capitale jusqu'aux extrémités de l'empire à l'est et au sud.

il monta sur la montagne I', de (la préfecture de) Tseou; il y dressa une pierre. Avec les mattres lettrés (du pays) de Lou, il tint une délibération pour graver sur la pierre les mérites de Ts'in; il délibéra sur ce qui concernait les cérémonies fong et chan et les sacrifices faits de loin aux montagnes et aux cours d'eau; puis il monta donc sur le Tai-chan; il y dressa une pierre; il fit la cérémonie fong'; il offrit les sacrifices. Quand il descendit, un orage de vent et de pluie survint; il s'abrita sous un arbre et c'est pourquoi il conféra à cet arbre le titre de ou-ta-fou'. Il fit une inscription sur la pierre qu'il avait dressée; le texte en était ainsi conçu:

#### (1re strophe) 1.

« Le souverain empereur exerçant avec vigilance son autorité, — a fait et déterminé des lois claires; — ses

- 1. La montagne I est au sud-est de la sous-préfecture de Tseou.

  . préfecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.
- On trouvers dans l'Appendice III de ce volume la traduction de l'inscription qui fut gravée sur cette stèle.
- 3. Il est à remarquer que, dans l'inscription qu'on va lire quelques lignes plus bas, il n'est pas dit un mot des sacrifices fong et chem. Il n'est point certain que ces cérémonies aient été réellement connuês au temps de Ts'in Che-hoang-ti.
- 4. Quand on monte au Tai-chan, le chemin en escalier qu'on gravit pour faire l'ascension passe sous un arc de triomphe sur lequel on

lit l'inscription 五 大夫松; c'est là que s'élevait le pin 松 auquel Ts'in Che-hoang-ti conféra le titre de ou-ta-fou pour le récompenser de lui svoir fourni un abri contre l'orage.

5. L'inscription du Tai-chan, se compose de deux strophes; les six vers de chaque strophe sont construits sur la même rime; chaque vers compte douze mots et par suite douze syllabes; ces douze syllabes sont réparties entre trois phrases de quatre mots; ce sont les phrases

des critiques chinois, constituent l'élé-. Européen, il est évident que l'élément "" Les qui, par sa coupe régulière

syllan.

sujets au-dessous de lui se perfectionnent et s'améliorent.

En la vingt-sixième année',— il réunit pour la première fois le monde; — il n'est personne qui ne soit obéissant et soumis.

Lui-même il a inspecté le peuple aux cheveux noirs dans les contrées éloignées; — il est monté sur cette montagne T'ai; — il a embrassé de son regard l'extrême orient.

Ses officiers qui l'accompagnent songent à suivre ses traces; — suivant leur devoir fondamental, ils agissent et se conduisent; — avec respect ils célèbrent ses mérites.

La sage conduite de son gouvernement influe tout à l'entour; — toutes les créatures trouvent leur profit; — toutes choses ont une loi et une forme.

de quatre en quatre syllabes, rappelle certains alexandrins tels que celui-ci:

Pluie ou bourrasque, — il faut qu'il sorte, — il faut qu'il aille. (V. Hugo.)

Dans la très intéressante restauration de l'inscription de la montagne Tai proposée par le Kin che souo (cf. Appendice III), chaque vers occupe exactement une colonne verticale de l'inscription en sorte que toutes les rimes sont rangées sur une même ligne horizontale au bas de la stèle.

- 1. Dans cette inscription, comme dans la plupart des suivantes, Ts'in Che-hoang-ti rappelle que c'est la vingt-sixième année de son règne (221 av. J.-C.) qu'il a triomphé des seigneurs et qu'il est devenu le maître de l'empire. Le texte du Che ki donne la leçon 十 有 大年; mais cette phrase a cinq mots, et non quatre comme l'exigerait la structure régulière du vers; c'est qu'en effet, l'inscription présentait, au lieu des deux mots 十, le signe 中 qui signifie 20.
- 2. Le Kin che souo supprime les deux mots PR qui rompent le rythme.

Sa grande justice est bienfaisante et illustre; — elle s'étend jusqu'aux générations futures; — on la reçoit en s'y conformant sans y rien changer<sup>1</sup>.

#### (2e strophe).

La sainteté personnissée dans le souverain empereur, — après avoir pacisié le monde, — ne se relache point dans son gouvernement.

Il se lève dès l'aube et ne se couche que dans la nuit'; — il a fondé et établi ce qui sera profitable long-temps; — il répand et il exalte les instructions et les enseignements.

Ses avis et ses règles pénètrent partout; — au loin et au près on agit en tout suivant la raison; — tous les êtres reçoivent sa sainte volonté.

Le noble et le vil sont bien distingués; — l'homme et la femme se conforment aux rites; — avec attention chacun remplit son devoir.

Il a séparé avec évidence l'intérieur et l'extérieur; — il n'est rien qui ne soit pur et sans tache; — sa bonté s'étend jusqu'à la postérité future.

Le perfectionnement se prolongera sans sin; — acceptez avec respect les ordres qu'il vous laisse; — recevez-les pour toujours et redoublez de vigilance. »

- 1. Les rimes de cette première strophe sont 節, 服, 極,德, 文, 草, qui sont au jou-cheng de la première catégorie dans le système de Toan Yu-ts'ai (sur ce système, cf. mon article sur les inscriptions des Ts'in dans le Journal asiatique, mai-juin 1893, pp. 512-513).
- 2. La phrase 风 與 夜 寐 se retrouve dans le Che king, ode 4 du Wei fong; Legge, Chinese Classics, vol. lV, p. 100.
  - 3. C'est-à-dire, d'une manière générale, les femmes et les hommes.
- 4. Les rimes de la seconde strophe sont, 治, 海, 志, 事,嗣,
  qui sont au châng-cheng de la première catégorie.



Ensuite (Ts in Che-hoang-ti) longea le P'o-hai' en se dirigeant vers l'est; il passa par Hoang' et par Tch'oei'; il monta jusqu'à l'extrémité de la montagne Tch'eng'; il gravit la montagne Tche-feou'. Il dressa des stèles'

- 1. Le golfe du Tche-li.
- 2. Hoang nest aujourd'hui encore la sous-présecture de ce nom; elle se trouve sur la côte nord du Chan-tong, à peu de distance de la mer, à l'ouest de la présecture de Teng-tcheou h.
- 3. Tch'oei correspond à la sous-présecture actuelle de Fou-chan lu , au sud-ouest de la montagne Tche-seou.
- 4. Le mot 第, « épuiser », signifie ici, d'après Se-ma Tcheng, « monter à l'extrémité» 登 極. La montagne Tch'eng 成 se trouvait en effet à l'extrémité la plus orientale du Chan-tong.
- 5. La montagne Tche-feou a donné son nom au port de Tche-fou (cette prononciation est d'ailleurs fautive et il faudrait dire Tche-feou,
- car le caractère se prononce comme , c'est-à-dire feou). Par erreur, Se-ma Tcheng, citant le Kouo ti tche, dit que la montagne Tche-feou est à 180 li au nord-est de la sous-préfecture de Wen-teng
- et que la montagne Tch'eng est à 190 li au nord-ouest de cette même sous-présecture; c'est le contraire qui est vrai : la montagne Tche-seou est au nord-ouest, et la montagne Tch'eng au nord-est de cette ville. Ces deux hauteurs étaient des lieux de culte renommés; le Traité sur les sacrisces song et chan dit que Ts'in Che-hoang-ti s'étant rendu dans l'est sur le bord du P'o-hai, sacrisia aux montagnes célèbres, aux grands sleuves et aux huit dieux : le cinquième

6. L'année suivante (218 av. J.-C.), Ts'in Che-hoang-ti se rendit de nouveau sur le Tche-feou et y éleva une stèle dont Se-ma Ts'ien nous a conservé l'inscription. Faut-il admettre que des inscriptions de l'année 219 ont été perdues? ou plutôt Se-ma Ts'ien ne rapporte-t-il pas par erreur à l'année 219 l'érection de la même stèle dont il parle à propos de l'année 218? La question reste insoluble.

pour célébrer les vertus de Ts'in, puis il s'en alla. Au sud il monta à Lang-ya et s'y plut fort; il y resta trois mois; alors il transporta des têtes noires, au nombre de trente mille familles, au pied de la terrasse Lang-ya'; il les exempta de douze années de redevances. Il construisit la terrasse Lang-ya; il y éleva une stèle sur laquelle il grava l'éloge des vertus de Ts'in et mit en lumière le sens de ses vertus en ces termes?:

1. La terrasse Lang-ya est marquée par les cartes chinoises sur la côte sud du Chan-tong, non loin du point où la grande presqu'île se rattache au continent. — D'après le Chan hai king, le lieu appelé « terrasse Lang-ya » était ainsi nommé parce qu'il s'y trouvait au bord de la mer une hauteur en forme de terrasse. Sur cette terrasse naturelle, Ts'in Che-hoang-ti éleva une terrasse artificielle. — Pei Yn et Tchang Cheou-tsie rapportent à propos de cette localité un fait important qui se trouve mentionné dans les Annales de Ou et de Yue (Ou Yue tch'oen ts'ieou, chap. vi, p. 17 vo, dans la réimpression du Han

Wei ts'ong chou): Le roi Keou-tsien 5 , dans la 25 année de son règne (472 av. J.-C.), vint à Lang-ya et y éleva une terrasse

d'observation du du haut de laquelle il contemplait la mer; ce fut là qu'il convoqua les princes de Ts'in, Tsin, Ts'i et Tch'ou et fit avec eux un traité. — Il est intéressant de voir par ce texte que le royaume de Yue s'étendit au nord jusqu'au Chan-tong, tandis qu'on est habitué à le considérer comme un état tout méridional ayant son centre dans le Tche-kiang. Sur Keou-tsien et le royaume de Yue, cf. le lx1° chapitre des Mémoires historiques.

2. « La structure rythmique de l'inscription de la terrasse Lang-ya est assez singulière. La première partie de cette inscription comprend 72 phrases de 4 caractères; chaque groupe de 2 phrases forme 1 vers; les 36 vers sont répartis en 6 strophes de 6 vers, chaque strophe étant bâtie sur une seule rime. A la sixième strophe succède une partie non rythmée. Puis viennent 3 strophes composées de la manière suivante : première strophe : 4 vers de 2 phrases chacun; — deuxième strophe : 1 vers d'une phrase, 3 vers de 2 phrases, 1 vers de 3 phrases; — troisième strophe : 3 vers de 3 phrases. — Dans ces trois strophes, les vers sont en général de 4 mots, mais, grâce à de fréquentes licences, le nombre des mots se trouve souvent augmenté » (Journal asiatique, mai-juin 1893, pp. 496-497).



#### (1re strophe).

« C'est la vingt-sixième année ' — que le souverain empereur a prise pour commencement.

Il a réglé et égalisé les lois et les mesures — et les étalons qui servent pour tous les êtres?.

Ainsi il a rendu claires les occupations des hommes; — il a établi l'union et la concorde entre les pères et les fils.

Avec sagesse il a bien compris la bonté et la justice; — manifestement il a montré la droite voie et la raison.

A l'est il a mis l'ordre dans la terre orientale — afin de supprimer 3 les batailles.

Lorsque cette affaire a été complètement terminée, — alors il s'est approché de la mer .

#### (2° strophe).

Le mérite du souverain empereur — s'est appliqué avec diligence aux occupations fondamentales.

Il a mis en honneur l'agriculture; il a proscrit la

- 1. Cf. p. 141, n. 1
- 2. Allusion à la réforme des poids et mesures; cf. p. 135.
- 3. Le mot a, dit Tchang Cheou-tsie, se prononce ici cheng, et non sing. Il a donc le sens de « diminuer, supprimer », et non celui d' « exciter ». Ts'in Che-hoang-ti, en mettant l'ordre dans l'est de l'empire, a supprimé les soldats, c'est-à-dire les guerres et les batailles.
- 4. Les rimes de cette première strophe sont 始,紀,子,理, 士.海,au chang-cheng de la première catégorie.
- 5. L'expression 勤勞, dans le sens de « se donner de la peine pour, travailler pour », se retrouve dans le chapitre Kin t'eng du Chou king: 昔公勤勞王家 « autrefois, le duc (de Tcheou) s'est donné de la peine pour la maison royale. »

10

dernière des professions<sup>1</sup>; — les têtes noires ont alors été heureuses.

Dans tout ce qui est sous le ciel, — les cœurs se sont appliqués, les volontés se sont unies.

Les armes défensives et offensives ont eu des dimensions identiques; — il a rendu uniformes les caractères primitifs et les caractères dérivés <sup>3</sup>.

Dans tous les lieux qu'éclairent le soleil et la lune, — dans tous ceux où se transportent les bateaux et les chars,

Chacun accomplit jusqu'au bout sa destinée; — il n'est personne qui ne soit satisfait.

## (3. strophe).

Celui qui au temps opportun exécute les affaires, — c'est le souverain empereur.

Il a corrigé et amélioré les mœurs étranges; — il a réglé les eaux; il a délimité les terres.

Plein de sollicitude et de compassion pour les têtes noires, — ni le matin, ni le soir il ne se relâche.

Il a supprimé les doutes et fixé les lois; — tous savent ce qui est à éviter '.

Les gouverneurs de régions ont chacun la charge qui lui est assignée; — tous exercent leur administration d'une manière régulière et juste.

- 1. C'est-à-dire : le commerce ou la spéculation.
- 2. Cf. p. 135, n. 1. Ce texte est important parce qu'il est le plus ancien dans lequel on trouve établie la distinction entre les caractères primitifs (wen) et les caractères dérivés (tse); cf. l'édition du Chouo wen donnée par Toan Yu-ts'ai, chap. xv. 120 partie, p. 2 vo.
- 3. Les rimes sont 事. 富, 志, 字, 载, 意, au chang-cheng de la 1<sup>re</sup> catégorie.
  - 4. 辟est ici l'équivalent de 選.

Il a enlevé l'erreur; il a fixé ce qu'il fallait faire; — il n'y a rien qui ne se conforme à ses plans<sup>1</sup>.

#### (4° strophe).

La sagesse du souverain empereur — s'est rendue aux quatre côtés (du monde) pour les inspecter.

Le noble et le vil, l'honoré et le méprisé — n'ont point outrepassé leurs rangs.

Les méchants et les pervers n'ont pas été à leur aise; — tous s'appliquent à la rectitude et à la bonté.

Dans les petites et dans les grandes choses, il a épuisé ses forces; — il n'a point osé être paresseux ni oisif.

Au loin et au près il a dissipé les obscurités; — il s'est appliqué spécialement à la dignité et à la majesté;

Il a rendu régulières et droites la vertu et la fidélité; — les affaires et les occupations ont une règle constante<sup>2</sup>.

# (5° strophe).

La vertu du souverain empereur — a maintenu et affermi les quatre extrémités (du monde).

Il a exterminé les rebelles et il a supprimé les méchants; — il a fait fleurir ce qui est profitable et il a rendu très grande la prospérité.

Son action modératrice s'exerce en observant les saisons; — toutes les productions abondent et se multiplient.

Les têtes noires jouissent du calme et du repos; —

- 1. Les rimes sont 帝, 地, 解, 辟, 易, 畫, au jou-cheng de la seizième catégorie.
- 2. Les rimes sont 方, 行, 良, 荒, 莊, 常, au p'ing-cheng de la dixième catégorie.

on ne se sert plus des armes offensives ni des armes défensives.

Les six degrés de parenté' se protègent mutuellement; — en définitive il n'y a plus de brigands ni de voleurs.

Avec joie on reçoit ses renseignements; — partout on connaît les lois et les règles<sup>2</sup>.

### (6° strophe).

Tout ce qui est compris dans les six directions: — est la terre du souverain empereur;

A l'ouest, il a traversé les sables mouvants; — au sud, il a été jusqu'à l'extrémité du *Pei-hou*;

A l'est, il possède la mer orientale; — au nord, il a dépassé le Ta-hia<sup>6</sup>.

- 1. Le père, la mère, les frères aînés, les frères puînés, la femme, les enfants.
- 2. Les rimes sont極, 編, 殖, 草, 賊, 式, au jou-cheng de la première catégorie.
  - 3. Les quatre points cardinaux, le haut et le bas.
- 4. Les sables mouvants ou plutôt coulants, to, sont la partie du désert de Gobi qui est à l'ouest de la passe Kia-yu-koan.
  - 5. Cf. p. 136, n. 2.
- 6. Le Ta-hia dont il est ici question ne doit point être confondu avec le royaume gréco-bactrien qu'on appelait Ta-hia au temps de l'empereur Ou; à l'époque de Ts'in Che-hoang-ti, les connaissances des Chinois ne s'étendaient pas aussi loin dans l'ouest et, comme on le voit par ce texte, on donnait le nom de Ta-hia à un pays du nord. C'est dans la même acception que le nom de Ta-hia est cité dans le Tso tchoan: ce livre, à la 1<sup>re</sup> année du duc Tchao, dit que l'empereur Yao transféra à Ta-hia le second fils de l'empereur Kao-sin, Che-tch'en. De même, dans le Traité sur les sacrifices fong et chan (p. 14 de ma première traduction), le duc Hoan, de Ts'i, se vante d'avoir triomphé, à l'ouest, du Ta-hia. De même encore, Se-ma Ts'ien dit à diverses reprises que Yu perça la montagne Long-men pour pénétrer

dans le Ta-hia. — Kou Yen-ou 顧 炎 武, dans ses additions et

Partout où atteignent les pas des hommes; — il n'est personne qui ne se soit déclaré son sujet.

Sa gloire surpasse celle des cinq empereurs; — sa biensaisance s'étend jusqu'aux chevaux et aux bœus;

Il n'est rien qui n'éprouve sa bonne influence; — chacun est tranquille dans sa demeure.

#### (Partie en prose).

Or le roi de Ts'in, ayant réuni en sa possession l'univers, institua pour lui le titre de souverain empereur; alors il établit le bon ordre dans les terres orientales et arriva à Lang-ya. Le lie-heou, marquis de Outch'eng, Wang Li; le lie-heou, marquis de Tong-ou, Wang Pen; le luen-heou', marquis de Kien-tch'eng, Tchao Hai; le luen-heou, marquis de Tch'ang-ou, Tch'eng; le luen-heou, marquis de Ou-sin, Fong Ou-tse; le grand

corrections au commentaire du Tou Yu sur le Tso tchoan (H. T. K. K., chap. 111, p. 1 v°) a bien établi que le pays de Ta-hia dont il était question dans ces textes était le territoire compris entre le Hoang-ho et la rivière Fen , dans le Chān-si; ce sont aujourd'hui les préfectures secondaires de Sie , de Ki = et de Kiang .

- 1. Les rimes sont 土, 戶, 夏, 者, 馬, 宇, au chang-cheng de la cinquième catégorie.
- 2. Le titre de luen-heou in En'est pas mentionné dans le pokoan pias du livre des Han antérieurs. D'après Se-ma Tcheng, les luen-heou étaient inférieurs aux lie-heou parce qu'ils n'avaient pas de fiefs; les luen-heou paraissent donc identiques à ceux qu'on nomma,

sous les Han, les tch'e-heou 徹侯 et, plus tard les koan-nei-heou 關內侯(afin d'éviter le nom personnel de l'empereur Ou qui était

12.). Les koan-nei-heou se distinguaient des lie-heou en ce qu'ils ne possédaient pas de terres dont ils fussent les seigneurs plus ou moins indépendants; ils se bornaient à jouir des revenus que leur rapportaient certaines villes.

conseiller Wei Tchoang'; le grand conseiller Wang Koan; le haut dignitaire Li Sse; le haut dignitaire Wang Ou; le ou-ta-fou Tchao Yng; le ou-ta-fou Yang Kieou l'accompagnaient; avec lui ils délibérèrent au bord de la mer, disant':

### (1re strophe).

Ceux qui dans l'antiquité furent empereurs — avaient un territoire qui ne dépassait pas mille *li*;

Les seigneurs se gardaient chacun dans son sief; — à leur guise ils venaient ou ne venaient pas rendre hommage.

Ils se dépouillaient les uns les autres et étaient cruels et turbulents; — la destruction et la guerre ne cessaient pas.

Cependant ils faisaient des inscriptions sur métal et sur pierre — pour conserver leur propre mémoire.

#### (2° strophe).

Dans l'antiquité, sous les cinq empereurs et les trois dynasties<sup>4</sup>,

- 1. La plupart des éditions de Se-ma Ts'ien appellent ce personnage Wei Lin ; cependant Yen Tche-t'oei (cf. Mayers, Manual, nº 910) a fait remarquer que d'après l'inscription sur les poids et mesures (cf. Appendice III), les deux grands conseillers de Ts'in Chehoang-ti étaient (Wei) Tchoang et (Wang) Koan; il propose donc de remplacer le caractère par le caractère . Cette correction a été adoptée dans l'édition du Che ki de l'époque K'ien-long.
- 2. Les six premières strophes de l'inscription étaient mises dans la bouche de Ts'in Che-hoang-ti; les trois dernières sont mises dans la bouche de ses sujets.
- 3. Les rimes sont 里, 否, 止, 紀, au chang-cheng de la première catégorie.
  - 4. L'expression = E désigne les trois dynasties Hia, Yn, Tcheou.

Les connaissances et les enseignements n'étaient pas uniformes; — les lois et les mesures n'étaient pas claires,

Ils feignirent d'avoir un prestige comme celui des génies et des dieux — afin d'en imposer aux contrées éloignées.

La réalité ne répondait pas à leur renommée; — c'est pourquoi ils ne subsistèrent pas longtemps.

Ils n'étaient pas encore morts — que les seigneurs se révoltaient — et que leurs lois et leurs ordonnances n'étaient plus en vigueur .

#### (3° strophe).

Maintenant le souverain empereur a réuni tout l'inérieur des mers; — il l'a divisé en commanderies et et en préfectures; — l'empire a été dans l'harmonie et dans la paix.

Il a couvert d'éclat le temple ancestral; — il a réalisé ce qui est raisonnable et pratiqué la vertu; — son titre majestueux s'est grandement confirmé.

Tous ses sujets se disent les uns aux autres les mérites du souverain empereur; — ils ont gravé des inscriptions sur métal et sur pierre — pour en faire un modèle et une règle<sup>3</sup>. »

Quand cette affaire fut terminée, Siu Che, originaire du pays de Ts'i, et d'autres personnes firent une requête

<sup>1.</sup> Les rimes sont 王, 明, 方, 長, 行, dans la dixième catégo-

C'est-à-dire : il a prouvé par ses astes qu'il méritait ce titre de souverain empereur qu'il s'était donné,

<sup>3.</sup> Les rimes sont 平,成,經, dans la onzième catégorie.

en ces termes : « Au milieu de la mer il y a les trois montagnes surnaturelles; leurs noms sont P'ong-lai, Fang-tchang et Yng-tcheou; les immortels y habitent. Nous demandons qu'il nous soit permis, après nous être purifiés, de partir avec de jeunes garçons et de jeunes filles à leur recherche. » Alors (l'empereur) envoya Siu Che et fit partir (avec lui) plusieurs milliers de jeunes garçons et de jeunes filles; ils prirent la mer pour aller à la recherche des immortels.

1. Dans le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., chap. xxvIII), on lit: « C'est à partir de Wei (378-343), de Siuen (342-324) et de Tchao, roi de Yen (311-279) qu'on envoya des hommes en mer à la recherche de P'ong-lai, Fang-tchang et Yng-tcheou. Ces trois montagnes saintes, on rapporte qu'elles se trouvent au milieu du P'o-hai; elles ne sont pas éloignées des hommes, mais, par malheur, lorsqu'on est sur le point d'y arriver, alors le bateau est ramené en arrière par le vent et s'en éloigne. Autrefois, à vrai dire, des gens purent y parvenir : c'est là que se trouvent les hommes bienheureux et la drogue qui empêche de mourir; là, tous les êtres, les oiseaux et les quadrupèdes sont blancs; les palais et les portes y sont faits d'or jaune et d'argent; lorsque (ces gens) n'y étaient point encore, ils les voyaient de loin comme un nuage; quand ils y arrivèrent, les trois montagnes saintes se trouvèrent renversées sous l'eau; quand ils en furent tout près, le vent ramena soudain leur bateau au large; en définitive, il n'est personne qui ait pu y aborder. Il n'est aucun des souverains qui n'ait désiré s'y rendre. — Puis, au temps de Ts'in Chehoang, lorsque celui-ci eut réuni l'empire dans sa main, il vint au bord de la mer. Alors les magiciens débitèrent des récits innombrables. Che-hoang considéra que, s'il allait lui-même en mer, il était à craindre qu'il ne réussit pas; c'est pourquoi il ordonna à un homme de s'embarquer avec une bande d'enfants, garçons et filles, pour rechercher (ces îles). Leur bateau croisa en pleine mer ; ils s'excusèrent en alléguant le vent (contraire) et dirent qu'ils n'avaient pu atteindre (les iles), mais qu'ils les avaient vues de loin. » — Dans le chapitre cxvin des Mémoires historiques, nous trouvons un autre récit : « Ts'in Che-hoang-ti envoya Siu Fou prendre la mer et chercher les êtres merveilleux. A son retour, Siu Fou forgea une excuse et dit : J'ai vu un grand dieu dans la mer; il me dit : Étes-vous l'envoyé de l'Empereur d'Occident? - Je répondis : Oui. - Que venez-vous chercher? - Je lui dis : Je désire vous demander la drogue qui prolonge les

Che-hoang s'en retourna et passa par P'ong-tch'eng';

années et augmente la longévité. - Le dieu dit : L'offrande de votre roi de Ts'in est mince; vous pourrez voir cette drogue, mais non la prendre, » - Alors il se dirigea avec moi vers le sud-est et nous arrivames à la montagne P'ong-lai ; je vis la porte du palais Tche-tch'eng ; il y avait là un émissaire qui était couleur du cuivre et qui avait le corps d'un dragon ; son éclat illuminait en haut le ciel. Alors je le saluai par deux fois et lui dis : Quelle offrande puis-je vous faire? - Le dieu de la mer dit : Donnez-moi des fils de bonne famille avec des filles vierges, ainsi que des ouvriers en tous genres. Alors vous obtiendrez la drogue. Ts'in Che-hoang fut très content; il envoya trois mille jeunes garçons et jeunes filles; il donna (à Siu Fou) des semences des cinq céréales et des ouvriers en tous genres; alors (Siu Fou) se mit en route. Siu Fou trouva un lien calme et fertile; il s'y arrêta, s'y sit roi et ne revint pas. » - Il ressort évidemment de ce second texte que l'expédition aventureuse de Six Fou aboutit à l'établissement d'une colonie en quelque terre lointaine. Cette terre (et par conséquent les trois iles merveilleuses) a été identifiée par Klaproth (traduction de la Description du Tubet du P. Hyacinthe Bitchourin, p. 134, note) aveć le Japon; la même opinion a été soutenue récemment par M. Schlegel (Toung pao, mars 1895, pp. 9-10). Cette identification n'a rien d'improbable; nous appellerons cependant l'attention du lecteur aur la valeur contestable des orguments par lesquels on veut faire de cette hypothèse une certitude : on relève dans divers ouvrages historiques japonais l'affirmation que Siu Fou aborda au Japon; on siguale des chapelles élevées à la mémoire de Siu Fou en dissérentes parties de l'archipel; on en conclut que la tradition japonaise corrobore et confirme la chronique chinoise. Mais nous sommes obligés de tenir compte ici d'un principe de critique que nous avons déjà dû appliquer lorsqu'il s'est agi de déterminer la valeur d'un rappprochement eatre des écrivains chinois et des auteurs persans (cf. p. 6, u. 1, la discussion au sujet d'un passage de l'Historia Sinensis) : pour qu'un témoignage étranger confirme un témoignage chinois, il faut d'abord prouver qu'il n'en est pas tiré. Or nous savons que toute l'histoire ancienne du Japon a été remaniée, ou parfois même entièrement composée au moyen des chroniques chinoises ; il est infiniment probable que l'anecdote de Siu Fou a été empruntée aux historiens du Céleste Empire par les annalistes japonais et que de leurs écrits elle a passé dans la légende populaire ; la tradition japonaise ne saurait avoir ici la valeur d'un témoignage indépendant ; elle n'est que l'écho ou la copie de la tradition chinoise.

1. Pong-tch'eng est aujourd'hui la ville présecturale de Siu-tcheon

il s'y purifia et y fit des prières et des sacrifices. Il désira retirer le trépied des *Tcheou* de la rivière Se; il envoya mille hommes plonger dans l'eau pour le chercher, mais il ne le trouva point<sup>1</sup>.

Puis il se dirigea vers le sud-ouest, pour traverser la rivière Hoai, arriver à la montagne Heng! et à la commanderie de Nan. Il navigua sur le Kiang et parvint jusqu'au temple de la montagne Siang; il rencontra un grand vent et faillit ne pas pouvoir traverser; l'empereur demanda aux lettrés au vaste savoir : « Quel dieu est le prince de Siang? » Les lettrés au vaste savoir lui répondirent : « Nous avons entendu dire que c'étaient les filles de Yao, femmes de Choen, qui

### province de Kiang-sou : cette localité était située sur le bord de la rivière Se (cf. tome I, p. 117, n. 2).

- 1. Cf. p. 94, n. 4. L'anecdote de Ts'in Che-houng-ti faisant opérer des sondages dans la rivière Se pour retrouver les neuf trépieds (ou, suivant une autre tradition, un des neuf trépieds) des Tcheou, est une des scènes qu'a représentées le ciseau des sculpteurs du Chan-tong au 11° siècle de notre ère. Cf. La sculpture sur pierre en Chine au temps des deux dynasties Han, planches XXIII et XL (la faute d'impression de la page 58 de cet ouvrage : l'an 94 av. J.-C., au lieu de l'an 219 est si manifeste que le lecteur la corrigera de lui-même).
- 2. Dans la sous-présecture de Heng-chan, présecture de Heng-tcheou, province de Hou-nan. Cette phrase expose ce que Ts'in Che-hoang-ti avait l'intention de faire : il voulait traverser la rivière Hoai, aller au sud jusqu'au Heng-chan, puis se diriger au nord-ouest et rentrer à sa capitale en traversant la commanderie de Nan.
- 3. Ts'in Che-hoang-ti avait dù passer du Yang-tse-kiang dans le lac Tong-t'ing, et, de là, remonter le cours de la rivière Siang. La montagne Siang est à 57 li au nord de la sous-préfecture de Siang-yn préfecture de Tch'ang-cha, province de Hou-nan.
- 4. Cf. tome I, p. 53, n. 2. Le lie niu tchoan identifie aussi le prince de Siang 湘 君 avec les filles de Yao. Mais le poème 九 歌 (dont l'auteur devait être mieux au courant des traditions méridionales de l'empire puisque ce poème appartient aux élégies de Tch'ou 楚 詞)

étaient enterrées là 1. » Alors Che-hoang se mit fort

distingue le prince de Siang 湘 君 des semmes de Siang 湘 夫 , le prince de Siang serait alors Choen et les semmes de Siang seraient ses épouses. — Quoi qu'il en soit, c'est un fait curieux que, dès l'époque de Ts'in Che-hoang-ti, la légende de Yao et de Choen se soit déjà transportée et localisée dans le sud du Hou-nan.

1. A propos du mot 旨, je donnerai ici une règle de grammaire à laquelle nous devrons souvent avoir recours: 1° Quand le mot 旨 se rapporte au sujet du verbe, il se place entre le sujet et le verbe. Exemple: Mémoires historiques, VI, p. 5, v°: 事皆決於法 « Toutes les affaires étaient décidées au moyen des lois. » — Mémoires historiques, VII, p. 9 r°: 與單言走 « Tous les soldats de Han s'enfuirent. »—2° Quand le mot 旨 se rapporte au complément direct, il se place aussi avant le verbe. Exemple: Mémoires historiques, VI, p. 10 v°: 韶 描 時在旁者皆教之. « Il donna l'ordre d'arrêter tous ceux qui s'étaient trouvés en ce temps à côté de lui et de les tuer tous (mot à mot : en totalité tuer eux). — Mémoires historiques, VII, p. 9 r°: 旨院田 祭降卒 « (Hiang Yu) extermina tous les soldats de Tien Yong qui s'étaient rendus (mot à mot : en totalité extermina de Tien Yong les soumis soldats).

La place du mot 旨 étant toujours avant le verbe, trois cas peuvent se présenter : a) Si le verbe est neutre ou passif, 旨 est soit un adjectif déterminant le sujet, soit un pronom tenant lieu du sujet. — b) Si le verbe est actif, c'est-à-dire si il a un complément direct, le mot 旨 se rapporte au complément si le complément est au pluriel et le sujet au singulier ; il se rapporte au sujet si le sujet est pluriel et le complément au singulier. Instituons la discussion sur un exemple :

Mémoires historiques, VI, p. 11 re: 旨 元 之 成 湯; en premier lieu le verbe 元 est actif puisqu'il a un complément direct qui est こ « eux »; les nombreux sinologues qui se sont exercés sur ce passage ont tous fait un contre-sens en traduisant par le passif : « tous furent exterminés à Hien-yang »; en second lieu, le mot 旨 ne peut

en colère; il envoya trois mille condamnés abattre tous les arbres de la montagne Siang et peindre en rouge cette montagne. L'empereur revint en passant par la commanderie de Nan et en traversant la passe Ou.

La vingt-neuvième année (218 av. J.-C.), Che-hoang fit

pas se rapporter au sujet, puisque le sujet logique est Ts'in Chehoang-ti; la seule traduction possible et correcte de cette phrase est donc celle-ci : il les extermina tous à Hien-yang (mot à mot : en totalité il extermina eux à Hien-yang; cf. la phrase citée plus haut :

皆沉田奈降卒). On verra quelques pages plus loin que la détermination du sens exact de cette phrase a une grande importance pour fixer la traduction du passage où elle se trouve. — c) Enfin un troisième cas peut se présenter, c'est celui où, le verbe étant actif, le sujet et le complément direct sont tous deux au pluriel; dans ce cas, c'est la logique et la suite des idées qui seules permettent de décou-

vrir si le mot 旨 se rapporte au sujet ou au complément. La phrase à propos de laquelle nous écrivons cette note en est un exemple : 使 刑徒三千人皆伐湘山樹; il serait grammaticale-

ment correct de traduire : il envoya trois mille condamnés pour que tous coupassent les arbres de la montagne Siang, — mais ce sens est absurde et il faut évidemment adopter la traduction tout aussi correcte au point de vue grammatical : il envoya trois mille condamnés couper tous les arbres de la montagne Siang (mot à mot : en totalité couper de la montagne Siang les arbres).

- 1. Le mot , « rouge », peut aussi signifier « nu » et le P. Couvreur qui cite cette phrase dans son Dictionnaire chinois-francais (p. 755), traduit : « couper les arbres du mont Siang et le dénuder entièrement. » Je crois cependant que le sens est plus littéral : le rouge était la couleur des vêtements condamnés; Ts'in Che-hoang-ti fait donc peindre la montagne en rouge pour la punir de l'orage qu'elle avait suscité.
- 2. La passe de Ou était au sud du royaume proprement dit de Ts'in; à l'époque Tch'oen-ts'ieou, elle s'appelait Chao-ti 少程. Cette passe était à l'est de la présecture secondaire de Chang 南, province de Chàn-si.

une tournée dans l'est; arrivé à Po-lang-cha, dans la (préfecture de) Yang-ou<sup>1</sup>, des brigands lui causèrent une alerte; on rechercha (le malfaiteur) sans pouvoir le trouver; alors on ordonna dans tout l'empire une grande enquête pendant dix jours. — (Che-hoang) monta sur le Tche-feou et y fit une inscription sur pierre qui était ainsi conçue<sup>2</sup>:

### (1re strophe).

« La vingt-neuvième année; — alors qu'on était au milieu du printemps — et que l'harmonie du principe yang venait de s'élever,

Le souverain empereur voyagea dans l'est; — pendant sa tournée il monta sur le *Tche-feou* — et dans tout son éclat s'approcha de la mer.

Ses officiers qui le suivaient le contemplèrent en se

- 1. Yang-ou est aujourd'hui la sous-préfecture de ce nom dans la préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. L'anecdote à laquelle il est fait ici allusion se trouve racontée plus en détail dans le chapitre Lv des Mémoires historiques. Tchang Leang, descendant d'une puissante famille de Han, avait résolu de venger son pays en assassinant Ts'in Che-hoang-ti; il attendit l'Empereur dans la plaine de Polang-cha, au sud de la sous-préfecture de Yang-ou, et fit lancer sur lui une masse de fer pesant 120 livres; mais il n'avait pas reconnu le char impérial et n'écrasa qu'une voiture du cortège. Tchang Leang fut, dans la suite, un de ceux qui contribuèrent le plus à établir la dynastie Han. Il est regardé comme un patron du taoïsme parce que son descendant
- à la huitième génération, Tchang Tao-ling 最道度 (né en 34 ap. J.-C.), fut le principal organisateur de cette secte et en devint le grand maître. Par réincarnations successives, cette sorte de papauté s'est transmise de génération en génération dans la famille Tchang (cf. Imbault-Huart, La légende du premier pape des troïstes et l'histoire de la famille pontificale des Tchang. Journal asiatique, nov.-déc.. 1884, pp. 389-461).
- 2. La structure rythmique de cette inscription est identique à celle de l'inscription du Tai-chan (cf. p. 140, n. 5).

répandant en éloges; — ils ne pensaient qu'à sa bonté et à sa gloire; — réfléchissant au passé, ils célébraient ses premiers commencements.

Sa grande sagesse a exercé le gouvernement; — il a établi et fixé les lois et les règles; — il a mis en lumière les principes essentiels.

Au dehors il a donné une lecon aux seigneurs; — il a répandu avec éclat sa gracieuse bienfaisance; — il s'est illustré par la justice et la raison.

Les six royaumes étaient pervers; — leur avidité et leur méchanceté étaient insatiables; — leurs cruautés et leurs meurtres ne cessaient pas¹.

#### (2e strophe).

Le souverain empereur eut pitié de la multitude; — il leva donc des soldats vengeurs; — sa vertu guerrière prit son essor et se dressa.

Il châtia avec justice; il agit avec bonne foi; — son ardeur majestueuse pénétra partout; — il n'y eut personne qui ne se soumît à lui.

ll anéantit dans la chaudière bouillante les violents et les cruels; — il soutint et secourut les têtes noires; — il pacifia à la ronde les quatre extrémités (du monde).

Partout il promulga des lois claires; — il régla en long et en large tout l'empire; — il institua pour l'éternité un modèle de justice.

Que cela est grand! — Dans l'univers et dans le domaine impérial; — on recoit sa pensée sage et on s'y conforme.

Tous ses officiers ont célébré ses mérites — et ont

<sup>1.</sup> Les rimes sont 起、海,始, 紀,理,已, au chang-cheng de la première catégorie.

demandé qu'on gravat cela sur la pierre — pour le manifester et le transmettre et en faire i un modèle impérissable.»

(L'inscription de) la face orientale était ainsi concue :

#### (1° strophe).

« Or, en la vingt-neuvième année; — le souverain empereur voyagea au printemps; — pour observer et examiner les contrées éloignées.

Parvenu au bord de la mer 3, - il monta sur le Tche-

1. 于est ici l'équivalent de 為 comme l'indique Wang Chang-chou (王角書; cf. H. T. K. K., chap. Mccviii, p. 17 ro). Ce critique cite d'autres exemples de cet emploi de 于; dans le Che king (6° ode du pays de Yong; cf. Legge, Chinese Classics, vol. IV, p. 81), on lit : 定之方中作于楚宫《Quand la constellation Ting culminait au ciel; il construisit le palaia de Teh'ou»; 作于一作為。De même, dans Mencius (livre V, a, chap. u): 汝其于于治《Dirigez-les pour moi », ou « Aidez-moi à les diriger»; 于于est l'équivalent de 為我. De même encore, dans la lettre d'investiture du roi de Ts'i (Mém. hist., chap. ux):惟命不于常。Le décret du Ciel n'est pas donné pour toujours »; Teh'ou Chao-suen, dans son addition à ce chapitre de Se-ma Te'ion, paraphrase bien cette expression en disant:惟命不可為常 Wang Koang-lou cite encore d'autres exemples tirés du 1 li, du Li ki et du commentaire de Kong-yang au Teh'oen tu'ieou.

- 2. Les rimes sont 德, 康, 極, 則, 意, 式, au jos-cheng de la première catégorie.
- 3. Le mot proprement « le coin, l'extrémité. » Dans l'expression proprement » le coin, l'extrémité. » Dans l'expression proprement » le coin, l'extrémité. » Dans l'extrémité du monde marquée par la mer; c'est l'extrémité où est la mer plutôt que le bord de la mer. Cette

feou - et illumina ' l'orient'.

Il contempla et regarda au loin le vaste et beau spectacle; — ses officiers qui le suivaient songeaient tous — à la conduite qu'il avait tenue dès le début, à la gloire qu'il avait atteinte.

Des lois sages pour la première fois ont été mises en vigueur: — avec pureté il a gouverné à l'intérieur de ses frontières; — au dehors il a puni de mort les cruels et les violents.

Son prestige guerrier a pénétré partout; — il a

même expression se retrouve dans le chapitre let Tsi du Chou king: 命光天之下至于海隅着生 «Que l'empereur répande sur tout l'empire un éclat qui s'étende jusqu'aux bords herbeux de la mer ».

- 1. 昭 篇 doit être l'équivalent de l'expression 照 篇 qui signific « illuminer, éclairer ». Cf. Che king, 4° ode de P'ei (Legge, Chinesc Classics, vol. IV, p. 44): 日居月諸照篇下土。O soleil, ô lune, qui illuminez au-dessous de vous la terre. »— Et encore: Che king, 3° ode de la 6° décade du Siao ya: 明明上天照篇下土。O ciel élevé et brillant qui éclaires au-dessous de toi la terre. »
- 2. L'expression désignant les contrées de l'est, s'oppose à l'expression désignant l'ouest. Ces deux expressions se trouvent dans le Che king: odes 6 et 8 de la 2º décade du ta ya; Legge, Chinese Classics, pp. 488 et 494. Le dictionnaire Eulya dit: Le pays à l'est des montagnes s'appelle . Le commentaire ajoute: Au matin, c'est là qu'on voit le soleil. Ainsi les expressions et et qui signifiaient proprement « soleil matinal » et « soleil du soir », ont fini, comme les mots français orient et occident, par désigner les pays de l'est et ceux de l'ouest.
  - 3. D'après le Chouo wen phonétique, chap. xvIII, p. 4 vo, le mot

secoué et agité les quatre extrémités du monde; — il a fait prisonniers et exterminé les six rois.

Il a réuni dans ses mains toute l'étendue de l'empire; — les calamités et les malheurs ont pris fin; — pour toujours il a fait reposer les soldats et les armes.

### (2° strophe).

L'éclatante vertu du souverain empereur — a réorganisé l'univers; — il ne se lasse jamais de regarder ni d'écouter.

Il a institué une grande justice; — il a établi d'une manière évidente des instruments préparés d'avance: — tous ont leurs insignes et leurs étendards'.

s'écrivait à l'origine . Il est bien certain en effet que, dans ce caractère le groupe set phonétique et que la clef de ce caractère ne devrait pas en bonne logique être , comme le voudrait le Dictionnaire de Kang-hi. Voici comment s'explique la bizarre décomposition de ce caractère imaginée par le dictionnaire chinois : le mot ayant pris le sens de « s'étendre, pénétrer », on modifia par erreur la partie idéographique du caractère et au mot on substitua le mot qui signifie en esset « s'allonger, s'étendre ». Mais alors le caractère se trouva dépourvu de clef et c'est pourquoi on dut dégager artisiciellement une clef de la partie phonétique du caractère.

- 1. Le mot , proprement: « ouvrir », a ici le sens de « vaste, étendu », comme l'indique le Dictionnaire de K'ang-hi, au mot tch'an.
- 2. 萬, proprement: « défricher, arbre mort », est ici l'équivalent de 災 « malheur, calamité ». Cf. Che king, 1ro ode de la 2° décade du Ta ya: 無當無害
- 3. Les rimes sont 方, 陽, 明, 彊, 王, 兵, dans la dixième catégorie.
  - 4. L'expression 章 旗 sc retrouve dans le chapitre Yue ling du Li

Les officiers en charge se conforment à leurs attributions; — chacun sait ce qu'il a à faire; — en toutes choses il n'y a rien d'ambigu ni d'incertain.

Les têtes noires se sont réformées; — au loin et au près il y a des mesures uniformes; — si l'on abaisse ses regards sur l'antiquité, on voit qu'il lui est fort supérieur.

Les fonctions immuables ayant été déterminées, — ses successeurs se conformeront à sa conduite; — pendant lontemps ils recevront sa sage direction.

La foule de ses officiers, célébrant sa vertu — et louant son auguste gloire, — a proposé qu'on fit cette inscription sur le *Tche-feou* 1. »

(Ts'in Che-hoang-ti) s'en retourna; il arriva alors à Lang-ya'et rentra (à la capitale) en passant par le Chang-tang.

La trentième année (217 av. J.-C.), il n'y eut rien.

Trente et unième année (216 av. J.-C.): le douzième mois échangea son nom de la contre celui de kia-p'ing<sup>3</sup>.

Ki (3° mois de l'été): 以為東章 « on se sert (de ces couleurs)
pour faire les étendards et leurs insignes ». Les commentateurs du
Tcheou li expliquent le mot k'i comme indiquant tous les étendards
en général, et non pas seulement l'étendard proprement appelé k'i
sur lequel étaient représentés des ours et des tigres. Quant au mot
tchang, ils l'expliquent comme signifiant les insignes distinctifs repré-

sentés sur ces étendards : ces insignes sont énumérés dans le Tcheou li au chapitre du se-tch'ang (cf. trad. Biot, tome II, p. 135, n° 30).

- 1. Les rimes sont 忘, 旗, 疑, 尤, 治, 罘, au p'ing-cheng de la première catégorie.
  - 2. Cf. p. 144, n. 1.
- 3. On a vu plus haut (p. 70, n. 5) que le roi Hoei-wen de Ts'in avait emprunté au royaume du Milieu la coutume de célébrer le sacrifice la

On fit présent aux têtes noires de six che de riz et de deux moutons par village. — Che-hoang se promenait incognite dans Hien-yang, accompagné seulement de

de kia-p'ing and qu'il portait à l'époque de la dynastie Yn. C'est un racontar taoîste qui paraît avoir été l'origine de ce changement de nom. Voici en effet ce qu'on lit dans le commentaire de P'ei Yn: Le livre ésotérique de Mao Yng, l'homme véritable de la sublime ovigine, dit: La trente et unième année de Che-hoang, le neuvième mois, au jour keng-tse, (Mao) Mong, bisaïeul paternel de (Mao) Yng, se trouvant sur la montagne Hoa, monta sur les nuages, chevaucha sur un dragon et en plein jour s'éleva au ciel. Auparavant, ses concitoyens avaient fait une chanson, disant:

Étre immortel, celui qui l'a obtenu c'est Mao Tch'ou-ickeng \*; Monté sur un dragon, il s'est élevé en haut et a pénétré dans le

Parfois il redescend sur la sombre terre pour se réjouir dans su ville natale;

Après plusieurs générations il est venu (s'incarner) dans notre

Si l'empereur veut s'instruire (de sa science), que la soit kia-p'ing.

Che-houng entendit cette chanson et en demanda l'explication. Les viaillards lui répondirent tous que c'était là un chant des immortels qui exhortait l'Empereur à s'enquérir de la méthode de longue vie. Alors Che-houng se réjouit; il eut donc le désir de rechercher les immortels; o'est pourquoi il changea le nom de la en celui de hia-p'ing.

1. Remarquez l'expression 美 ..... 俱 qui est très fréquente chez So-ma Ts'ion et qui signifie « ensemble, de compagnie ». Parfois, comme ioi, ces deux mots sont séparés l'un de l'autre par un ou plusieurs autres mots. Exemples : Mém, kist., chap. vn, p. 1 v° : 梁 吳 新 俱 观 « Loang et Tsi le virent ensemble ». — Mém, kist., chap. vn, p. 3 v° : 乃 吳 呂 臣 軍 俱引 兵 而 東 « Alors, en compagnie de l'armée de Lu Tch'en, il ramena ses soldats du côté de l'est. » Larsque 吴 et 俱 sont séparés par un membre de phrase asses long, il devient difficile de reconnaître leur liaison et cela peut amener des différences d'opinion entre les lettrés chinois au sujet de Teèleb-teheng est l'appellation de Mon Mong.

quatre soldats; étant sorti de nuit, il rencontra des brigands auprès de l'étang des Orchis et se vit fort menacé; les soldats attaquèrent et tuèrent les brigands. Il y eut à l'intérieur des passes une grande enquête pendant vingt jours. — Le che de riz valut 1600 (pieces de monnaie).

La trente-deuxième année (215 av. J.-C.), Che-hoang se rendit à Kie-che. Il envoya maître Lou, originaire du

la ponctuation. Exemple: Mém. hist., chap. xlv11, p. 2 ro: 魯君 與之一乘車兩馬一豎子俱適周,Le Dictionnaire de K'ang-hi (au mot 4) place le point après 4; il faut alors traduire : « Le prince de Lou avec lui (Confucius), un char, deux chevaux et un serviteur, alla à Tcheou. » Le prince de Lou, Confucius et le serviteur sont sur un seul char tiré par deux chevaux; il n'y a qu'un seul équipage dans lequel bêtes et gens sont réunis et c'est ce qu'indique l'expression ... Au contraire, le Che ki luen wen place le point avant le mot A; il faut donc traduire : « Le prince de Lou donna à lui (à Consucius) un char, deux chevaux et un serviteur et tous ils allèrent à Tcheou, » Le sens est alors que Confucius et son serviteur sont sur un char tandis que le prince de Lou est dans le sien. -A côté de ces exemples où les mots R et A sont séparés l'un de l'autre, nous en relevons d'autres ou ces deux mots restent au contraire inséparables. Exemple: Mém. hist., chap. v11, p. 3 ro: 次 與 俱西 a Il voulait aller avec lui du côté de l'ouest » . — Mem. hist. chap. vii, p. 8 vo:與俱至彭城 « Ils arrivèrent ensemble à P'ong-tch'eng. » — Mém. hist., chap. vi, p. 12 re: 願請善射 與 俱 « Nous désirons proposer qu'un excellent archer nous accompagne. »

<sup>1.</sup> Cet étang se trouvait à Hien-yang; il était alimenté par la rivière Wei.

<sup>2.</sup> Kie-che était une montagne qui se dressait sur la côte nord

pays de Yen, à la recherche de Sien-men et de Kao-che<sup>1</sup>. Il grava sur la porte de Kie-che comment il avait détruit les remparts intérieurs et extérieurs et ouvert un passage à travers les barrages et les obstacles. Le texte (de cette inscription) était ainsi concu<sup>1</sup>:

### (1re strophe).

« Il leva donc les bataillons de ses soldats; — il punit

du golfe du Tehe-li, au sud de la sous-présecture de Tch'ang-li 🖹

1. Les deux expressions Sien-men et Kao-che sont expliqués par les auteurs chinois comme étant des noms de personnages immortels. M. Terrien de Lacouperie, avec l'imagination intrépide qu'on lui connaît, n'hésite pas à voir dans les mots Sien-men la transcription du mot chaman ou cramana (Western origin of the early Chinese civilisation, p. 207 b); d'après lui, Sien-men Kao-che, c'est-à-dire le cramana Kao-che, serait un des premiers religieux bouddhistes qui seraient venus en Chine. A cette hypothèse qui, comme la plupart de celles de M. Terrien de Lacouperie, ne repose que sur une vague assonance de deux mots, on peut faire les objections suivantes: 1° il est assez singulier que, pour envoyer à la recherche de cramanas qui seraient venus de l'Inde, Ts'in Che-hoang-ti ait été se placer au point le plus septentrional de son empire; — 2° l'expression Sien-men, tout comme l'expression Kao-che, n'est pas une simple transcription de

sons étrangers; c'est un surnom qui a un sens. Kao-che signific a la harangue élevée », peut-être parce que le personnage mystérieux qu'on désignait ainsi avait une réputation d'éloquence; Sien-men

signifie « la porte du chemin qui conduit à la tombe »; ce surnom convient bien à un personnage taoïste qui prétendait avoir le secret de l'immortalité (on trouvers plus loin, dans la description de

la sépulture de Ts'in Che-hoang-ti, le mot navec le sens de chemin conduisant à la tombe).

2. La structure rythmique de cette inscription est identique à celle de l'inscription du *T'ai-chan* (cf. p. 140, n. 5), à cette différence près qu'ici la première strophe ne compte que trois vers.

de mort ceux qui agissaient contrairement à la raison;
— les fauteurs de rébellion furent exterminés.

Par ses vertus guerrières il anéantit les cruels et les révoltés; — par ses vertus pacifiques il rendit le calme aux innocents; — les cœurs du peuple lui furent tous soumis.

Sa bonté apprécie la valeur et le mérite; — ses faveurs s'étendent jusqu'aux bœufs et aux chevaux; — ses bienfaits ont enrichi le sol de la terre!

#### (2° strophe).

Le souverain empereur a déployé son prestige; — sa vertu a absorbé les seigneurs; — le premier, il a établi uniformément un grand calme.

Il a renversé et détruit les remparts intérieurs et les murs extérieurs<sup>2</sup>; — il a ouvert des passages dans les barrages des fleuves; — il a aplani et supprimé les difficultés et les obstacles.

La face de la terre étant bien réglée, — la multitude aux cheveux noirs ne fut pas accablée de corvées; — dans le monde tous furent (sagement) gouvernés.

Les hommes se livrèrent avec joie à la culture des champs; — les femmes vaquèrent avec soin à leurs occupations; — toute chose eut son rang.

Sa bonté s'est étendue sur tous les patrimoines; — pour longtemps, tous sont venus dans leurs champs; — il n'est personne qui ne soit tranquille chez soi.

La foule de ses sujets, célébrant sa gloire, — a de-



<sup>1.</sup> Les rimes sont 息, 服, 域, au jou-cheng de la première catégorie.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire les remparts des villes qui étaient les citadelles de la féodalité.

mandé qu'on gravât cette pierre, — afin de transmettre et de manifester un modèle et une règle 1. »

Puis (l'empereur) envoya Han-tchong, Heou-kong et maître Che à la recherche des immortels et de la drogue qui empêche de mourir.

Che-hoang parcourut la frontière du nord et revint en passant par la commanderie de Chang.

Mattre Lou, originaire de Yen, avait été envoyé sur mer; à son retour, il prétexta quelque affaire des manes et des dieux et en profita pour présenter un livre de Lou-l'ou où il était dit : « Ce qui perdra Ts'in, c'est Hou. » Alors Che-hoang envoya le général Mong Tien, à la tête de trois cent mille soldats, attaquer les Hou sur la frontière du nord; il s'empara du territoire au sud du fleuve.

La trente-troisième année (214 av. J.-C.), il envoya

- 1. Les rimes sont 平,阻,橅,序,所,矩, au changcheng de la cinquième catégorie. Il est à remarquer que dans le système de Toan Yu-ts'ai, le mot 平 appartient à la onzième catégorie; c'est ici le seul cas où ce système ne soit pas d'accord avec la versification des inscriptions de Ts'in Che-hoang-ti.
- 1. Le Chen sien tehoan 神仙傳 cité par le Pei wenyun fou, à l'expression 樂圖, dit : « Lao-tee avait pour nom personnel Bul et pour appellation Pa-yang; au temps de l'empereur Kou, c'était le sage Lou-t'ou \*老子名耳字伯陽帝譽時為錄圖子. Ainzi, le livre de Lou-t'ou était un écrit attribué à un importel taoïste dont Lao-tse est une des incarnations.
- 3. Cette prédiction donnait à entendre que celui qui perdrait la dynastie Ts'in ce seruit Hou-kai, le second fils de Ts'in Che-hoang-ti et le futur Bul Che-hoang-ti. Mais l'Empereur comprit que le danger viendrait du côté des Hou, c'est-à-dire des barbares du nord.

tous les vagabonds invétérés, les fainéants' et les boutiquiers conquérir le territoire des Lou-leang'; il en fit les commanderies de Koei-lin, de Siang et de Nan-hai'; il se servit de ceux qui avaient encouru des blames pour les bannir là en garnison. Au nord-ouest, il repoussa les Hiong-nou; à partir de Yu-tchong', il longea le fleuve vers l'est et le raccorda aux montagnes Yn'; il fit de ce territoire trente-quatre préfectures'. Il construisit un mur au bord du fleuve pour servir de barrière. En outre, il chargea Mong Tien de traverser le fleuve, de s'emparer de Kao-k'iue, de Tao-chan et de Pei-kia' et d'y construire des forteresses afin de re-

- 1. Ingao siu, proprement: « les gendres parasites »; cette expression désigne les maris qui vivent chez leurs semmes aux dépens de leur beau-père; ce sont donc les sainéants. On retrouve cette expression au chapitre exxvi, p. 1 ro, des Mémoires historiques.
- 2. Lou-leang désigne ici le Nan-yue, c'est-à-dire le Koang-tong. Lou-leang était un surnom qu'on donnait au gens du sud, parce que, dit Tchang Cheou-tsie, ils vivaient sur les plateaux des montagnes (Lichan lou) et parce qu'ils étaient d'un naturel pillard (Extrap leang); cette expression signifierait donc « les brigands du haut pays ».
- 3. Le Koei-lin correspond en gros au Koang-si; la commanderie de Siang, au Tonkin; et celle de Nan-hai, au Koang-tong.
- 4. Yu-tchong correspond à la présecture de Lan-tcheou m
- 5. Cf., p. 137, n. 1. Sous le nom de Yn-chan, c'est la partie occidentale de cette chaîne de montagnes qui est ici désignée; c'est celle qui délimite au sud le territoire des Ordos et que longe aujourd'hui encore la Grande Muraille.
  - 6. Le T'ong kien kang mou dit quarante-quatre présectures.
- 7. Kao-k'iue on « les hauts piliers »; ce nom désigne deux montagnes, au nord du pays des Ordos, qui se dressaient l'une en sace de l'autre comme les deux piliers d'une porte. — Le territoire de Pei-kia
- 北便 devait être à cheval sur le Houng-ho tout au sommet de la

pousser les Jong; il déporta des condamnés pour remplir ces territoires qui, pour la première sois, devinrent des présectures. — On ne parvint pas à sacrisser?. — Une étoile brillante apparut du côté de l'ouest.

La trente-quatrième année (213 av. J.-C.), il envoya ceux des juges qui n'avaient pas été intègres à la construction de la Grande Muraille et dans le territoire de Nan-yue. — Che-hoang disposa un banquet dans le palais de Hien-yang. Les lettrés au vaste savoir, au nombre de soixante-dix, s'avancèrent pour lui souhaiter une longue vie. Le p'ou-ye Tcheou, Ts'ing-tch'en présenta son éloge en ces termes : « Autrefois le territoire de Ts'in ne dépassait pas mille li; grâce à la pénétration surnaturelle et à la sagesse éclairée de Votre Majesté, vous avez pacifié et réuni ce qui est à l'intérieur des mers, vous avez repoussé et chassé les barbares Man et I; de tout ce qu'éclairent le soleil et la lune, il

grande boucle que ce cours d'eau décrit dans la province de Chàn-si; la sous-présecture de Ho-mou , au temps des Tang, occupait le même emplacement. — Tao-chan i útait sans doute dans le voisinage de ces localités.

- 1. Le Dictionnaire de K'ang-hi indique que le mot peut avoir le sens de « forteresse » et cite, entre autres exemples, cette phrase même de Se-ma Ts'ien. L'expression in a me paraît pas s'appliquer à deux sortes différentes de constructions, mais à une seule qui est désignée par deux termes presque synonymes.
- 2. J'avoue que cette phrase 禁不得祠 ne me présente aucun sens clair. Le l' Couvreur (Dictionnaire chinois-français, p. 375) cite, sans indication de source, une phrase où 禁不得 a le sens de « n'avoir pas la force de, être incapable de ». C'est sur cette indication que j'ai fait ma traduction.
  - 3. Cf. p 112, n. 5.
  - 4.他時est une expression identique à 異時. Cf. p. 123, n. 1.

n'est rien qui ne vous soit soumis; vous avez transformé les états féodaux en provinces et en présectures. Tous les hommes sont naturellement paisibles et heureux; ils ne subissent plus le séau des guerres et des luttes. On se transmettra (ces avantages) pendant dix mille générations. Depuis la haute antiquité, jamais le prestige et la vertu de Votre Majesté n'ont été égalés'.» Che-hoang fut satisfait. Le lettré au vaste savoir, Choenyu Yue<sup>1</sup>, qui était originaire de Ts'i, prit la parole en ces termes : « Votre sujet a entendu dire que les règnes des Yn et des Tcheou avaient duré plus de mille années; (ces souverains) avaient donné des fiefs à leurs fils, à leurs frères cadets et à leurs sujets de distinction pour s'en faire des branches et des appuis; maintenant Votre Majesté possède tout l'intérieur des mers tandis que ses fils et ses frères cadets sont de simples particuliers; s'il y avait tout à coup des sujets qui sissent comme Tien Tch'ang' ou les six hauts dignitaires', vous n'auriez aucun aide qui pût vous porter secours. Que dans une affaire on ne prenne pas modèle sur l'antiquité et que cependant on puisse durer, c'est ce que je n'ai jamais entendu dire qui soit arrivé. Maintenant (Tcheou) Ts'ing-tch'en vous en a outre flatté ouvertement, de manière à aggraver les fautes de Votre Majesté; ce n'est pas la conduite d'un sujet sidèle. »

<sup>1.</sup> On voit reparaître dans le discours de Choen-yu Yue cette fameuse question du rétablissement de la féodalité (cf. p. 131, n. 2) qui fut la véritable cause de la proscription des livres, comme on va le voir par la suite de ce récit.

<sup>2.</sup> Sur Tion Tch'ang qui, en 481 avant J.-C., mit à mort le duc de Ts'i, cf. Mém. hist., chap. xLvi.

<sup>3.</sup> Cf. p. 51, n. 5. Ce furent trois de ces puissantes familles, celles de Han, Tchao et Wei, qui en 403 avant J.-C., démembrérent l'état de Tsin.

Che-hoang soumit ce cas à la délibération. Le conseiller Li Se dit : « Les cinq empereurs ne se sont pas répétés les uns les autres; les trois dynasties ne se sont pas imitées mutuellement; ils ont été personnels dans leur gouvernement; ce n'est pas qu'ils prissent le contre-pied les uns des autres, mais c'est que les temps avaient changé. Maintenant Votre Majesté a accompli pour la première sois une grande œuvre; elle a fondé une gloire qui durera pendant dix mille générations; c'est assurément ce que des lettrés stupides sont incapables de comprendre. En outre, ce dont (Chou yu) Yue a parlé, ce sont des affaires des trois dynasties; comment pourrait-on les prendre pour règle? Autrefois 1 les seigneurs étaient tous en lutte; ils estimaient les sophistes voyageurs et les appelaient auprès d'eux. Maintenant l'empire a été pacifié; les lois et les ordonnances émanent d'un seul; le peuple et les chefs de famille s'appliquent aux travaux de l'agriculture et de l'industrie; les classes supérieures s'instruisent des lois et des ordonnances, des interdictions et des défenses. Cependant les maîtres-lettrés ne prennent pas modèle sur le présent, mais étudient l'antiquité afin de dénigrer l'époque actuelle; ils jettent le doute et le trouble parmi les têtes noires. Le conseiller, votre sujet (Li) Se, se dissimulant qu'il s'expose à la mort, dit: Dans l'antiquité, l'empire était morcelé et troublé; il ne se trouvait personne qui pût l'unisier; c'est pourquoi les seigneurs régnaient 3 simultanément.

<sup>1.</sup> Cf. p. 169, n. 4.

<sup>2.</sup> 游學. Cf tome I, p. cl.11, n. 1.

<sup>3.</sup> Sur cet emploi de 作 signifiant «fleurir, régner », cf. les Annales principales des trois souverains : 女媧氏沒神農氏作

Dans leurs propos, (les lettrés) parlent tous de l'antiquité asin de dénigrer le temps présent; ils colorent des saussetés afin de mettre la confusion dans ce qui est réel : ces hommes font valoir l'excellence de ce qu'ils ont appris dans leur études privées afin de dénigrer ce qu'a institué Votre Majesté. Maintenant que le souverain empereur possède l'empire dans son ensemble, qu'il a distingué le noir du blanc et qu'il a imposé l'unité, ils mettent en honneur leurs études privées et tiennent des conciliabules. Ces hommes qui condamnent les lois et les instructions, dès qu'ils apprennent qu'un édit a été rendu, s'empressent de le discuter chacun d'après ses propres principes; lorsqu'ils sont à la cour, ils désapprouvent dans leur for intérieur; lorsqu'ils en sont sortis, ils délibèrent dans les rues; louer le souverain, ils estiment que c'est (chercher) la réputation; s'attacher à des principes extraordinaires, ils pensent que c'est le plus haut mérite; ils entraînent le bas peuple à forger des calomnies. Les choses étant ainsi, si on ne s'y oppose pas, alors en haut la situation du souverain s'abaissera, tandis qu'en bas les associations se fortifieront. Il est utile de porter une défense. Votre sujet propose que les histoires officielles, à l'exception des Mémoires de Ts'in 2, soient toutes brûlées; sauf les personnes qui ont la charge de lettrés au vaste savoir<sup>1</sup>, ceux qui dans l'empire se permettent de cacher le Che (king), le Chou (king), ou les discours des Cent écoles, devront tous allerauprès des autorités locales civiles et militaires pour « Après la mort de Niu-koa, Chen-nong exerça le pouvoir » (tome I,

<sup>«</sup> Après la mort de Niu-koa, Chen-nong exerça le pouvoir » (tome I, p. 12).

<sup>1.</sup> Je rapporte cette phrase au temps présent et ne suis pas d'accord avec M. Legge (cf. Chinese Classics, tome I, Prolégomènes, p. 8).

<sup>2.</sup> Cette exception mérite d'être remarquée.

<sup>3.</sup> Même observation qu'à la note précédente.

qu'elles les brûlent. Ceux qui oseront discuter entre eux sur le Che (king) et le Chou (king) seront (mis à mort et leurs cadavres) exposés sur la place publique ; ceux qui se serviront de l'antiquité pour dénigrer les temps modernes seront mis à mort avec leur parenté. Les fonctionnaires qui verront ou apprendront (que des personnes contreviennent à cet ordre), et qui ne les denonceront pas, seront impliqués dans leur crime. Trente jours après que l'édit aura été rendu, ceux qui n'auront pas brûlé (leurs livres) seront marqués et envoyés aux travaux forcés . Les livres qui ne seront pas proscrits seront ceux de médecine et de pharmacie, de divination par la tortue et l'achillée, d'agriculture et d'arhoriculture . Quant à ceux qui désireront étudier les lois et les

<sup>1.</sup> Cf. tome I, p. cxi, n. 1.

<sup>2.</sup> Jou Choen dit: « D'après le code, voici ce que décide la sentence : les cheveux rasés, un collier de fer au cou, on les transportera à la frontière pour construire le grand mur; le jour ils feront la garde contre les brigands; la nuit ils construiront le grand mur. La peine

tch'eng tan Dure quatre ans. » D'après ce commentaire, l'expression tch'eng tan ferait allusion d'une part à la construction du mur (tch'eng) et d'autre part à la garde montée dès le point du jour (tan). — Dans le hing fa tche du Livre des Han antérieurs, cette peine

est appelée De tch'eng tan chong; le mot chong signifie dépouiller le grain de son enveloppe en le pilant; la peine chong correspondait pour les femmes à la peine tch'eng tan pour les hommes. De ce second texte il résulte que la peine tch'eng tan continua à subsister dans le code même après Ts'in Che-hoang-ti; elle ne désignait donc pas exclusivement la construction de la Grande Muraille et c'est pourquoi j'ai préféré la rendre par l'expression plus générale de « travaux forcés ».

<sup>3.</sup> Alexandre le Grand sit une exception analogue quand il ordonna de brûler les textes sacrés de la religion mazdéenne. « Alexandre, dit un Rivâyat, sit traduire en grec les Nasks (livros) qui traitaient d'astronomie et de médecine et sit brûler les autres. Après lui, les grands prêtres se réunirent, écrivirent chacun les parties de l'Avesta qu'ils

ordonnances, qu'ils prennent pour maîtres les fonctionnaires. » Le décret fut : « Approuvé. »

La trente-cinquième année (212 av. J.-C.), (Che-hoang) perca un chemin qui passait par Kieou-yuen¹ et aboutissait à Yun-yang²; on fit des tranchées dans les montagnes, des remblais dans les vallées et la communication fut établie en ligne droite. — Puis Che-hoang, considérant que la population de Hien-yang était nombreuse et que le palais des rois, ses prédécesseurs, était petit, « J'ai appris, dit-il, que le roi Wen, de la dynastie Tcheou, eut sa capitale à Fong, que le roi Ou eut sa capitale à Hao; le territoire compris entre Fong et Hao² est le siège des empereurs et des rois »; alors il entreprit la construction d'un palais pour les audiences, au sud de la rivière Wei, au milieu du parc Chang-lin⁴; il commenca par bâtir la salle antérieure à côté de⁵ (la capitale); de

se rappelaient, et ainsi sut restauré ce que l'on possède de l'Avesta » (J. Darmesteter, Zend-Avesta, tome III, p. viii).

- 1 Kieou-yuen était situé dans le territoire des Mongols oïrats 大 , au nord et en dehors du sommet de la grande boucle du Hoang-ho.
- 2. Aujourd'hui, sous-présecture de Choen-hoa 淳化, présecture secondaire de Pin 分, province de Chan-si.
- 3. Fong (cf. tome I, p. 221, n. 1) était dans la sous-préfecture de Hou 写, préfecture de Si-ngan; Hao (cf. tome I, p. 241, n. 2) était dans la sous-préfecture de Tch'ang-ngan 安長, préfecture de Singan. Ces deux localités se trouvaient toutes deux au sud de la rivière Wei, tandis que Hien-yang était au nord.
- 5. Le mot , comme l'indiquent Tchang Cheou-tsie et le Dictionnaire de K'ang-hi, doit ici se prononcer pung et signisse « à côté de ». D'autre part, Yen Che-kou dit : « Ngo signisse voisin ; cela vient

4. Cf. p. 137, n. 3.



l'est à l'ouest, elle mesurait cinq cents pas; du sud au nord, cinquante tchang; en haut, on pouvait faire asseoir dix mille hommes; en bas, il était possible de dresser des étendards de cinq tchang. Une route cavalière circulaire formait un chemin suspendu. A partir du bas du pavillon on allait en ligne droite jusqu'à la montagne du Sud et on avait dressé un arc de triomphe à la cime de la montagne du Sud pour figurer la porte; on fit un chemin couvert 3 qui, partant de Ngo-pang, traversait la rivière Wei et se rattachait à Hien-yang, symbolisant ainsi le chemin suspendu de Tien-ki, qui traverse la voie lactée et aboutit à (la constellation) Yng-che . Quand le palais Ngo-pang n'était pas encore terminé, on voulait, quand il serait achevé, choisir quelque nouveau nom honorable pour le lui décerner; mais, comme on avait construit le palais voisin de (la capitale), tout le monde l'appela donc le palais Ngo-pang<sup>6</sup>. Plus de sept

de ce que (ce palais) était proche de Hien-yang 阿近也以其去咸陽近. n Ainsi阿房est une expression formée de deux synonymes qui signifient tous deux « proche, voisin de ». Comme on le verra quelques lignes plus bas, c'est l'usage populaire qui attribua à la construction élevée par Ts'in Che-hoang-ti le nom de « palais voisin » (de la capitale).

- 1. Le pas vaut cinq pieds; le tchang en vaut dix.
- 2. Le mot peut signisser « arc de triomphe » (cf. De Groot, The religious system of China, volume II, p. 769); c'est le seul sens qui me paraisse convenir ici.
  - 3. Cf. p. 138, n. 3.
- 4. Nous expliquerons ces termes astronomiques dans nos annotations au chapitre xxvii des Mémoires historiques. Le chemin construit par Ts'in Che-hoang-ti comportait un pont qui traversait la rivière Wei comme les étoiles Tien-ki traversent la voie lactée. Ce

pont s'appelait le Heng-kiao 横橋 (T'ong kien kang mou, chap. 111, p. 20 vo).

5. Cf. p. 174, n. 5.

cent mille hommes qui avaient subi le châtiment de la castration furent alors envoyés, les uns à la construction du palais Ngo-pung, les autres à la construction de (la sépulture de) la montagne Li. On tira des montagnes du nord un sarcophage en pierre; puis on transporta par flottage des bois de construction des pays de Chou et de King et tous (ces bois) arrivèrent. — A l'intérieur des passes, on comptait trois cents palais; à l'extérieur, plus de quatre cents. — Puis on dressa une pierre au bord de la mer Orientale, dans le territoire de Kiu, pour marquer la porte Orientale de Ts'in. — Ensuite on transféra trente mille familles dans la ville de Li et cinquante mille familles à Yun-yang; elles furent toutes dès lors exemptées de corvées pour dix ans.

Maître Lou donna un conseil à Che-hoang, disant : « Votre sujet et ses compagnons ont recherché la drogue merveilleuse de la plante tche ; les immortels

- 1. Le mot set inexplicable et les commentateurs sont muets. Il faut admettre que, comme cela arrive souvent chez Se-ma Ts'ien, ce mot n'est qu'une phonétique à laquelle le développement ultérieur de l'écriture chinoise ajoutera une clef; ce mot s'écrirait donc aujour-d'hui se couler, faire couler ».
  - 2. C'est-à-dire du Se-tch'oan et du Hou-koang.
  - 3. He n'ai trouvé aucun moyen d'identifier cette localité.
- 4. C'est-à-dire qu'on créa une ville à l'endroit où était préparée la sépulture de l'Empereur.
  - 5. Cf. p 174, n. 2.
- 6. Ce maître Lou a déjà été mentionné en la 32º annec de Ts'in Chehoang-ti.
- 7. La plante tche qui conférait l'immortalité, était un champignon auquel le P. Cibot donne le nom d'Agaric ramisié (cf. Mémoires concernant les Chinois, tome IV, p. 500; Bretschneider, Botanicon sinicum, nº 41; M. Schlegel a donné dans le Toung pao, mars 1895, p. 18, une planche représentant ce chainpignon).

ont toujours été introuvables; il semble qu'il y a quelque être qui les gêne. Dans les règles magiques 2 (il est dit): Le Maître des hommes prend parfois l'incognito asin d'éviter les mauvais génies; les mauvais génies étant évités, l'Homme Véritable vient3. Si l'endroit où demeure le Mattre des hommes est connu de ses sujets, cela gêne les dieux. L'Homme Véritable entre dans l'eau sans se mouiller; il entre dans le feu sans se brûler; il monte sur les nuages et les vapeurs; il est aussi éternel que le ciel et la terre. Maintenant Votre Majesté gouverne l'empire sans avoir encore pu prendre le moindre repos. Nous désirons que Votre Majesté ne permette à aucun homme de savoir dans quel palais elle se trouve; dès lors la drogue de l'immortalité pourra peut-être être obtenue. » — Alors Che-hoang dit : « J'imiterailes hommes véritables. » En parlant de lui-même, il s'appela « l'homme véritable » et ne dit pas tchen 4. Puis

1. Le sens que je donne ici au mot 類 se justifie par les exemples suivants: dans le Kouo yu, section Ou yu, chap. xix, p. 11 ro, on lit: 臣親吳王之色類有大憂 «J'ai vu à la mine du roi de Ou qu'il semblait avoir une grande tristesse. » — De même dans les Élégies de Tch'ou, dans le 橘質, on lit:類可任今 a il paraît pouvoir remplir cette charge. »

2. Le sens de règle magique que j'attribue au mot  $\mathcal{F}$  se retrouve dans l'expression bien connue  $\mathcal{F}$   $\mathcal{F}$ ; cette expression sert de titre, dans plusieurs des histoires canoniques, au chapitre où il est traitédes hommes qui ont possédé des connaissances magiques, comme les taoïstes et les bouddhistes.

3. Le Che Ki luen wen met le point avant le mot  $\Xi$ ; mais l'édition de Tch'en Ouo-long place le point après ce mot; c'est cette dernière lecture que j'ai suivie, la première me paraissant ne présenter aucun sens.

4. Sur ce pronom tchen qui était réservé à l'empereur, cf. p. 127, n. 1.

il ordonna que, dans un rayon de deux cents li aux environs de Hien-yang, les deux cent soixante-dix palais qui s'y trouvaient fussent mis en communication entre eux par des chemins couverts et par des chemins bordés de murs; des tentures, des rideaux, des cloches, des tambours, de belles femmes les remplissaient et avaient leurs places respectives; on ne les transportait point (d'un palais à l'autre). Lorsque l'empereur favorisait de sa venue quelque endroit, si quelqu'un disait où il se trouvait, son crime était digne de mort. Che-hoang-ti alla dans le palais de la montagne Leang?; du haut de la montagne il vit que les chars et les cavaliers du conseiller étaient fort nombreux et il ne l'approuva pas; parmi les gens du palais, il se trouva quelqu'un pour le rapporter au conseiller qui, à la suite de cela, diminua le nombre de ses chars et de ses cavaliers.-Che-hoang se mit en colère et dit : « Cela vient de ce qu'une des personnes du palais a divulgué mes paroles. » Il sit subir un interrogatoire, mais personne n'avoua; dans cette circonstance, il ordonna d'arrèter tous ceux qui avaient été auprès de lui en ce temps et les fit tous périr : à partir de ce moment, personne ne sut où il était quand il se déplaçait

Quand il s'occupait des affaires, il ne remettait à ses officiers que des affaires décidées; tout se réglait dans le palais de *Hien-yang*. Maître *Heou* et maître *Lou* com-

- 1. désigne les piliers ou observatoires qui étaient placés en avant des portes du palais; cf. p. 65, n. 3. Mais, dans l'expression
- koan, « les palais et les observatoires », signification propre. Kongsemble des constructions qui constituent les palais.
- 2. Ce palais était au nord-ouest de la sous-présecture de Yong-cheou , présecture secondaire de Kien to, province de Chan-si.
  - 3. Ce maître Heou était originaire du pays de Han 样.



plotèrent entre eux, disant : « Che-hoang est un homme qui a reçu du Ciel un naturel violent, cruel et despotique; il a supprimé les seigneurs et réuni tout l'empire; ses desseins ont réussi, ses désirs ont été suivis; il estime que depuis l'antiquité personne ne l'a jamais égalé. Il ne donne d'autorité qu'aux officiers de justice; ce sont les officiers de justice qui parviennent à l'approcher et obtiennent sa faveur. Les lettrés au vaste savoir, quoiqu'au nombre de soixante-dix, se contentent de leur titre et ne sont pas employés. Les conseillers d'état et les principaux ministres reçoivent tous les affaires quand elles sont terminées; ils font dépendre leur administration de l'empereur. L'empereur se plaît à établir son prestige par les supplices et les exécutions. Les gens, par crainte d'être punis et par désir de conserver leurs appointements, n'osent pas être fidèles jusqu'au bout 1; l'empereur ne s'entend pas reprocher ses fautes et devient de jour en jour plus arrogant; ses sujets lui obéissent servilement et le trompent afin de garder leurs aises. D'après les lois de Ts'in, on ne saurait exercer plus d'un art à la fois et, si l'on fait erreur, c'est aussitôt la mort; or ceux qui observent les étoiles et les émanations sont au nombre de trois cents, qui sont tous d'excellents savants; mais, craignant de dire des choses défendues, ils flattent (l'empereur) et n'osent pas lui

<sup>1.</sup> Cette expression in revient fréquemment dans l'histoire chinoise; elle désigne les sujets assez loyaux pour faire entendre à leur souverain la voix de la vérité, fût-ce au péril de leur vie.

<sup>2.</sup> Il est difficile de bien comprendre ce que signifient les mots

得兼方. Il me semble qu'ils expriment un grief propre aux savants ou magiciens de ce temps qui se plaignent de ne pouvoir cumuler l'exercice de plusieurs de leurs arts.

déclarer franchement' ses fautes. Les affaires de l'empire, grandes ou petites, sont toutes décidées par l'empereur. L'empereur va jusqu'à peser les écrits au poids d'un che et en fait sa mesure d'un jour et une nuit; tant qu'il n'a pas rempli cette mesure, il ne s'accorde pas de repos. Puisque telle est sa soif d'autorité, nous ne saurions rechercher en sa faveur la drogue des immortels ». Alors ils s'enfuirent.

Che-hoang, apprenant qu'ils avaient disparu, se mit fort en colère et dit : « Auparavant, j'ai recueilli les livres de l'empire et, ceux qui étaient inutiles, je les ai tous supprimés. J'ai appelé de partout une grande multitude de lettrés, de magiciens et de savants; je me proposais par là de faire fleurir une grande paix; les magiciens, j'ai voulu les choisir afin qu'ils recherchassent la drogue merveilleuse. Maintenant, j'apprends que Han Tchong est parti sans m'en donner avis, que Siu Che' et ses collègues ont fait des dépenses qui se chiffrent par myriades de pièces de monnaie et qu'en définitive ils

- 1. Le mot doit être l'équivalent du mot E, quoique les commentateurs ne disent rien à ce sujet. Le nom personnel de 'Ts'in Che-hoang-ti était 英; on avait donc interdit l'usage, du mot E et on le remplaçait par le mot 端; c'est ainsi qu'au lieu de dire 正月 on disait 端月 (cf. Mém. hist., chap. xvi,p. 3 ro). Il en doit être de même ici et, au lieu de dire 王言
- 2. L'empereur, dans son désir de tout faire par lui-même, s'était assigné pour tàche d'examiner en chaque période de vingt-quatre heures un poids d'un che, c'est-à-dire de 120 livres, de papiers d'état. Tant qu'il n'avait pas sini le dépouillement de ces énormes dossiers, il ne se reposait pas.
- 3. Siu Che est celui qui avait été envoyé à la recherche des iles merveilleuses. Cf. p. 152, n. 1.



n'ont pas trouvé la drogue. C'est uniquement de leurs bas intérêts qu'ils s'entretenaient et qu'ils m'informaient chaque jour. Quant à maître Lou et à ses collègues, je les ai comblés d'honneurs et de présents; or ils me calomnient afin d'incriminer mes fautes. Les lettrés qui sont à Hien-yang, j'enverrai des gens les interroger; il en est qui répandent de faux bruits afin de semer le trouble parmi les Têtes-noires. » Il chargea donc les enquêteurs impériaux de soumettre à un interrogatoire minutieux les lettrés; les lettrés se rejetèrent la faute les uns sur les autres; alors (Ts'in Che-hoang-ti) désigna lui-même ceux qui avaient violé ses défenses au nombre de quatre cent soixante environ<sup>2</sup>; il les fit tous

- 1. Tout en traduisant l'expression par « les lettrés », je serai remarquer qu'il ne s'agit pas seulement ici des disciples de Consucius, mais aussi et plus particulièrement des adeptes des sciences magiques.
- 2. Ce passage a fort embarrassé les sinologues : M. Legge, le premier, a attiré l'attention sur la difficulté qu'il y avait à comprendre

les deux mots (Chinese Classics, vol. I, Prolégomènes, p. 9, note). M. P. G. von Möllendorf a fait une tentative fort malheureuse pour traduire tout le passage (China Review, vol. XVII, p. 298). Son essai a du moins eu le bon résultat d'engager deux autres sinologues, dont l'un est M. Herb. A. Giles et dont l'autre est M. F. H. Parker, à étudier ce texte (China Review, vol. XVII, pp. 353-355). M. Giles traduit : a The scholars, spreading the news among themselves, themselves weeded out some 460 of their number who had violated the prohibition. These were all buried alive at Hsien-yang. » M. E. H. Parker traduit : a The body of literates made each of them individual enquiry one from the other and ended by expelling from their body over 460 individuals guilty of this misdemeanour. All of whom were butchered at Hien-yang. » — Je ferai remarquer d'abord que la

phrase 皆沆之咸陽 ne peut pas être traduite par le passif puisque le verbel元 a un complément direct, qui est 之 (cf. p. 155, n. 1). Le mot 皆 se rapporte donc au complément direct et le sujet de la

périr à Hien-yang; il le sit savoir dans tout l'empire asin que ce sût un avertissement pour l'avenir. Il déporta en plus grand nombre des condamnés qu'il envoya à la frontière. Le sils ainé de Che-hoang, Fou-sou, le blâma, disant: « L'empire vient à peine d'être paci-sié; les Têtes-noires des régions éloignées ne sont pas encore réunies à nous. Les lettrés parlent tous de Kong-tse et le prennent pour règle; or maintenant Votre Majesté les enchaîne tous pardes lois sévères. Votre sujet craint que l'empire ne soit pas calme; que Votre Majesté y sasse attention. » Che-hoang, irrité, envoya Fou-sou dans le nord surveiller Mong T'ien dans la commanderie de Chang.

La trente-sixième année (211 av. J.-C.), la planète Yong-ho² se trouva dans les constellations Sin. — Il y eut une étoile filante qui tomba dans la commanderie de Tong; arrivée à terre, c'était une pierre. Quelqu'un phrase ne peut être que Ts'in Che-hoang-ti. Dès lors, c'est aussi Ts'in Che-hoang-ti qui est le sujet de la phrase précédente simplique l'idée de la continuité dans la transmission de l'un à l'autre de « dénoncer, accuser » (cf. les expressions simplique l'idée de la continuité dans la transmission se accusateur et de « dénoncer, accuser » (cf. les expressions simplique l'idée de la continuité dans la transmission se accusateur et le accusé). Le sens devient alors complètement clair : aucun des lettrés ne voulant se dénoncer, tous se rejetant la faute les uns sur les autres, Ts'in Che-hoang-ti fait sortir lui-même simple de leurs rangs ceux qu'il considère comme coupables et les fait tous périr à Hien-yang.



<sup>1.</sup> Aucun texte, à ma connaissance, n'autorise à traduire le mot par « enterrer vivant » (cf. p. 119, n. 3).

<sup>2.</sup> La planète Mars.

<sup>3.</sup> Un bolide.

du peuple grava sur cette pierre ces mots: « A la mort de Che hoang-ti, le territoire se divisera. » Che-hoang l'apprit et envoya les enquêteurs royaux instruire l'affaire; personne n'avoua; il arrêta toutes les personnes qui demeuraient dans le voisinage de la pierre et les fit périr; puis il détruisit la pierre par le feu. Che-hoang était attristé; il chargea les lettrés au vaste savoir de composer des chants sur les hommes immortels et véritables et sur les voyages qu'il avait faits dans l'empire; il remit ces chants aux musiciens en leur ordonnant de les chanter et de les jouer'.

En automne, un envoyé, venant de l'est des passes, se trouvait marcher de nuit sur le chemin de P'ing-chou, dans le territoire de Hoa-yn¹. Un homme tenant un anneau de jade arrêta l'envoyé et lui dit : « Remettez cela de ma part au prince de l'étang de Hao³. » Puis il ajouta : « Cette année le dragon-ancêtre mourra. » L'envoyé lui demanda des explications, mais soudain il devint invisible et s'en alla en laissant son anneau de jade. L'envoyé présenta l'anneau (au trône) en faisant un rapport

- 1. Ces chants ne nous ont pas été conservés. Ils devaient être analogues à ceux que fit composer l'empereur Ou pour le bureau de la musique.
- 2. Hoa-yn 華陰 est aujourd'hui encore une sous-présecture qui dépend de la présecture de Tong-tcheou 同州, province de Chàn-si.
- 3. L'homme mystérieux qui rencontra l'envoyé était, disent les commentateurs, le dieu du Kiang: c'est ce qui explique comment il se trouvait en possession de l'anneau que Ts'in Che-hoang-ti avait jeté dans le Kiang la vingt-huitième année de son règne. Les Ts'in régnaient par la vertu de l'eau: ce sont donc les dieux des eaux qui prévoient les premiers la ruine de cette dynastie et qui s'en avertissent les uns les autres. D'après Tchang Yen, le dieu de l'étang de Hao n'est autre que le roi Ou, le fondateur de la dynastie Tcheou, qui avait eu sa capitale à Hao (cf. tome I, p. 241, n. 2).

complet. Che-hoang resta silencieux pendant un fort long temps, puis il dit: « La prescience d'un génie des montagnes ne s'étend certainement pas au delà des événements d'une année'. » Quand il se fut retiré dans son particulier il dit: « Le dragon-ancêtre, c'est le chef des hommes<sup>2</sup>. » Il chargea le comité des enquêteurs impériaux d'examiner l'anneau; c'était celui qu'il avait jeté dans l'eau en traversant le Kiang, lors du voyage qu'il avait fait la vingt-huitième année (219 av. J.-C.). Alors Che-hoang consulta les sorts à ce sujet; les diagrammes répondirent que voyager et déplacer étaient favorables. Il transporta (donc) trente mille familles à Pei-ho et à Yu-tchong<sup>3</sup> et leur conféra un degré dans la hiérarchie<sup>4</sup>.

La trente-septième année, au dixième mois, au jour koei-tch'eou (1er novembre 211)5, Che-hoang partit en voyage; le conseiller de gauche (Li) Se, l'accompagna;

- 1. C'est-à-dire que le malheur annoncé par un tel dieu doit arriver dans l'année.
- 2. La le sens de premier : le dragon E symbolise le souverain. Le dragon-ancêtre est donc une expression qui peut être considérée comme l'équivalent de Che-hoang.
- 3. Tchang Cheou-tsie dit que Pei-ho correspond à l'arrondissement de Cheng et que Yu-tchong correspond à la sous-préfecture de Yu-lin , dans ce même arrondissement de Cheng. Cet arrondissement est aujourd'hui le territoire qui est assigné à la bannière postérieure de l'aile de gauche des Mongols Ordos, à l'intérieur et à l'est de la grande boucle formée par le Hoang-ho au nord du Chàn-si.
- 5. La trente-septième année de Ts'in Che-hoang-ti correspond en gros à l'année 210 avant J.-C.; mais le dixième et le onzième mois se trouvent encore compris dans l'année 211. Les concordances entre les dates chinoises et les dates européennes de l'an 238 à l'an 87 avant J.-C., sont fournies par le tableau que j'ai publié dans le Toung pao, vol. VII, pp. 20-36.

4. Cf. p. 139, n. 5.



le conseiller de droite (Fong) K'iu-tsi, garda (la capitale); le fils cadet (de l'empereur), Hou-hai, était aimé (de son père); il demanda à le suivre; l'empereur l'y autorisa. Le onzième mois, il arriva à Yun-mong et fit de loin le sacrifice à Yu-Choen (qui réside) sur la montagne Kieou-i'; il descendit en bateau le Kiang; il inspecta Tsi-ko²; il traversa les îlots de la mer² et passa par Tan-yang'; il arriva à Ts'ien-t'ang' et s'approcha du Tche-kiang': mais comme les flots étaient en fureur, il se rendit à cent vingt li à l'ouest et fit la traversée dans un endroit res-

- 1. Cf. tome I, p. 91, n. 3. Yun-mong était encore fort distant de la montagne Kieou-i; il s'agit donc d'un sacrifice fait de loin.
- 2. Le Che ki luen wen place le point après : mais que faut-il faire alors des deux mots : avec la ponctuation que j'ai adoptée, je considère ces deux mots comme un nom de lieu; mais c'est une hypothèse arbitraire, car on ne trouve mentionnée nulle part la localité de Tsi-ko. En réalité, le texte me paraît ici corrompu. Voyez la note suivante.
- 3. Le texte est certainement altéré, car, pour aller de Yun-mong dans le Hou-pe, à Tan-yang, dans le Kiang-sou, Ts'in Che-hoang-tin's pas cessé de rester fort éloigné de la mer. Tchang Cheou-tsie propose de remplacer par all : on traduirait alors : il traversa l'îlot de Chou. La localité de Chou correspond à la sous-préfecture actuelle de Ts'ien-chan a préfecture de Ngan-k'ing, province de Ngan-hoei : elle se trouve en effet dans un îlot, sur une des ramifications du Yang-tse en amont de Nan-king ou Kiang-ning.
- 4. Aujourd'hui, sous-présecture de Chang-yuen L 7, présecture de Kiang-ning, province de Kiang-sou.
- 5. Aujourd'hui, sous-présecture de Ts'ien-t'ang 鍵 唐, présecture de Hang-tcheou, province de Tche-kiang.
  - 6. Cf. tome I, p. 119, n. 2.
- 7. L'endroit ou Ts'in Che-hoang-ti passa le fleuve correspond à la sous-présecture actuelle de Yu-hang the présecture de Hang-tcheou, province de Tche-kiang.

serré. Il monta sur le Koei-ki<sup>1</sup> et sacrisia à Yu le grand; il sit le sacrisice de loin aux montagnes du Sud; puis il dressa une stèle où il grava une inscription célébrant les mérites de Ts'in; le texte en était ainsi conçu <sup>1</sup>:

## (1re strophe).

« La gloire bienfaisante du souverain empereur— a pacifié et unifiéle monde;— sa vertu et sa bonté durent longtemps.

La trente-septième année, — il parcourut en personne l'empire — et sit une tournée d'inspection dans les contrées éloignées.

C'est alors qu'il monta sur le Koei-ki; — il comprit et il examina les coutumes et les mœurs; — les têtesnoires furent attentives et respectueuses.

La foule de ses sujets célèbre ses mérites: — ils recherchent l'origine des actions accomplies; — ils remontent au principe de cette noble illustration.

Le sage (de la maison) des Ts'in ayant pris en main le gouvernement, — il a le premier déterminé les châtiments et les noms, — il a mis en lumière et manifesté l'antique perfection.

Pour la première fois il a rendu uniformes les lois et les modèles; — il a distingué et séparé les attributions et les fonctions, — asin d'établir une règle immuable.

- 1. Cf. tome I, p. 162, n. 4. C'est sur le Koei-ki qu'était enterré l'empereur Yu.
- 2. « Cette inscription se compose de quatre strophes : chaque strophe compte six vers et chaque vers est formé par trois phrases de quatre mots. Les deux premières strophes sont construites sur une seule rime qui est donc commune à douze vers; il en est de même des deux dernières strophes » (Journal asiatique, mai-juin 1893, p. 508).



## (2° strophe).

Les six rois s'arrogeaientle droit de se révolter; — ils étaient avides et méchants, insolents et sauvages; — à la tête de leur parti ils se rendaient personnellement puissants.

Ils étaient cruels et suivaient leurs mauvais penchants; — ils se fiaient sur leur force pour se montrer orgueilleux; — souvent ils mettaient en mouvement les armes défensives et offensives.

En cachette ils communiquaient entre eux et avaient des émissaires secrets; — afin de former une ligue du nord au sud; — ils cherchaient à accomplir des desseins mauvais.

A l'intérieur, ils déguisaient sous de belles apparences des projets trompeurs; — à l'extérieur, ils venaient envahir nos frontières; — ils sirent naître ainsi les calamités et les désastres.

Sa justice et sa puissance les ont punis de mort; — il a supprimé et anéanti leurs violences et leurs rébellions; — ces fauteurs de troubles et ces brigands furent exterminés et disparurent.

Sa sagesse et sa vertu sont étendues et profondes; — dans l'intérieur des six directions, — ses bienfaits qui se répandent ont été illimités!.

## (3° strophe).

Le souverain empereur a réuni l'univers; — il a écouté simultanément toutes les affaires; — au loin et au près il n'est rien qui ne soit pur.

1. Les rimes des deux premières strophes sont 長,方,莊,明彰,常,張,方,殃,亡,疆, dans la dixième categorie

Il porte l'ordre dans la foule des êtres; — il examine et met à l'épreuve la réalité des faits; — chaque chose a le nom qui lui convient.

Le noble et le vil, il les pénètre également; — le bien et le mal sont exposés devant lui; — il n'y a aucune disposition qui lui soit cachée.

Si on dissimule une faute en se proclamant juste, — (comme par exemple) si une femme a des enfants et se remarie<sup>1</sup>, — elle désobéit au mort et n'est pas chaste.

Il a établi des barrières entre l'intérieur et l'extérieur; — il a interdit et supprimé la débauche; — les hommes et les femmes obéissent à la règle et sont intègres.

Si un homme va dans une maison qui n'est pas la sienne pour s'y conduire comme un pourceau ,— celui qui le tue n'est pas coupable;— les hommes observent les statuts de la justice.

## (4<sub>e</sub> strophe).

Si une femme s'enfuit (de la maison conjugale) pour épouser (un autre homme) 3, — les enfants n'ont plus de

- 1. Le second mariage d'une semme qui a des ensants est condamné comme une immoralité.
  - 2. Condamnation de l'adultère en termes énergiques. Le Je tche lou
- Appendix, chap. xtti, p. 1 ro, rapproche de cette phrase une chanson populaire fort grossière qui nous a été conservée par le Tso tchoan (14° année du duc Ting): Le prince de Wei, mari de la trop fameuse Nan-tse, avait fait venir à sa cour Tchao, du pays de Song, qui était le frère de Nan-tse. Cette femme débauchée n'avait désiré la venue de son frère qu'asin d'avoir des rapports illicites avec lui. Aussi les gens de Song chantaient-ils: y Maintenant que vous avez apaisé le rut de

wotre truie, il faut nous rendre notre vieux pourceau male » 既定爾婁豬盍歸吾艾稅.

3. Après l'adultère de l'homme, l'inscription parle de l'adultère de



mère; — tous se résorment pour être sidèles et sans tache.

Son grand gouvernement a purifié les mœurs; — le monde reçoit son influence — et a le bonheur de subir sa direction bienfaisante.

Tous se conforment à ses mesures et à ses principes; — ils vivent dans l'harmonie et le calme et font de sérieux efforts; — il n'est personne qui n'obéisse à ses ordonnances.

Les têtes-noires pratiquent ce qui est pur; — les hommes se plaisent à une règle uniforme; — ils se félicitent de conserver la paix universelle.

La postérité recevra avec respect ses lois; — c'est un gouvernement perpétuel qui n'aura pas de fin; — ni les chars ni les bateaux ne seront renversés'.

Ses officiers qui le suivent ont célébré sa gloire; — ils ont proposé qu'on gravât cette pierre — afin de transmettre avec éclat cette excellente inscription.

la femme. — L'auteur du Je tche lou H A A, chap. xiii, s'est demandé pourquoi Ts'in Che-hoang-ti parlait avec tant d'insistance des devoirs du mariage dans l'inscription du Koei-ki; c est, répond-il, parce que les mœurs de ce pays étaient fort dissolues; ce relâchement datait de l'époque où Keou-tsien (v° siècle avant notre ère), roi de Yue, avait fait tous ses efforts pour activer la repopulation de ses états : il avait interdit aux jeunes gens d'épouser des femmes àgées et aux vieillards de prendre pour femmes des jeunes filles; les parents qui ne mariaient pas leur fille avant dix-sept ans ou leur fils avant vingt ans étaient passibles d'une peine; on donnait une récompense à la mère pour chaque enfant qu'elle mettait au monde (cf. de Harlez, Koue yu, p. 254); les veuves, les débauchées et les condamnées devaient habiter sur une montagne où les hommes pouvaient aller les trouver toutes les fois qu'ils en avaient envie (Ou Yue tch'oen ts'ieou).

- 1. Tout sera régulier sur la terre et sur les eaux.
- 2. Les rimes de la troisième et de la quatrième strophes sont: 清, 名, 情, 貞,誠,程,淸,經,令,平,傾,銘, dans la on-zième catégorie.

(Ts'in Che-hoang-ti) s'en retourna; il traversa le pays de Ou; il passa (le Kiang) à Kiang-tch'eng 1. Il longea le bord de la mer, et, au nord, il arriva à Lang-ya?. Le magicien Siu Che 3 et d'autres étaient allés sur mer à la recherche de la drogue des immortels; plusieurs années s'étaient écoulées sans qu'ils l'eussent trouvée; ils avaient fait de grandes dépenses et craignaient d'être blamés; c'est pourquoi ils dirent faussement: « On peut trouver la drogue du P'ong-lai; mais nous en avons toujours été empêchés par le grand poisson kiao et c'est pourquoi nous n'avons pas pu y parvenir. Nous désirons proposer qu'un excellent archer nous soit adjoint'; quand (le poisson) apparaîtra, il lui tirera des flèches avec l'arbalète qui lance plusieurs flèches de suite . » — Che-hoang reva qu'il combattait un dieu de la mer qui avait la sigure d'un homme. Il interrogea un lettré au vaste savoir qui interprétait les songes; celui-ci lui dit: « Si le dieu des eaux ne peut être vu, c'est parce qu'il est gardé par les grands poissons et par les dragons; maintenant, que Votre Majesté fasse des prières et des sacrifices, qu'elle soit prête et attentive; et si ces mauvais esprits sont là, il faudra les écarter; alors les dieux bons pourront être évoqués. » — (L'empereur) ordonna donc à ceux qui allaient sur mer de se munir d'appareils

- 1. Cette ancienne cité se trouvait au nord de la sous-présecture de Keou-yong par présecture de Kiang-ning, province de Kiang-sou.
  - 2. Cf. p. 144, n. 1.
  - 3. Cf. p. 152, n. 1.
  - 4. Sur cet emploi de 與 俱 cf. p. 163, n. 1.
- 5. 連 答 « arbalète qui lance plusieurs flèches de suite » : de même que 連 珠 砲 « fusil à répétition ».



pour prendre le gros poisson; lui-même, armé de l'arbalète qui tire plusieurs flèches de suite, attendit que le grand poisson sortit afin de tirer sur lui; il alla de Langya jusqu'à la montagne Yong-tch'eng sans rien voir; arrivé au Tche-feou, il aperçut un grand poisson; il tira et tua un poisson; puis il longea le bord de la mer. Lorsqu'il arriva dans l'ouest au gué de Ping-yuen 3, il tomba malade; Che-hoang n'aimait pas qu'on parlat de la mort; parmi ses sujets personne n'osa l'entretenir de sujets funèbres. L'empereur devint de plus en plus malade; il sit alors une lettre scellée qui devait être remise à son fils Fou-sou 'et dans laquelle il lui disait: « Rendez-vous à Hien-yang avec mon cortège mortuaire et enterrez-moi là. » La lettre étant terminée, elle fut confiée au bureau chargé de la transmission des brevets et ordres scellés, (bureau qui dépendait) de Tchao Kao, chef des attelages du palais; elle n'avait pas encore été remise à un messager lorsqu'au septième mois, le jour ping-yn's, Che-hoang mourut sur la terrasse P'ing à Cha-

1. Cette montagne se trouvait dans la préfecture de Lai-tcheou 菜 , province de Chan-tong.

2. Cf. p. 143, n. 5.

3. Aujourd'hui, sous-présecture de P'ing-yuen T , présecture de Tsi-nan, province de Chan-tong.

4. On se rappelle que Fou-sou, fils ainé de l'empereur, avait été envoyé en disgrace auprès du général Mong-t'ien qui construisait alors la Grande Muraille. Cf. p. 182.

5. D'après le tableau chronologique que j'ai dressé (Toung pao, vol. VII, p. 23), le premier jour du septième mois de la 37° année de T'sin Che-hoang-ti aurait été le jour ping-tse, qui est le 13° du cycle et qui correspond au 22 juillet 210. Le jour ping-yn, troisième du cycle, n'a donc pu se trouver compris dans ce mois. Il est très probable que l'indication du jour est ici erronée, car clle ne se laisse pas concilier avec le fait que le quatrième jour du dixième mois de

k'ieou 1. Le conseiller (Li) Se, considérant que l'empereur était mort loin de la capitale et craignant que les princes et l'empire ne fissent une révolution, tint la chose secrète et n'annonça pas le décès. Le cercueil fut placé dans une voiture de repos?. L'eunuque qui avait été le préféré du mort était avec lui dans le char; partout où on arrivait, on apportait la nourriture de l'empereur et les divers fonctionnaires lui présentaient leurs requêtes comme par le passé; l'eunuque, parlant de dedans la voiture de repos, approuvait aussitôt leurs requêtes. Il n'y avait que Hou-hai, fils (de l'empèreur), Tchao Kao et cinq ou six eunuques préférés qui savaient que le sourain était mort. Tchao Kao avait autrefois enseigné à Hou-hai l'écriture et ce qui concerne les codes et les lois; Hou-hai le favorisait secrètement; alors (Tchao) Kao, le prince Hou-hai et le conseiller (Li) Se complotèrent secrètement de détruire la lettre que Che-hoang avait scellée pour qu'elle fût remise au prince Fou-sou, et de prétendre au contraire que le conseiller (Li) Se avait reçu de Che-hoang à Cha-k'ieou un décret testamentaire par lequel Hou-hai était nommé héritier présomptif; en outre ils forgèrent une lettre qu'ils envoyèrent au prince Fou-sou et à Mong-t'ien pour leur reprocher leurs crimes

cette même année avait été le jour koei-tch'eou, cinquantième du cycle. cf. p. 184, n. 5.



<sup>1.</sup> Cf. tome I, p. 200, n. 4.

<sup>2.</sup> Le commentaire du Tong kien tsi lan (chap. xi, p. 10 r) explique de la manière suivante l'expression 報谅单: c'était une voiture de repos 其; elle avait des fenêtres; en les fermant, on avait chaud 温(三年): en les ouvrant, on avait frais 凉.

<sup>3.</sup> 數以罪, proprement: « leur faire l'énumération de leurs

et leur ordonner de périr; ce récit complet se trouve dans la biographie de Li Se¹. On marcha; on passa par Tsing-hing et on arriva à Kieou-yuen¹; il fit chaud; de la voiture de repos de l'empereur s'exhalèrent de mauvaises odeurs; alors un décret ordonna aux fonctionnaires de la suite de charger dans chaque char¹ un che de poisson salé, afin de donner le change sur l'odeur. Le voyage se poursuivit; on arriva par le chemin direct a Hien-yang et on annonça le décès.

L'héritier présomptif *Hou-hai* recueillit la succession du pouvoir ; ce fut *Eul Che-hoang-ti*.

Le neuvième mois, on enterra Che-hoang dans la montagne Li. Dès le début de son règne, Che-hoang avait fait creuser et arranger la montagne Li. Puis, quand il eut réuni dans ses mains tout l'empire, les travailleurs qui

crimes ». Nous trouverons fréquemment le mot dans ce sens de «énumérer » les fautes et par suite les « reprocher ».

- 1. Mém. hist., chap. LXXXVII; cf. aussi chap. LXXXVIII.
- 2. Tsing-hing, dit Siu Koang, se trouvait dans le Tch'ang-chan in  $\Pi$ ; or le Tch'ang-chan paraît être la chaîne de hauteurs qui se trouvent sur le territoire de la préfecture de Tcheng-ting, dans le Tche-li (cf.
- tome l, p. 137, n. 1). Quant à Kieou-yuen D. R, quoique les commentateurs ne disent rien à ce sujet, ce terme mé paraît fort embarrassant; en effet, la commanderie de Kieou-yuen était au nord et en dehors de la grande boucle du Hoang-ho; elle était donc fort en dehors du chemin direct du Tche-li à Hien-yang; je propose de cor-

riger le texte et de lire Tai-yuen DE: la commanderie de Taiyuen, dans le Chān-si, se trouvait exactement sur la route que dut suivre le convoi.

3. 車載一石. La position du mot 車 indique qu'il faut traduire « par char », c'est-à-dire dans chaque char de l'escorte, et non pas dans le char de l'empereur, comme on l'a dit quelquesois. Il serait d ailleurs assex bizarre que, l'empereur étant supposé vivant, on mit sur son char du poisson salé qui sentait fort mauvais. y furent envoyes furent au nombre de plus de sept cent mille; on creusa le sol jusqu'à l'eau ; on y coula du bronze et on y amena le sarcophage; des palais , (des bâtiments pour) toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares y furent transportés et enfouis et remplirent (la sépulture). Des artisans reçurent l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques; si quelqu'un avait voulu faire un trou et s'introduire (dans la tombe), elles lui auraient soudain tiré dessus. On fit avec du mercure les cent cours d'eau, le Kiang, le Ho, et la vaste mer ; des machines le faisaient couler et se le transmettaient les unes aux autres. En haut étaient tous les signes du ciel; en bas toute la disposition géographique. On fabriqua avec

- 1. 第三泉; M. Imbault-Huart traduit: « dessécher trois sources » (Poésies modernes traduites du chinois, p. 42); M. J. J. M. De Groot: « ... excavated the ground underneath three wells of groundwater » (The religious system of China, vol. II, p. 400), ou encore: « they dug up three wells of groundwater » (ibid., note 1). Je crois que le sens est moins littéral et que la phrase signifie simplement qu'on creusa le sol jusqu'à ce qu'on rencontrât l'eau. Voici en effet ce que dit Yen Che-kou: 三泉三重之泉也三重之泉也三重之泉也三重之泉市至水也。 « L'expression « trois sources » désigne les sources qui sont à une triple profondeur; les sources qui sont à une triple profondeur, cela signifie qu'on alla jusqu'à l'eau. » 2. Afin de boucher tout passage à l'humidité.
  - 3. Cf. p. 178, n. 1.
- 4. M. De Groot (dans son bel ouvrage: The religious system of China, vol. II, p. 400, n. 2) met en doute que les Chinois connussent le mercure à l'époque de Ts'in Che-hoang-ti et il traduit : de l'eau limpide comme de l'argent. Mais il faudrait, pour que ce sens fût admissible, que l'on eût dans le texte tenon pas to le pour ma part, je ne vois aucune impossibilité à ce qu'il s'agisse de mercure.
- 5. C'est-à-dire, comme on le lit deux lignes plus bas, qu'on sit comme une carte hydrographique de l'empire.

de la graisse de jen-yu' des torches qu'on avait calculé ne pouvoir s'éteindre de longtemps. Eul-che dit : « Il ne faut pas que celles des semmes de l'empereur décédé qui n'ont pas eu de fils soient mises en liberté. » Il ordonna que toutes le suivissent dans la mort; ceux qui furent mis à mort furent très nombreux. Quand le cercueil eut été descendu, quelqu'un dit que les ouvriers et les artisans qui avaient fabriqué les machines et caché les trésors savaient tout ce qui en était et que la grande valeur de ce qui avait été enfoui serait donc divulguée; quand les funérailles furent terminées et qu'on eut dissimulé et bouché la voie centrale qui menait à la sépulture, on fit tomber la porte à l'entrée extérieure de cette voie et on enferma tous ceux qui avaient été employés comme ouvriers ou artisans à cacher (les trésors); ils ne purent pas ressortir. On planta des herbes et des plantes pour que (la tombe) eût l'aspect d'une montagne.

La première année de son règne (209 av. J.-C.), Eul Che-hoang-ti avait vingt et un ans. Tchao Kao était lang-tchong-ling et était écouté (de l'empereur) dans l'exercice de sa charge; il fit rendre à Eul-che un édit prescrivant qu'on augmentât le nombre des victimes au temple funéraire de Che-hoang, ainsi que les rites des

- 1. La description que font les commentateurs de ce prétendu poissonhomme prouve clairement que cette expression désigne le phoque.
- 2. Sien; c'est la voie souterraine qui mène à la tombe; quand on eut fermé cette voie à l'extrémité qui donnait sur la sépulture ellemême, on sit tomber la porte de l'extrémité qui débouchait à l'air libre et tous les ouvriers se trouvèrent pris dans ce boyau fermé aux deux bouts et y périrent. Sur ce sens du mot sien, cf. p. 165, n. 1 ad fin.
- 3. Dans l'expression E B, le mot E désigne la petite chambre retirée dans laquelle on déposait la tablette funéraire lorsqu'on ne lui sacrifiait pas.

cent sacrifices offerts aux montagnes et aux cours d'eau, et prescrivant aux officiers rassemblés de discuter sur les moyens d'honorer le temple funéraire de *Che-hoang*. Les officiers réunis dirent tous en se prosternant la tête contre terre : « Dans l'antiquité, le Fils du Ciel avait sept temples funéraires, les seigneurs en avaient cinq, les grands officiers en avaient trois <sup>1</sup>. Même pendant dix mille générations, de génération en génération (cette règle) ne s'est point perdue ni détruite. Maintenant, *Che-*

1. Cf. Li ki, chap. Wang tche; trad. Legge, Sacred Books of the East, vol. XXVII, p. 223: « (Le temple ancestral du) Fils du Ciel comprenait sept chapelles (ou temples plus petits); trois sur la gauche et trois sur la droite, et celle du premier ancêtre (faisant face au sud) : - en tout, sept. (Le temple du) prince d'un état comprenait cinq chapelles de cette sorte : deux sur la gauche et deux sur la droite, et celle de son premier ancêtre: - en tout, cinq. Les grands officiers avaient trois chapelles : - une sur la gauche, une sur la droite, et celle du premier ancêtre : - en tout, trois. Les autres officiers en avaient (seulement) une. » Cf. Li ki, chap. Tsi fa; tr. Legge, Sacred Books..., vol. XXVIII, pp. 204-205. La disposition du temple était la suivante : quand l'empereur avait franchi la porte, il avait à sa gauche la chapelle de son père mort 考 團 et à sa droite celle de son grand-Dère 王考廟; en pénétrant plus avant dans le temple, l'empercur avait à sa gauche la chapelle de son bisaïeul 皇考蘭et à sa droite celle de son trisaïeul 顯考廟; ensin, en avançant encore, l'empereur se trouvait exactement en face de la chapelle du fondateur de sa dynastie 祖考廟; à sa gauche, l'empereur avait la chapelle où étaient rangées les tablettes de tous ceux de ses ancêtres, plus anciens que son bisaïeul, qui étaient distants de lui d'un nombre impair de générations 🐉 🎉 ; à sa droite, il avait la chapelle où étaient rangées les tablettes de tous ceux de ses ancêtres, plus anciens que son trisaïeul, qui étaient distants de lui d'un nombre pair de générations 就



hoang a construit le temple funéraire Ki<sup>1</sup>; tout ce qui est à l'intérieur des quatre mers apporte des tributs et des redevances; on a augmenté le nombre des victimes; les rites sont tous au complet; il n'y a pas moyen d'y rien ajouter. (Cepéndant), les temples funéraires des anciens rois sont, les uns à Si-yong<sup>2</sup>, les autres à Hien-yang; (or), d'après l'étiquette qui convient au Fils du Ciel, il faut ne s'acquitter que des sacrifices associés au temple funéraire de Che-hoang.» On détruisit (donc) tous les groupes de sept temples qui avaient été élevés en l'honneur du duc Siang et de ses successeurs; les officiers réunis introduisirent suivant les rites ces sacrifices (dans le temple Ki), afin d'honorer le temple funéraire de Che-hoang qui devint le temple ancestral des empereurs.

L'empereur reprit le mot tchen pour se désigner luimême<sup>4</sup>.

Eul-che tint conseil avec Tchao Kao et lui dit : « Je suis jeune; je viens seulement de prendre le pouvoir et les Têtes-noires ne se sont point encore réunies autour de moi et attachées à moi. L'empereur mon prédécesseur a parcouru les commanderies et les préfectures afin de montrer sa puissance; son prestige a soumis

- 1. Cf. p. 139.
- 2. C'est-à-dire à Yong, qui est à l'ouest de Hien-yang. Cf. p. 23, n. 1.
- 3. Le mot indique que le personnage auquel on sacrifiait était associé à un personnage principal et que le culte qu'on lui adressait était une partie accessoire du culte qu'on offrait à ce personnage principal. C'est précisément ce qui avait lieu dans le temple ancestral.
- 4. On a vu plus haut (p. 177) que Ts'in Che-hoang-ti avait renoncé au pronom tchen tet avait décidé qu'il se désignerait sous le nom de tchen jen « l'homme véritable ». Eul Che-hoang-ti reprit l'usage du pronom tchen.

l'intérieur des mers. Maintenant, en restant tranquille et en ne faisant aucune tournée (d'inspection), je paraîtrai faible; ce n'est pas le moyen de m'assujettir l'empire et d'en prendre soin. » Au printemps, Eul-che parcourut à l'est les commanderies et les préfectures; Li Se l'accompagnait; il arriva au Kie-che'. puis, longeant la mer, il arriva au sud jusqu'au Koei-ki1; alors, sur toutes les inscriptions qu'avait élevées Che-hoang, il fit une inscription et écrivit à côté de la stèle les noms des hauts fonctionnaires qui l'accompagnaient<sup>3</sup>, afin de célébrer le mérite accompli et la vertu parfaite de l'empereur précédent. (Le texte de l'inscription supplémentaire était ainsi conçu:) « L'empereur dit: Les inscriptions sur métal et sur pierre, c'est Che-hoang-ti qui les a toutes faites. Maintenant, quoique j'aie hérité de son titre, les textes que je grave sur le métal et sur la pierre ne sont pas à la hauteur de ceux de Che-hoang-ti et en restent sort éloignés. Si parmi mes successeurs, il en est qui font (des inscriptions), qu'ils ne s'égalent pas au mérite achevé et à la vertu parfaite (de Che-hoang-ti)'. - Les conseillers,



<sup>1.</sup> Cf. p. 164, n. 2.

<sup>2,</sup> Cf. p. 186, n. 1.

<sup>3.</sup> D'après le Che ki luen wen, il y aurait lieu de distinguer deux inscriptions: l'une qui aurait été gravée sur une stèle distincte placée à côté de celle de Ts'in Che-hoang-ti et qui aurait mentionné les noms des fonctionnaires qui accompagnaient Eul Che-hoang-ti; la seconde, qui aurait été une addition faite sur la stèle même de Ts'in Che-hoang-ti. C'est de cette seconde inscription que Se-ma Ts'ien nous a conservé le texte; nous en possédons d'ailleurs des fragments (cf. Appendice III). Quant à la première inscription, si tant est que l'hypothèse du Che ki luen wen soit exacte et que cette stèle ait réellement existé, elle a disparu sans laisser aucune trace.

<sup>4.</sup> Le sens de cette phrase et de la précédente est difficile à bien saisir. J'avais d'abord donné une traduction assez différente de celle que j'adopte maintenant (cf. Journal asiatique, mai-juin 1893, p. 489).

votre sujet, (Li) Se, et votre sujet (Fong) K'iu-tsi, le yu-che-ta-fou, votre sujet, Té', se dissimulant qu'ils risquent la mort ont dit: Vos sujets demandent que partout on grave le texte de cet édit, qu'on le grave sur pierre asin de le rendre maniseste. Telle est la proposition que vos sujets sont en se dissimulant qu'ils risquent la mort. — Le décret sut: Approuvé. » — Puis (Eul-che) arriva au Leao-tong et revint.

L'interprétation à laquelle je m'arrête est celle-ci : Eul Che-hoang-ti déclare qu'en faisant graver des inscriptions il n'a pas la prétention de s'égaler à son illustre père et il engage par avance ses successeurs à faire montre d'une modestie semblable.

- 1. On ne connaît pas le nom de famille de ce personnage.
- 2. L'inscription sur pierre (cf. Appendice III) donne la leçon :

具刻韶書金石刻。Vossujets proposent qu'entièrement on grave le texte de cet édit sur les incriptions sur métal et sur pierre ».

Le mot # " entièrement » indique que l'édit d'Eul Che-hoang-ti doit être gravé sur toutes les inscriptions sur métal et sur pierre saites

par Ts'in Che-hoang-ti; Se-ma Ts'ien donne la leçon: 臣 請 具刻

texte de cet édit, qu'on le grave sur la pierre. » Mais cette phrase offre un sens peu satisfaisant, en premier lieu, parce que, dire qu'il faut graver le texte de cet édit sur la pierre après avoir dit qu'il faut le graver, c'est une répétition assez banale, et, en second lieu, parce que l'addition d'Eul Che-hoang-ti fut insérée, non seulement dans les inscriptions sur pierre, mais aussi dans les inscriptions sur métal. Nous adoptons donc la correction proposée par Yuen Yuen (dans le Tsi kou tchai tchong ting i k'i k'oan che, chap. 1x, p. 4 v°; sur cet ouvrage, cf. Wylie, Notes..., p. 116) : cet auteur suppose que la leçon des Mémoires historiques est fautive et qu'il faut remplacer le

mot T par le mot E qui nous est donné par l'inscription sur les poids et mesures (cf. Appendice III); le texte de Se-ma Ts'ien ainsi awendé signifierait : « Vos sujets proposent qu'entièrement (c'est-à-dire sar toutes les inscriptions) on grave le texte de cet édit; qu'on le grave à gauche, c'est-à-dire à la suite de l'inscription de Ts'in Che-hoang-ti.»

Alors Eul-che suivit les avis de Tchao Kao et multiplia les lois et les ordonnances; il tint une délibération secrète avec Tchao Kao et lui dit : « Les principaux ministres ne me sont pas soumis; les fonctionnaires et les officiers sont encore puissants; enfin les membres de la noblesse me sont hostiles. Que faut-il faire? » — (Tchao) Kao dit: « Votre sujet avait la ferme intention de vous parler à ce sujet, mais ne l'avait point encore osé. Les principaux ministres de l'empereur votre prédécesseur sont tous des hommes dont la réputation et la noblesse remontent à plusieurs générations; ils ont des titres de gloire accumulés qu'ils se transmettent de génération en génération. Or, moi (Tchao) Kao, j'étais petit et méprisé; la faveur de Votre Majesté m'a élevé, je me trouve maintenant dans un poste élevé et je dirige les affaires les plus importantes. Les principaux ministres en sont fort mécontents; ce n'est que de visage qu'ils obéissent et se comportent en sujets; mais dans la réalité, leur cœur n'est pas soumis. Maintenant, les édits que promulgue Votre Majesté ne sont pas appropriés à cet état de choses; mettez en accusation tous les préfets et commandants des commanderies et des préfectures qui sont coupables et faites-les tous périr; en premier lieu, vous ferez trembler sous votre prestige tout l'empire; en second lieu, vous vous débarrasserez de ce que le peuple ne peut supporter'. Dans les circons-

1. L'édition de K'ien-long donne la leçon:下以除去着生乎所不可者. L'expression着生 signifie les êtres verdoyants, c'est-à-dire nombreux comme une végétation abondante, c'est-à-dire encore « le peuple »; le mot 乎 est une particule explétive. Le Che ki luen wen écrit:下以除去上生平所

tances présentes, (les lois de) la paix ne sont plus la règle, mais tout se décide par la force guerrière. Je désire que Votre Majesté s'empresse de se conformer aux circonstances, qu'elle n'ait pas d'hésitation et surtout que les ministres rassemblés ne soient pas appelés à délibérer (sur cette question). Un souverain éclairé recueille et élève le peuple délaissé; les humbles, ils les ennoblit; les pauvres, ils les enrichit; les éloignés, il les rapproche; alors le haut et le bas sont unis et le royaume est paisible. » — Eul-che dit: « Cela est fort bien. » Alors il se mit à exterminer les principaux ministres ainsi que les membres des familles princières; les petits fonctionnaires qui les approchaient furent impliqués dans l'accusation criminelle; parmi les trois catégories de lang', il n'y eut personne qui pût rester sauf; six princes eurent leurs cadavres exposés à Tou2.

不可者; cette leçon présente aussi un sens admissible qui est : « en second lieu, vous vous débarrasserez de ce qui empêche la vie du souverain d'être calme. »

- 1. Le mot 即 est, dans l'administration chinoise de l'époque des Han, un terme assez général qui s'applique à divers fonctionnaires d'ordre inférieur. Aussi les commentateurs ne sont-ils pas d'accord sur ce qu'il faut entendre par les trois catégories de lang; selon Se-ma Tcheng, ce sont les tchong-lang, les wai-lang et les san-lang 中即外外即數即.Tchang Cheou-tsie remplace les tchong-lang par les i-lang 議即; il propose en outre une autre liste qui comprendrait les lang-tchong, les kiu-lang et les hou-lang即日本即
- 2. Tou 杜 était aussi appelé Tousling 杜 陵; cette localité était au sud-est de la sous-présecture de Hien-ning 咸 寧. présecture de

- Le prince Tsiang-lu et ses deux frères étaient emprisonnés dans le palais intérieur; quand on statua sur leurs crimes, ils étaient les seuls qui subsistassent. Eulche envoya un messager porter cet ordre à Tsiang-lu: « Prince, vous ne vous êtes pas conduit comme un sujet; votre crime mérite la mort. Mes officiers vous appliqueront la loi. » Tsiang-lu dit : « Dans les cérémonies de la cour, je ne me suis jamais permis de ne pas me conduire comme un hôte et un aide; dans les fonctions au palais', je ne me suis jamais permis de manquer à mon devoir; soit que j'aie recu des ordres, soit que j'aie répondu, je ne me suis jamais permis un manquement dans mes paroles. Comment peut-on dire que je ne me suis pas conduit comme un sujet? Je demande à être informé de mon crime avant de mourir. » Le messager lui répondit : « Je n'ai pas le droit de discuter avec vous; j'ai recu un ordre écrit et je m'y conforme. » Tsiang-lu leva alors les yeux vers le ciel et invoqua par trois fois le Ciel à haute voix, en disant: « O Ciel! je suis innocent! » Les trois frères versaient tous des larmes; ils tirèrent leurs épées et se tuèrent. Le clan impérial sut frappé de terreur; les ministres qui se permirent des remontrances furent considérés comme coupables de calomnies inconsidérées; les principaux officiers, afin

Si-ngan, province de Chân-si. — Dans la biographie de Li Se (Mém. hist., chap. LXXXVII, p. 5 v<sup>a</sup>) on trouve un discours de Tchao Kao assez différent de celui qu'on vient de lire; à la suite de ce discours il est dit: Douze princes furent mis à mort sur la place publique; douze princesses furent mises en pièces à Tou. Ces nombres sont ceux qu'ont adoptés le Tong kien kang mou et le Tong kien tsi lan.

<sup>1.</sup> L'expression in in mais le palais.

de garder leurs appointements, se résignèrent. Les Têtes-noires furent saisies de crainte.

Le quatrième mois, Eul-che revint à Hien-yang et dit: « L'empereur mon prédécesseur trouvait petit le palais de Hien-yang et c'est pourquoi il fit les plans du palais Ngo-pang pour y établir sa demeure; mais avant que cette construction fût terminée, il arriva que l'empereur mourut; on la fit abandonner aux ouvriers afin de remettre la terre sur la montagne Li. Les travaux de la montagne Li sont complètement terminés; si maintenant je permets que le palais Ngo-pang ne soit pas achevé, ce sera une façon de montrer que l'empereur mon prédécesseur s'était trompé dans ce qu'il avait entrepris. » Il se remit à la construction du palais Ngo-pang, (afin d')en imposer au dehors aux barbares des quatre points cardinaux , et de se conformer aux plans de Che-hoang.

(Eul-che) appela tous ses arbalétriers au nombre de cinquante mille hommes et les sit tenir garnison à Hien-yang; il ordonna qu'on enseignat le tirà l'arc; les chiens, les chevaux, les oiseaux et les quadrupèdes qu'il sallait nourrir étaient fort nombreux; il n'y avait de rien en sussissance; (l'empereur) rendit l'ordre d'imposer aux commanderies et aux présectures des transports de pois,

<sup>1.</sup> Tchang Cheou-tsie dit : « On enlève de la terre pour faire la sépulture; puis quand (la cérémonie) est achevée, on remet la terre ; c'est pourquoi on dit a remettre la terre ». — Ainsi cette expression signifie l'enterrement.

<sup>2.</sup> L'expression 播四夷 se retrouve dans Mencius (1, a, chap. vii, § 16).

<sup>3.</sup> La réimpression de l'édition de Kien-long saite à Shanghai en 1888 écrit au lieu de ; mais c'est une simple saute typographique qui ne se retrouve dans aucune des autres éditions de Se-mu Ts'ien.

de grain, de foin et de paille; tous reçurent l'ordre de fournir d'eux-mêmes du fourrage et des vivres. A trois cents li à la ronde de Hien-yang, (le peuple) ne put manger ses moissons '. Les lois qu'on appliqua furent encore plus dures et plus cruelles (que celles de Ts'in Che-hoang-ti).

Le septième mois, un soldat d'une garnison militaire, Tch'en Cheng<sup>2</sup>, souleva avec ses partisans l'ancien territoire de King<sup>2</sup> dont il fit le « Tch'ou agrandi »; (Tch'en) Cheng se nomma lui-même roi de Tch'ou; il s'établit à Tch'en<sup>4</sup> et envoya ses capitaines porter ses ordres dans la contrée. Les jeunes hommes des commanderies et des préfectures du pays à l'est des montagnes étaient opprimés par les fonctionnaires des Ts'in; ils tuèrent tous leurs administrateurs, leurs commandants militaires, leurs préfets et leurs sous-préfets et se révoltèrent; pour répondre à Tch'en Ché<sup>3</sup>, ils se nommèrent les uns les autres marquis et rois; ils formèrent une ligue du nord au sud tournée contre l'ouest, et leur mot d'ordre était de combattre Ts'in; leur nombre fut incalculable.

Un ye-tché qui avait été envoyé en mission dans l'est revint (à la cour) et informa Eul-che de la rébellion. Eul-che se mit en colère et déféra cet homme aux tribunaux. Puis un autre envoyé arriva. Aux questions de l'empereur il répondit : « Ces bandes de brigands, les administrateurs et les commandants militaires des commanderies viennent de les chasser et de les arrêter; maintenant

<sup>1.</sup> Parce qu'elles avaient été réquisitionnées.

<sup>2.</sup> Cf. Mém. hist., chap. xLvn1.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire de Tch'ou; cf. p. 121, n. 5.

<sup>4.</sup> Cf. tome I, p. 239, n. 3, et tome II, p. 87, n. 2.

<sup>5.</sup> Tch'en Ché est le même personnage que Tch'en Cheng.

ils les ont tous pris. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. » L'empereur fut content.

Ou Tch'en se nomma roi de Tchao; Wei Kieou devint roi de Wei; T'ien Tan devint roi de Ts'i; le gouverneur de P'ei se souleva à P'ei; Hiang Leang mobilisa des soldats dans la commanderie de Koei-ki<sup>1</sup>.

La deuxième année (208 av. J.-C.), en hiver, les capitaines envoyés par Tch'en Ché, à savoir Tcheou Tchang et ses collègues arrivèrent à l'ouest jusqu'à Hi; ils avaient plusieurs centaines de mille de soldats. Eul-che eut grand peur; il tint conseil avec ses ministres assemblés et leur demanda ce qu'il fallait faire. Le chao-fou Tchang Han? dit : « Les brigands sont arrivés et leur multitude est puissante; maiutenant, envoyer contre eux les (soldats des) présectures voisines ne suffirait pas; les condamnés de la montagne Li sont nombreux: je vous propose de les gracier et de leur donner des armes pour qu'ils les combattent. » Eul-che accorda alors une amnistie générale dans tout l'empire; Tchang Han, chargé du commandement, attaqua et défit l'armée de Tcheou Tchang et la mit en fuite; puis il tua (Tcheou) Tchang à Ts'aoyang'. Eul-che envoya encore le tchang-che Se-ma Hin

- 1. Sur ces événements, voyez le chapitre suivant.
- 2. La localité appelé Hi 成 se trouvait sur le cours d'eau de ce nom qui sort de la montagne Li 是 et se jette dans la rivière Wei 詞; elle était au nord-est de la sous-préfecture de Lin-t'ong 年 , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
- 3. L'appellation de ce personnage était Chao-yong 🎾 🛱 . Sur les attributions du chao-fou, cf. Appendice I.
- 4. Cette localité de Ts'ao-yang 曹陽était aussi appelée Hao-yang 好陽; elle se trouvait sur le territoire de la sous-présecture de

et Tong I pour aider Tchang Han à combattre les brigands: ils tuèrent Tch'en Cheng à Tch'eng-fou'; ils écrasèrent Hiang-leang à Ting-t'ao'; ils anéantirent Wei Kieou à Lin-tsi'. Les capitaines les plus renommés des brigands du territoire de Tch'ou étant morts, Tchang Han se dirigea du côté du nord, traversa le fleuve et alla attaquer le roi de Tchao, Hie, et ses partisans à Kiu-lou'.

Tchao Kao donna le conseil suivant à Eul-che: L'empereur votre prédécesseur avait gouverné l'empire pendant longtemps; c'est pourquoi aucun de ses sujets n'osait lui désobéir ni lui tenir des discours mauvais. Maintenant Votre Majesté a encore longtemps à vivre; vous venez de monter sur le trône; comment se fait-il que vous décidiez les affaires en pleine cour avec les ducs du palais et les hauts dignitaires? Si quelque faute se commet dans les affaires, vous montrez à tous vos sujets vos imperfections. Si le Fils du Ciel dit tchen, (en parlant de lui), c'est certainement parce qu'on n'entend pas le son (de sa voix). » Alors Eul-che resta

Ling-pao , présecture secondaire de Chàn, province de Ho-nan.

- 1. Au nord-ouest de la sous-présecture de Mong-tch'eng The présecture de Ing-tcheou, province de Ngan-hoei.
  - 2. Cf. p. 89, n. 3 ad fin.
- 3. D'après les commentateurs du T'ong kien kang mou (chap. 11, p. 22 v°), il faudrait lire Lin-tche au lieu de Lin-tsi qui fait partie de la cité présecturale de Tch'ang-tcheou, province de Chantong.
- 4. Aujourd'hui, sous-présecture de Nei-hiang P , présecture de Choen-té, province de Tche-li. C'était autresois la ville de Kiu-lou, du pays de Tchao.
  - 5. Cf. p. 127, n. 1.

toujours dans ses appartements réservés et décida toutes les affaires avec (*Tchao*) Kao; à partir de ce moment, les ducs du palais et les hauts dignitaires ne furent plus que rarement reçus en audience.

Les brigands devinrent encore plus nombreux et on ne cessait pas d'envoyer des soldats de l'intérieur des passes combattre les brigands du côté de l'est. Le grand conseiller de droite (Fong) Kiu-tsi, le grand conseiller de gauche (Li) Se et le général Fong Kie, adressèrent à l'empereur des remontrances en ces termes : « Les bandes de brigands à l'est des passes se soulèvent en nombre de plus en plus grand; Ts'in a envoyé pour les exterminer des soldats qui en ont tué et détruit un très grand nombre. Cependant le mouvement ne s'arrête pas. Si les brigands se multiplient, c'est parce que tous sont excédés d'être occupés à tenir garnison et à travailler aux transports par eau et par terre, et parce que les impôts et les taxes sont élevés. Nous vous demandons de faire cesser les travaux du palais Ngo-pang et de diminuer les garnisons et les transports sur les quatre frontières.» Eul-che répondit: « J'aiapprisque Han-tse 1 avait dit: « Yao et Choen avaient (sur les toits de leurs mai-

<sup>1.</sup> On se rappelle que Han Fei-tse avait été mis a mort à l'instigation de Li Se (cf. p. 117). Il y a donc quelque ironie dans la réponse d'Eul Che-hoang-ti à Li Se; ce dernier engageait son souverain à restreindre ses dépenses; Eul Che-hoang-ti lui fait remarquer que c'est précisément l'opinion que soutenait son ancien adversaire Han Fei-tse; il la condamne d'ailleurs en déclarant que, si la vie de l'empereur devait être plus pénible que celle des autres hommes, il ne vaudrait pas la peine de régner. — Je n'ai pas retrouvé cette citation dans les œuvres de Han Fei-tse; d'autre part, elle est rapportée

par plusieurs auteurs à Mé-tse te est reproduite dans les fragments publiés à la suite du livre de cet auteur (chap. xv, p. 24 v°).

sons) des chevrons de chène' qui n'étaient pas rabotés, des chaumes qui n'étaient pas coupés, d'une manière égale; ils mangeaient dans une écuelle de terre'; ils buvaient dans un vase de terre; même la nourriture d'un portier n'était pas aussi mauvaise' Yu perça (la montagne) Long-men'; il pénétra dans le Ta-hia'; il donna un libre cours aux eaux stagnantes du Ho et les envoya à la mer; il maniait lui-même le battoir et la houe; ses jambes n'avaient plus de poils'; les fatigues d'un ser-

- 1. Le Ts'ien Han chou (chap. xxx, p. 8 v°) dit que l'école de Mé-ise préconise 茅屋采椽. Yen Che-kou ajoute:采ω樑=柞木. Or le tso 柞 est une sorte de chêne ou d'yeuse.
- 2. Ni le Chouo wen, ni le dictionnaire de Kang-hi ne mentionnent le caractère 词; c'est cependant la leçon qu'on trouve dans Mé-tee (chap. vi, p. 3 v°):飲於土場。啜於土形.—Dans la biographie de Li Se (Mém. hist., chap. lxxxvii, p 5 v°), on trouve la leçon:飯土氫。啜土針刑. Enfin dans le chapitre cxxx des Mémoires historiques (p. 2 v°), on lit:食土鳖。啜土剂.
- 3. Le caractère (qui se trouve à la clef ), comme le veut l'analogie de ce caractère avec , , etc.) a ici le sens de épuiser, aller jusqu'au bout : quelque mauvaise que fût la nourriture d'un portier, elle ne l'était pas à ce point.
  - 4. Cf. tome I, p. 134, n. 3 ad fin.
  - 5. Cf. p. 148, n. 6.
- 6. Il avait marché dans tant de halliers que ses jambes avaient perdu tous leurs poils. Cf. la citation de Mé-tse dans Tchoang tse (chap. x,天下, p. 21 r°). 禹親自操棄耜而九雜天下之川。腓無敗。脛無毛"With his own hands he carried

the sack and wielded the spade, till he had united all the streams of the country (conducting them to the sea). There was no hair left on his legs from the knee to the sakle » (Legge, Sacred Books of the East, vol. XL. p. 220).



viteur ou d'un esclave n'étaient pas aussi terribles. » En somme, ce qui fait que le possesseur de l'empire est élevé en dignité, c'est qu'il peut former de vastes desseins et concevoir des désirs extrêmes. Que le souverain rende sévères des lois claires et au-dessous de lui personne n'osera désobéir; il réglera et dirigera ainsi le pays à l'intérieur des mers. Des souverains tels que Yu (Choen) et Hia (Yu) avaient la haute dignité de Fils du Ciel, mais personnellement, ils étaient, en fait, accablés de peines et de fatigues afin de satisfaire les cent familles; comment pourraient-ils servir de modèle? On m'honore en m'attribuant dix mille chars', mais je ne les ai pas en réalité; je veux instituer un équipage de mille chars, un cortège de dix mille chars, pour que le titre qu'on me donne ne soit plus un titre vide. En outre, l'empereur mon prédécesseur a supprimé les seigneurs et a réuni dans sa main tout l'empire; après s'être assuré de l'empire, il a repoussé les barbares des quatre côtés afin de donner le calme aux frontières ; il a construit des palais pour montrer qu'il avait atteint son but; vous avez pu voir quelle suite j'ai donnée à l'œuvre de l'empereur mon prédécesseur. Maintenant, pendant les deux années qui se sont écoulées depuis que j'ai pris le pouvoir, des bandes de brigands se sont levées de toutes parts et vous n'avez pas su les réprimer. De plus vous voulez qu'on abandonne ce que faisait l'empereur mon prédécesseur. Par là, vous êtes d'abord dans l'impossibilité de rendre compte de votre conduite à l'empe-

reur mon prédécesseur et en second lieu vous n'avez pas employé pour moi toute votre fidélité et toutes vos forces . Comment resteriez-vous en charge? » Il déféra (Fong) Kiu-tsi, (Li) Se et (Fong) Kie aux tribunaux en les accusant d'autres crimes. (Fong) K'iu-tsi et (Fong) Kie dirent: « Des généraux et des conseillers ne se laissent pas déshonorer. » Ils se tuèrent. (Li) Se resta jusqu'au bout en prison; il subit les cinq supplices .

La troisième année (207 av. J.-G.), Tchang Han et ses collègues, à la tête de leurs soldats, assiégèrent Kiulou. Hiang Yu. général en chef (de Tch'ou), vint, à la tête des soldats de Tch'ou, secourir Kiulou. En hiver, Tchao Kao fut nommé grand conseiller. Il fit instruire malgré tout le procès de Li Se et le mit à mort. — En été, Tchang Han et les siens avaient plusieurs fois reculé après avoir combattu; Eul-che envoya un messager lui faire des reproches; (Tchang) Han eut peur et chargea le tchang-che Hin d'aller demander des instructions; Tchao Kao refusa de le recevoir et en outre témoigna de la défiance; Hin, saisi de crainte, s'enfuit; (Tchao)

<sup>1.</sup> C'est-à-dire: en premier lieu, vous êtes coupables envers Ts'in Che-hoang-ti; en second lieu, vous êtes coupables envers moi. — La phrase: « Vous êtes dans l'impossibilité de rendre compte de votre conduite à l'empereur mon prédécesseur » — suppose la croyance que Li Se et ses collègues seront appelés après leur mort à se justifier auprès de l'ombre de Ts'in Che-hoang-ti: cette idée est exprimée plus nettement encore dans un autre passage des Mémoires historiques (cf. chap. 1x, p. 2 v°).

<sup>2.</sup> D'après les lois de Ts'in, dit le commentaire du Tong kien tsi lan (chap. xt, p. 23 ro), celui qui était condamné à périr avec ses parents aux trois degrés (cf. p. 18, n. 1), on commençait par le marquer; on lui coupait le nez; on lui coupait les deux pieds; on le faisait périr sous les coups; on exposait sa tête et on étalait ses os et sa chair sur la place publique. C'est ce qu'on appelait subir tous les cinq supplices.

— Cf. Mém. hist., chap. LXXXVII.

Kao envoya des gens à sa poursuite, mais ils ne l'atteignirent pas; Hin vint dire à (Tchang) Han: « Tchao Kao est tout-puissant au palais; que vous soyez vainqueur, général, ou que vous soyez vaincu, dans l'un et l'autre cas vous serez mis à mort. » Hiang Yu attaqua avec vigueur l'armée de Ts'in et fit prisonnier Wang Li¹. Alors (Tchang) Han et ses collègues se soumirent avec leurs soldats aux seigneurs.

Le huitième mois, au jour ki-hai (27 septembre 207 av. J.-C.), Tchao Kao qui projetait de se révolter, mais qui craignait que tous les officiers ne lui obéissent pas, institua au préalable une épreuve : il prit un cerf qu'il présenta à Eul-che en disant : « C'est un cheval. » Eul-che répondit en riant : « Conseiller, vous êtes dans l'erreur; vous faites un cheval de ce qui s'appelle un cerf. » On interrogea les assistants; les uns gardèrent le silence et les autres dirent que c'était un cheval, afin de complaire à Tchao Kao; quelques-uns avaient dit que c'était un cerf; (Tchao) Kao atteignit donc secrètement au moyen des lois tous ceux qui avaient dit que c'était un cerf. A la suite de cela, les officiers redoutèrent tous (Tchao) Kao.

Auparavant, (Tchao) Kao avait souvent dit que les brigands de l'est des passes ne pourraient rien faire. Cependant Hiang Yu avait fait prisonniers le général de Ts'in, Wang Li, et les siens sous les murs de Kiu-lou; avant cela, l'armée de Tchang Han et de ses collègues avait souvent reculé et des suppliques avaient été envoyées à l'empereur pour demander des renforts; (les princes

<sup>1.</sup> Wang Li 王峰, qui commandait les troupes de Ts'in, était petit-fils du général Wang Tsien 王道.

de) Yen, Tchao, Ts'i, Tch'ou, Han et Wei s'étaient tous nommés rois; à partir des passes, du côté de l'est, la plus grande partie du pays s'était entièrement révoltée contre les officiers de Ts'in et faisait cause commune avec les seigneurs; les seigneurs s'étaient tous mis à la tète de leurs troupes et marchaient vers l'ouest; le gouverneur de P'ei1, ayant sous ses ordres plusieurs myriades d'hommes, avait exterminé (les défenseurs de) la passe Ou et avait envoyé des émissaires faire des ouvertures à (Tchao) Kao. (Tchao) Kao eut peur qu'Eulche ne se mit en colère et que le dernier supplice ne l'atteignit lui-même; il prétexta alors une maladie et ne vint plus à la cour. Eul-che rêva qu'un tigre blanc mordait le cheval de gauche de son attelage et le tuait; il en conçut de la tristesse; étonné de ce prodige, il demanda l'explication de ce songe : le devin lui répondit : « La rivière King! est la cause du mal. » Eul-che se purifia donc dans le palais Wang-i\* afin de sacrifier à (la rivière) King; il fit jeter dans l'eau quatre chevaux blancs. Il envoya un messager exprimer son mécontentement et ses reproches à (Tchao) Kao au sujet de l'affaire des brigands. (Tchao) Kao eut peur : il tint secrètement conseil avec son gendre Yen Yue, préset de Hien-yang, et avec son frère cadet Tchuo Tch'eng et leur dit : « L'empereur n'a pas écouté de remontrances; maintenant que la situation est critique, il veut en rejeter la faute sur notre famille. Je désire saire un autre empereur et nom-

<sup>1.</sup> C'était le titre que portait alors Lieou Pci qui devait être le fondateur de la dynastie Han et dont le nom de temple est Kao-tsou.

<sup>2.</sup> Cf, p. 156, n. 2.

<sup>3.</sup> Cf. tome I, p. 131, n. 1 ad fin.

<sup>4.</sup> Ce palais se trouvait au sud-est de la sous-présecture de Kingyang , présecture de Si-ngan, province de Chan-si.

mer, à la place (d'Eul-che), le prince Yng; Tse-yng a de la bonté et de la modération; tout le peuple respecte ses paroles. » (Tchao Kao) chargea le lang-tchong-ling ' de répondre de l'intérieur de la ville (à ce qu'il allait faire); il simula l'arrivée d'une forte bande de brigands; il ordonna à (Yen) Yue de mander à ses officiers de faire partir leurs soldats à la poursuite des brigands; la mère de Yen) Yuc. sut enlevée de force et placée dans la maison de (Tchao) Kao: (Yen) Yue, envoyé (par Tchao Kao), partit avec plus de mille officiers et soldats et arriva devant la porte principale du palais Wang-i. Il chargea de liens le capitaine des gardes et les p'ou-ye en disant: « Les brigands sont entrés ici; comment ne les avezvous pas arrêtés? » Le ches des gardes répliqua : « Dans tous les postes alentour (du palais) j'ai placé des soldats avec le plus grand soin; comment des brigands auraient-ils osé pénétrer dans le palais? » (Yen) Yue décapita aussitôt le capitaine des gardes et entra directement à la tôte de ses officiers; il sit tirer des slèches; les eunuques préposés (au service de l'empereur) furent plongés dans le plus grand désarroi; les uns s'enfuirent, les autres résistèrent; ceux qui résistèrent furent incontinent mis à mort; plusieurs dizaines d'hommes périrent. » Le lang-tchong-ling et (Yen) Yue avancèrent ensemble; ils tirèrent des flèches sur la tenture où était assis (l'empereur) dans la tente impériale; Eul-che

<sup>1.</sup> D'après Siu Koang, un texte donnait la lecon : le lang-tchong-ling Tchao Tch'eng. C'était donc le frère cadet de Tchao Kao qui remplissait cette fonction.

<sup>2.</sup> Cette phrase semble prouver que Tchao Kan n'était pas parfaitement sûr des dispositions de son gendre et qu'il s'emparait de sa mère comme otage.

<sup>3.</sup> Le mot doit sans doute être pris ici dans le sens qu'indique

irrité, appela a lui son entourage; les gens de son entourage étaient tous dans la terreur et le trouble, et ne combattirent pas. A coté (d'Eul-che) se trouvait un seul eunuque de service qui n'osa pas s'enfuir; Eul-che entra au fond (de la tente) et lui dit : « Pourquoi ne m'avez-vous pas averti d'avance : car, voici à quelle extrémité nous en sommes réduits? » L'eunuque lui répondit : « C'est parce que je n'ai pas ose parler que j'ai pu conserver la vie. Si j'avais parlé d'avance, j'aurais été mis à mort avec toute ma parenté; comment aurais-je pu subsister jusqu'à aujourd'llui? » Yen Yue s'avanca et aborda Eul-che en lui reprochant ses fautes en ces termes 1 : « Vous 2 vous êtes livré à votre arrogance et à vos caprices; vous avez fait périr les hommes sans raison; l'empire entier s'est révolté contre vous. Avisez à ce que vous devez faire pour vous-même. » Eul-che dit : « Puis-je voir le grand conseiller 2 ou ne le puis-je pas? » (Yen) Yue dit : « Vous ne le pouvez pas. » Eul-che

K'ang-hi, de 享神之帳= la tente où on faisait les offrandes aux dieux.

- 1. Nous avons déjà signalé (p. 192, n. 3) le mot 數 dans le sens de énuméror les fautes de quelqu'un, les lui reprocher. Le mot 即, que je suis obligé de traduire par « aborder », est en réalité assez obscur. Aussi la rédaction a-t-elle été modifiée par les historiens postérieurs; Se-ma Ts'ien avait écrit: 樂前即二世數日; le Tong kien kang mou écrit: 樂前數二世日; ce qui est beaucoup plus clair.
- 2. Yen Yue s'adresse à Eul-che en l'appelant, non plus E T

  = Votre Majesté, mais E T = Monsieur. Par cette simple formule, il montre déjà à Eul-che qu'il ne le considère plus comme son souverain.
  - 3. C'est-à-dire Tchao Kao.

dit: « Je voudrais avoir une commanderie et être roi. » Cela ne lui fut pas accordé. Il demanda encore à être un marquis avec un fief de dix mille foyers; cela ne lui fut pas accordé. Il dit: « Je voudrais être un simple particulier avec ma femme et mes enfants et être mis sur le même rang que les membres de la famille impériale. » Yen Yue répliqua: « J'ai reçu du grand conseiller l'ordre de vous mettre à mort au nom de l'empire. Quand même vous prononceriez beaucoup de paroles, je ne pourrais vous répondre. » Il donna à ses soldats le signal d'avancer. Eul-che se tua. Yen Yue revint rendre compte de sa mission à Tchao Kao.

Tchao Kao convoque alors tous les principaux ministres et les princes et leur exposa comment il avait mis à mort Eul-che. Il leur dit : « Ts'in était autrefois un royaume. Che-hoang domina l'empire; c'est pourquoi il se proclama empereur. Maintenant les six royaumes se sont reconstitués. Le territoire de Ts'in est encore plus petit (qu'auparavant); n'être empereur que par une appellation vide de sens, c'est ce qui est inadmissible; il faut être roi comme par le passé; c'est ce qui convient. » (Tchao Kao) nomma roi de Ts'in le prince Yng, fils du frère ainé de Eul-che. Il enterra Eul-che comme s'il eût été un homme du peuple, dans le parc de I-tch'oen, au sud de Tou!

(Tchao Kao) invita Tse-yng à se purifier; au moment de se présenter dans le temple ancestral, pour y recevoir le sceau de jade, il devait se purifier pendant cinq

<sup>1.</sup> Cf. p. 201, n. 2. Le parc I-tch'oen se trouvait au sud de la souspréfecture de Hien-ning 成 華, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. Sous les Han, on l'appela le parc inférieur de I-tch'oen 宜春下苑。

jours. Tse-yng tint conseil avec ses deux fils' et leur dit: « Le grand conseiller (Tchao) Kao a tué Eul-che dans le palais Wang-i; il a craint que les ministres réunis ne le sissent périr et il a seint d'user de justice en me nommant. Or j'ai appris que Tchao Kao avait fait avec Tch'ou? une convention pour exterminer la famille impériale de Ts'in et pour devenir lui-même roi à l'intérieur des passes. Maintenant il m'envoie me purisier pour me présenter dans le temple ancestral; par là il veut profiter du moment où je serai dans le temple pour me tuer. Je prétexterai une maladie pour ne pas aller; le grand conseiller ne manquera pas de venir lui-même. Quand il viendra, je le tuerai. » (Tchao) Kao envoya à plusieurs reprises des gens prier Tse-yng de venir; celui-ci n'alla pas; (Tchao) Kao se rendit effectivement lui-même (auprès de Tse-yng) et lui dit : « (La cérémonie au) temple ancestral est une affaire d'importance. O roi, pour-

- 1. Cette phrase montre que Tse-yng n'était plus un enfant puisqu'il avait lui-même deux sils assez âgés pour qu'il pût délibérer avec eux sur les affaires d'état.
- 2. Avec le gouverneur de P'ei (le futur Han Kao-tsou), qui était alors général du roi de Tch'ou. Tchao Kao lui avait proposé le partage du pays à l'intérieur des passes.
- 3. L'endroit où arriva le gouverneur de P'ei était à l'ouest de la rivière Pa; c'est aujourd'hui la localité appelée Pe-lou-yuen 白 原, qui se trouve à l'est de la sous-présecture de Hien-ning 成 學, présecture de Si-ngan. D'après Yng Chao, la rivière Pa s'était appelée autresois rivière Tse 本, c'est le duc Mou, de Ts'in (659-621 av. J-C.), qui lui donna le nom de rivière Pa 朝 木.
- 4. Le pays à l'intérieur des passes n'est autre que le pays de Ts'in qui était compris entre la passe Hien à l'est et la passe Long à l'ouest 東自函開。西至龍開。二開之間謂之關中。(Tong kien tsi lan, chap. x1, p. 8 r°).

quoi n'y allez-vous pas? » Tse-yng le perça alors de son épée et le tua dans le palais de purification : il extermina tous les parents de (Tchao) Kao aux trois degrés afin de donner une leçon à (toute la ville de) Hien-yang.

Tse-yng était roi de Ts'in depuis quarante-six jours lorsqu'un général de Tch'ou, le gouverneur de P'ei, écrasa l'armée de Ts'in, franchit la passe Ou et vint aussitôt camper sur le bord de la rivière Pa. Il envoya des gens proposer à Tse-yng de se soumettre. Tse-yng, ayant lié autour de son cou le cordon de soie (de son sceau) 1, monté sur un char sans ornements, tiré par des chevaux blancsi, tenant en main le sceau du Fils du Ciel et les insignes de jade , fit sa soumission auprès de Tche-tao '. Le gouverneur de P'ei entra alors dans Hien-yang; il mit sous scellés les palais, les magasins et les trésors et revint camper au bord de la rivière Pa. Plus d'un mois après, les troupes des seigneurs arrivèrent; Hiang Tsis était le chef de la ligues; il tua Tseyng, ainsi que tous les princes et les membres de la samille impériale de Ts'in; puis il saccagea Hien-yang, en incendia les palais, en fit prisonniers les fils et les

- 1. Pour montrer qu'il était prêt à se tuer lui-nième.
- 2. Emblèmes de deuil.
- 3. Sur le sceau impérial, cf. p. 108, n. 5. Quant au mot 11, je le traduis par « insignes de jade », à cause de la glose du Tong kien tsi lan:
- 玉符以發兵將 «c'étaient les insignes de jade au moyen desquels on mettait sur pied les armées et généraux. »
- 4. Cette localité était au nord-est de la sous-préfecture actuelle de Hien-yang.
- 5. Voyez sur Hiang Tsi ou Hiang Yu le chapitre vii des Mémoires historiques.
- 6. Il était le commandant en chef to de la ligue to faite par les seigneurs contre les Ts'in.

filles, en prit les joyaux. les objets précieux et les richesses. Les seigneurs en firent un partage général entre eux. Après que Ts'in eut été anéanti, on divisa son territoire respectivement entre trois rois appelés le roi de Yong, le roi de Sai et le roi de Ti; on les surnomma les trois Ts'in'. Hiang Yu fut roi hégémon du Tch'ou occidental; de son autorité souveraine, il divisa l'empire et nomma rois les seigneurs. Ts'in fut entièrement détruit. Cinq ans après, l'empire fut conquis par les Han.

Le duc grand astrologue dit: « L'ancêtre des Ts in, Po-i, eut une gloire éclatante au temps de Tang et de Yu'; il reçut un territoire et fut gratisié d'un nom de samille. Puis, au temps des Yn et des Hia, ses descendants s'amoindrirent et se dispersèrent. Ensuite, au moment ou les Tcheou s'affaiblirent, les Ts'in devinrent puissants; ils eurent leur résidence dans la marche d'Occicident. A partir du duc Mou, ils rongèrent, comme le sait un ver, les seigneurs. En définitive, ils produisirent Che-hoang. Che-hoang estimait que sa gloire dépassait celle des cinq empereurs et que son territoire était plus étendu que celui des trois dynasties; aussi rougissait-il de leur être comparé. Très excellemment, maître Kia (1) a discuté cettte question de la manière suivante :

<sup>1.</sup> Cf. Mém. hist., chap. vii.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire de Yao et de Choen. Sur Po-i, cf. p. 2, n. 1 et p. 3.

<sup>3.</sup> Se-ma Ts'ien a raconté la biographie de Kia I (198-165 av. J.-C.) dans le chapitre exacte de Mémoires historiques. — Je rectifierai ici une note en partie inexacte de mon Introduction (page ceviti, n. 1): les « Considérations montrant les fautes de Ts'in » sont reproduites à la fin de ce chapitre des Mémoires historiques avec un certain désordre; elles se composent, dans le texte original (cf. le Han Wei ts'ong chou) de trois parties : dans la première, il est parlé de Ts'in Chehoang-ti; dans la seconde, d'Eul-che-hoang-ti, et dans la troisième,

Kia I: Kouo Ts'in luen 3º partie.

[Ts'in s'était annexé tous les (territoires des) seigneurs; dans la trentaine de commanderies qui se trouvaient à l'est des passes, il avait mis en état les gués et les passes; il s'appuyait sur les points stratégiques et sur les barrières; il tenait prêtes les armes défensives et offensives et ainsi il gardait ce pays. Cependant Tch'en Ché', avec quelques centaines de soldats des gar nisons et de vagabonds, leva le bras en poussant un grand cri; ils ne se servaient point d'armes telles que l'arc ou la lance, mais de houes et de manches de houe et de simples bâtons; là où ils apercevaient des habitations, ils prenaient leur nourriture ; ils parcoururent en désordre tout l'empire. Chez les gens de Ts'in, les lieux difficiles d'accès ne furent pas défendus; les passes et les ponts ne furent pas fermés; les longues piques ne transpercèrent personne; les fortes arbalètes ne lancèrent aucune flèche. Les soldats de Tch'ou pénétrèrent fort avant; ils combattirent à Hong-men; ils ne

de Tse-yng. Or, ici. la troisième partie est placée avant la première et celle-ci avant la seconde. En outre, la première partie est reproduite à la fin du chapitre xuviii des Mémoires historiques, comme une addition de Tch'ou Chao-suen. Le critique Wang Ming-cheng a supposé (et sa conjecture est très vraisemblable) que Se-ma Ts'ien avait inséré lui-même la première partie des Considérations à la fin du chapitre xuvii; d'autre part, à la fin du chapitre vi, il avait placé la seconde et la troisième partie de l'opuscule de Kia I dans leur ordre naturel. Aune époque inconnue, la troisième partie se trouva mise par erreur avant la seconde à la fin du chapitre vi et un interpolateur maladroit ajouta la première partie entre la troisième et la seconde. Enfin un autre interpolateur, constatant que la première partie se trouvait déjà dans le chapitre vi, attribua à Tch'ou Chao-suen l'insertion de cette même première partie à la fin du chapitre xuviii.

- 1. Cf. Mém. hist., chap. xLvIII.
- 2. C'est-à-dire qu'ils ne formaient pas des armées régulières ayant un service d'intendance pour les approvisionner; ils mangeaient là où ils trouvaient de la nourriture.

rencontrèrent même pas l'obstacle des haies. Alors le pays à l'est des montagnes sut plongé dans une grande consusion; les seigneurs se soulevèrent simultanément; les hommes énergiques se consérèrent les uns aux autres l'autorité. Ts'in envoya Tchang Han à la tête de ses troupes pour qu'il rétablit l'ordre dans l'est; Tchang Han, quoiqu'il eût trois armées entières, voulut prositer de l'occasion pour faire un marché avec l'étranger et complota ainsi contre son souverain ; par là, on peut voir que tous les officiers (de Ts'in) ne lui étaient pas sidèles.

Tse-yng prit le pouvoir, mais ne fut point encore bien réveillé; à supposer que Tse-yng eût eu les capacités d'un souverain ordinaire et si seulement il avait eu des aides de valeur moyenne, malgré l'état de trouble où se trouvait le pays à l'est des montagnes, le territoire de Ts'in aurait pu être conservé dans son intégrité et les sacrifices du temple ancestral n'auraient point encore dù s'interrompre. Le territoire de Ts'in était protégé par des montagnes et bordé par le Ho; c'est ce qui faisait sa force; c'était un royaume qui avait des barrières sur ses quatre côtés. Depuis le duc Mou jusqu'au roi de Ts'in, il y eut plus de vingt princes; s'ils furent toujours prédominants entre les seigneurs, est-ce parce qu'ils avaient une sagesse héréditaire? (Non, mais) ce fut le fait de leur situation.

D'autre part, l'empire s'était mis d'accord et avait coalisé ses forces pour attaquer Ts'in; en ce temps, les

<sup>1.</sup> Se-ma Tcheng prend la défense de Tchang Han: ce général ne s'est pas vendu pour obtenir des avantages personnels, mais, d'une part, il craignait avec raison d'être mis à mort à l'instigation de de Tchao Kao et d'autre part il voyait que son collègue Wang Li venait d'être fait prisonnier par l'armée de Tch'ou.

gens sages et habiles étaient tous dans les rangs (des seigneurs); d'excellents généraux s'aisaient marcher leurs soldats; de sages conseillers menaient à bien leurs desseins. Cependant ils furent à bout de ressources devant les parages désendus et dissiciles d'accès et ils ne purent avancer. Ts in alors les attira chez lui pour les combattre et leur ouvrit les passes; un million d'hommes s'élancèrent vers le nord et aussitôt surent détruits. Dira-t-on que c'est parce que la bravoure et la sagesse leur sirent désaut? (Non, mais) c'est que les conditions où ils se trouvaient n'étaient pas avantageuses et que leur situation n'était pas savorable.

Ts'in, malgré la petitesse de son territoire, s'empara de grandes cités; il défendit les lieux difficiles d'accès et les barrières et il campa derrière de hauts remparts; sans combattre, il ferma les passes et s'appuya sur les points stratégiques; il y monta la garde, la pique sur l'épaule'. Les seigneurs étaient issus de gens ordinaires'; c'est par intérêt qu'ils s'unissaient; ils ne tenaient pas la conduite d'un roi non couronné. Les relations qu'ils avaient entre eux n'étaient point celles d'une étroite amitié; leurs subordonnés ne leur étaient pas soumis. Ils prétendaient qu'ils voulaient détruire Ts'in; en réalité, ils ne cherchaient que leur intérêt. Quand ils virent que les obstacles élevés par Ts'in étaient difficiles à attaquer, ils retirèrent aussitôt leurs soldats,

même que La Pa désigne une femme d'humble condition. Kia I ne veut pas dire que les seigneurs sussent des plébéiens, mais donne à entendre qu'ils avaient des sentiments et des désirs vulgaires.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire, sans livrer de batailles.

<sup>2.</sup> L'expression 匹夫 désigne un homme du commun peuple, de même que 匹绫 désigne une semme d'humble condition. Kia I ne

assurèrent le calme à leurs terres et veillèrent à la nourriture de leur peuple, en attendant que (Ts'in) tombat en décadence.

Celui qui recueille les faibles et qui réconforte les épuisés, comme il est ordonné au prince d'un grand état, celui-là n'a pas à craindre de ne pas parvenir à ses fins dans le monde; celui dont la dignité est celle de Fils du Ciel, dont la richesse est celle de l'empire entier, et qui cependant est fait prisonnier', celui-là n'a pas su distinguer ce qui cause le salut et ce qui cause la ruine. Le roi de Ts'in était satisfait de lui-même et ne demandait pas aux autres leur avis; aussi, quand il faisait des fautes, ne se corrigeait-il pas. Eul-che recueillit son héritage; il n'y changea donc rien; sa cruauté réussit à aggraver le mal. Tse-yng prit le pouvoir, orphelin et sans parents; menacé et faible, il n'avait aucun appui. Ces trois souverains furent aveuglés et jusqu'à la fin de leur vie, ils n'eurent pas conscience (de leur situation). Leur perte ne devait-elle donc pas nécessairement arriver?

Ce n'est pas qu'il n'y eût en ce temps des hommes de valeur qui avaient profondément résléchi et qui connaissaient la résorme à opérer. Cependant. s'ils n'osèrent pas être sidèles jusqu'au bout et s'opposer aux sautes, c'est que les Ts'in avaient constamment multiplié les interdictions contre les critiques et les paroles qu'on devait taire: une voix sidèle se saisait-elle entendre, avant qu'elle eût été entièrement prononcée par la bouche, la personne était mise à mort. C'est ce qui sit que dans

<sup>1.</sup> On trouvera, tout à la fin de cette citation de Kia I, une phrase très analogue à celle-ci.

<sup>2.</sup> Cf. p. 179, n. 1.

tout l'empire, les hommes de valeur prétaient l'oreille pour écouter (les ordres), restaient immobiles de pied ferme, bâillonnaient leurs bouches et ne parlaient pas. C'est pourquoi ces trois souverains perdirent la droite voie; les sujets fidèles n'osèrent pas leur adresser des remontrances; les hommes sages n'osèrent pas leur donner des conseils. Quand l'empire était déjà bouleversé, le mal n'avait point été porté à la connaissance de l'empereur. N'est-ce pas déplorable?

Les anciens rois savaient que l'obstruction (des rapports entre le prince et son peuple) est funeste à l'état; c'est pourquoi ils avaient institué les ducs du palais, les hauts dignitaires, les grands officiers et les fonctionnaires pour qu'ils missent en vigueur les lois et instituassent les châtiments, et l'empire fut bien gouverné. Quand (les anciens rois) furent puissants, ils arrêtèrent les violents, exterminèrent les fauteurs de troubles, et l'empire leur fut soumis; quand ils s'affaiblirent, les cinq hégémons maintinrent l'ordre, puis les seigneurs suivirent leur exemple¹; quand ils furent amoindris, à l'intérieur ils furent bien gardés, à l'extérieur on leur resta attaché, et leurs dieux de la terre et des moissons

<sup>1.</sup> Kia 1 prend ici le contre-pied de l'idée qui est exprimée par Mencius (VI, b, chap. vu, § 1), quand il dit : « Les cinq hégémons furent coupables par rapport aux trois rois (c'est-à-dire les fondateurs des dynasties Hia, Yn et Tcheou); les seigneurs d'aujourd'hui sont coupables par rapport aux cinq hégémons; les grands officiers d'aujourd'hui sont coupables par rapport aux seigneurs d'aujourd'hui. » Mencius se plaint de la décadence progressive qui s'est produite lorsque l'autorité a passé des rois aux hégémons, puis aux seigneurs et ensin aux grands officiers. Kia I loue au contraire l'ancienne organisation qui permit aux Tcheou de régner pendant plusieurs siècles, même alors que leur pouvoir se sut affaibli, au lieu que les Ts'in s'effondrèrent d'un seul coup.

furent conservés. Au contraire, les Ts'in, au moment ou ils étaient florissants, multiplièrent les lois, rendirent sévères les châtiments, et l'empire fut saisi de crainte; puis, quand ils tombèrent en décadence, les cent familles concurent de haineux espoirs, et l'intérieur des mers se révolta contre eux. Ainsi, sous les Tcheou les cinq relations sociales suivirent leur développement normal, et pendant plus de mille années (cette dynastie) ne s'interrompit pas. Les Ts'in, depuis le commencement jusqu'à la fin furent dans l'erreur; aussi ne durèrent-ils pas longtemps. Par là on peut voir que les deux principes qui produisent la sécurité ou le danger sont fort opposés l'un à l'autre.

Suivant un dicton populaire, celui qui n'oublie pas les choses passées est le mattre des choses à venir. C'est pourquoi, lorsqu'un homme supérieur est à la tête de l'état, il observe ce que fut la haute antiquité, il constate ce qu'est le temps présent. il fait entrer en ligne de compte les hommes et les affaires; il examıne les raisons du succès et de la ruine; il étudie ce qui cause l'autorité et la puissance; dans ce qu'il repousse et dans ce qu'il admet, il se conforme a l'ordre des choses; s'il change et transforme, c'est au temps voulu; ainsi il prolonge ses jours pendant fort longtemps, et ses dieux de la terre et des moissons jouissent du reposj<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Au lieu de 五序, le texte de Kia I donne la lecon 王序。 la suite des rois ». Cette leçon est préférable. Cependant, celle que nous trouvons dans lès Mémoires historiques offre aussi un sens admissible.

<sup>2.</sup> Ce paragraphe, qui est en réalité la conclusion des Considérations montrant les fautes de *Ts'in* prouve que *Kia I* était, comme tout bon lettré, un réactionnaire à tous crins : il ne pardonne pas à *Ts'in Che-hoang-ti* d'avoir détruit l'ancienne organisation politique.

Kia 1: Kouo Ts'in luen, 110 partie.

[Le duc Hiao (361-338 av. J.-C.) de Ts'in ' s'appuyait sur les fortes positions de Hiao' et de Hien'; il tenait en main le territoire de la province de Yong'; prince et ministres montaient la garde-avec vigilance et épiaient la maison des Tcheou; il nourrissait le projet de rouler comme une natte tout l'empire, de prendre le monde dans ses bras, de lier dans un sac les quatre mers; il avait l'intention d'absorber à la fois les huit contrées sauvages. En ce temps, le prince de Chang' l'assistait : à l'intérieur, il institua des lois et des règles, donna ses soins à l'agriculture et au tissage, sit des préparatifs pour la défense et pour l'attaque; à l'extérieur, il s'étendit d'une manière continue de l'ouest à l'est et combattit les seigneurs. Alors les gens de Ts'in, en élevant les mains jointes, s'emparèrent de la région extérieure au Fleuve occidental.

Après la mort du duc *Hiao*, le roi *Hoei* (337-311 av. J.-C.) et le roi *Ou* (310-307 av. J.-C.) héritèrent de l'œuvre an-

- 1. Ici commence la première partie des Considérations; elle est reproduite et commentée dans le Wen siuen X (chap. 11, p. 1 et suiv.), ainsi que dans la plupart des anthologies intitulées Kou wen X; elle a été traduite en latin par le P. Zottoli (Cursus litteraturae sinicae, vol. IV, pp. 255-261).
  - 2. Cf. p. 38, n. 1.
- 3. Ici le mot han 国 doit être prononcé Hien 成. La passe Hien ou Hien-kou 百 谷 開 était aussi une des barrières de Ts'in; elle est au sud de la sous-présecture de Ling-pao 氢 , présecture secondaire de Chàn, province de Ho-nan.
  - 4. C'est-à-dire, en gros, le Chan-si et le Kan-sou.
- 5. Le prince de Chang n'est autre que Yuen Ang. Cf. Mém. hist., chap. Lxviii.
- 6. En élevant les mains comme pour saluer, c'est-à-dire sans avoir à combattre.

cienne, recueillirent les projets qu'on leur avait laissés; au sud, ils annexèrent le Han-tchong'; à l'ouest, ils prirent Pa et Chou; à l'est, ils se taillèrent un territoire riche et fertile, ils s'approprièrent des commanderies très importantes. Les seigneurs saisis de crainte se réunirent pour former une ligue et projetèrent d'affaiblir Ts'in. Ils sacrifièrent leurs ustensiles précieux, leurs joyaux de valeur et leurs terres fertiles et excellentes afin de faire venir à eux les hommes éminents de tout l'empire. Ils contractèrent une étroite alliance par la confédération du nord au sud; ils se réunirent et ne firent plus qu'un. En ce temps, il y eut à Ts'i (le prince de) Mong-tch'ang; à Tchao, (le prince de) P'ing-yuen; à Tch'ou, (le prince de) Tch'oen-chen; à Wei, (le prince de) Sin-ling. Ces quatre hommes supérieurs étaient tous clairvoyants et loyaux; ils étaient magnanimes et aimaient leur prochain; ils honoraient les sages et estimaient les gens de valeur; ils formèrent la confédération du nord au sud afin de rompre l'extension de l'ouest à l'est; ils réunirent les multitudes de Han, de Wei, de Yen. de Tch'ou, de Ts'i, de Tchao, de Song, de Wei et de Tchongchan. Alors, parmi les hommes de valeur qui appartenaient aux six royaumes, il y eut des personnages

<sup>1.</sup> Cf. p. 61, n. 3.

<sup>2.</sup> Cf. p. 61, n. 3 et p. 72, n. 2.

<sup>3.</sup> En réalité, Kia I vient de mentionner neuf royaumes: mais, comme les états de Song 未, Wei 衛, et Tchong-chan 中山 étaient d'importance secondaire, on peut les passer sous silence; plus loin cependant, on trouvera l'expression « les neuf royaumes. »—Les six royaumes principaux et le royaume de Ts'in sont aussi désignés parfois sous le nom de « les sept puissants »七雄; ce sont donc: Ts'in秦, Han 韓, Wei 鄭, Tchao 趙, Yen 燕, Tch'ou 楚 ct

tels que Ning Yue, Siu Chang, Sou Ts'in et Tou Ho', qui faisaient des plans pour eux, des gens tels que Ts'i Ming, Tcheou Tsoei, Tch'en Tchen, Tchao Hoa, Leou Hoan, Ti King, Sou Li, et Yue I², qui comprenaient leurs intentions, des compagnons tels que Ou K'i, Suen Pin, Tai T'o, Ni Leang, Wang Lieou, T'ien Ki, Lien P'o et Tchao Ché², qui organisaient leurs armées. Avec leur territoire dix fois plus étendu (que celui de Ts'in), avec leur multitude d'un million d'hommes, ils venaient sans cesse frapper aux passes afin d'attaquer Ts'in. Les gens de Ts'in leur ouvrirent les passes et les invitèrent à entrer. Les soldats des neuf royaumes reculèrent et s'enfuirent et n'osèrent point avancer. Sans que Ts'in eût eu à faire la dépense d'une flèche perdue ou d'une pointe de flèche

- 1. Ning Yue était du pays de Tchao. Siu Chang est inconnu. Sou Ts'in était de Lo-yang, et sujet des Tcheou orientaux : ce sut un des plus célèbres discoureurs de l'époque des royaumes combattants (cf. tome I, p. 306, n° 2 èt Mém. hist., chap. LXIX). Tou Ho est mentionné dans le tch'oen ts'ieou de Lu Pou-wei comme ayant donné des conseils au prince Tchao-wen, de Tcheou.
- 2. Ts'i Ming était sujet des Tcheou orientaux, mais fut en charge dans les états de Ts'in, Tch'ou et Han. Tcheou Tsoei était un membre de la famille princière de Tcheou; lui et Tch'en Tchen furent en charge dans l'état de Ts'in. Tchao Hoa était du pays de Tch'ou.
- Leou Hoan était le frère cadet du marquis Wen de Wei . Ti-King est inconnu. — Sou Li était le frère cadet de Sou Ts'in (cf. la note précédente); il fut en charge dans l'état de Ts'i. — Yue I était un sujet du prince de Ts'i, mais il s'établit à la cour du roi Tchao de Yen qui l'avait reçu avec de grands honneurs.
- 3. Ou K'i était du pays de Wei H; il fut général du marquis Wen de Wei (cf. Mém. hist., chap. Lxv). Suen Pin était un descendant de Suen Ou (cf. Mém. hist., chap. Lxv). Tien Ki était un général de Ts'i. Lien P'o et Tchao Ché étaient des généraux de Tchao. Sur Tai To, Ni Leang et Wang Lieou on ne trouve que des renseignements très vagues.

abandonnée, l'empire et les seigneurs se trouverent réduits à l'extrémité. Alors la ligue du nord au sud se dispersa et la confédération se rompit; à l'envi (les seigneurs) rognèrent des territoires pour les offrir à Ts'in. Ts'in avait des forces de reste et régla à sa guise le sort de ses adversaires défaits; il poursuivit les fuyards, il pourchassa les vaincus; il y eut un million de cadavres couchés à terre; sur les flots de sang nageaient les boucliers. Il usa de ses avantages et profita de l'occasion favorable; il dépeca l'empire; il fit un partage des fleuves et des montagnes. Les royaumes puissants demandèrent à se soumettre; les états faibles vinrent rendre hommage à la cour.

Nous arrivons aux rois Hiao-wen (250 av. J.-C.) et Tchoang-siang (249-247 av. J.-C). Ils jouirent du trône pendant peu de jours et il n'y eut pas d'événements pour l'État. Puis vint le roi de Ts'in qui continua l'héritage de gloire laissé par six générations?. Brandissant sa grande cravache, il gouverna le monde. Il absorba les deux Tcheou et détruisit les seigneurs. Il marcha jusqu'au fatte des honneurs et imposa sa loi dans les six directions de l'espace. Il mania le fouet et la verge pour fustiger l'empire. Son prestige fit trembler les quatre mers. Au sud, il s'empara du territoire des cent Yue dont il fit les commanderies de Koei-lin et de Siang; les princes des cent Yue, la tête basse et la corde au cou, livrèrent leur destinée à des officiers subalternes. Puis (Ts'in) envoya Mong Tien construire au nord la Grande Muraille et défendre la barrière; il repoussa

<sup>1.</sup> Le futur Ts'in Che-koang-ti.

<sup>2.</sup> A savoir, le duc Hiao et les rois Hoei-wen, Ou, Tchao, Hiao-wen, Tchoang-siang.

les Hiong-nou à une distance de plus de sept cents li; les barbares Hou n'osèrent plus descendre vers le sud pour y faire pattre leurs chevaux; leurs hommes vaillants n'osèrent plus bander leurs arcs pour venger leur ressentiment. Ce fut alors que (Ts'in) négligea de suivre la ligne de conduite des anciens rois ; il brûla les enseignements' des cent écoles afin de rendre stupides les têtes-noires; il détruisit les villes célèbres; il tua les hommes éminents : il recueillit les armes de tout l'empire, les rassembla à Hien-yang et, après avoir fondu les pointes et liquéfié les barres, il en fit douze hommes de métal, afin d'affaiblir le peuple aux têtes noires. Puis il monta sur la montagne Hoa dont il fit son rempart : il se servit du Ho comme de fossé ; appuyé sur un rempart de dix millions de pieds de hauteur, dominant la gorge où coulait une rivière d'une profondeur insondable, il estimait que c'était une forte position. Avec ses bons généraux et ses forts archers, il gardait les localités les plus importantes; avec ses ministres fidèles et ses soldats d'élite, quand il faisait parade de ses armes aiguisées, qui aurait osé lui demander des explications ?? L'empire étant ainsi raffermi, le roi de Ts'in pensait lui-même dans son cœur que, grâce à sa solide situation à l'intérieur des passes et aux mille li de son mur de fer, ses descendants exercerajent le gouvernement impérial pendant dix mille générations. Même après la mort du roi de Ts'in, le prestige qu'il avait laissé fut encore redoutable aux yeux des peuples étrangers.

- 1. Littéralement : les paroles.
- 2. Cf. tome I, p. 126, n. 1.
- 3. D'après Jon Choen, 何 est ici l'équivalent de 阅; c'est l'explication que j'ai suivie. D'après Se-ma Tcheng, 何 serait mis pour 呵 = gourmander, réprimander.

Cependant Tch'en Ché était né dans une famille où la fenêtre était faite du goulot d'une cruche cassée, où une corde servait de gonds à la porte; il faisait partie de gens de basse condition nouvellement arrivés dans le pays, et c'était un compagnon de déportés; ses capacités n'atteignaient pas la moyenne; il n'avait point la sagesse de Tchong-ni ou de Mé Ti, ni la richesse de Tao Tchou ou de I Toen; il marquait ses pas dans les rangs du vulgaire; il s'élanca du milieu des escouades de dix et de cent hommes. Se mettant à la tête de soldats en déroute et débandés, n'ayant sous ses ordres que quelques centaines d'hommes, il n'en attaqua pas moins Ts'in. Des bâtons coupés lui tenaient lieu d'armes; des perches dressées lui servaient d'étendards; tout l'empire se rassembla autour de lui comme des nuages et lui répondit comme l'écho; ils chargèrent leurs vivres sur leurs épaules et le suivirent comme son ombre. Aussitôt les hommes vaillants à l'est des montagnes se soulevèrent tous ensemble et détruisirent la famille de Ts'in.

Or, avoir soutenu le poids de l'empire n'était pas une preuve de faiblesse; le territoire de la province de Yong, les fortes positions de Hiao et de Hien étaient restés les mêmes. Tch'en Ché n'était pas plus élevé en dignité que les princes de Ts'i, de Tch'ou, de Yen, de Tchao, de Han, de Wei, de Song, de Wei et de Tchongchan; les manches de houe et les lances faites avec des arbustes épineux n'étaient pas aussi pointus que les hallebardes recourbées et que les longues lances; les bandes de déportés aux frontières n'étaient pas comparables aux soldats des neuf royaumes; pour les desseins

<sup>1.</sup> Cf. p. 38, n. 1 et p. 225, n. 3.

profonds, pour les plans à longue portée, pour l'art de diriger les troupes et de se servir des armes, (Tch'en Ché et les siens) ne valaient pas les hommes éminents qu'il y avait eu naguère; malgré tout cela, les succès et les revers furent intervertis; la gloire et l'œuvre accomplie furent toutes contraires. Si l'on voulait essayer de mettre en parallèle les royaumes à l'est des montagnes et Tch'en Ché pour mesurer leur étendue et calculer leur grandeur respectives, pour comparer la puissance et peser les forces de l'un et des autres, ce serait une discussion qu'on ne terminerait pas en un an.

Ts'in, qui n'avait (d'abord) qu'un territoire fort restreint et qui n'avait qu'une puissance de mille chars i, fit venir à lui les huit provinces et obtint l'hommage de ceux qui étaient du même rang que lui, et cela dura pendant plus de cent années. Dans la suite cependant, quand tout l'espace compris dans les directions de l'univers était sa demeure, quand Hiao et Hien étaient son palais, il suffit qu'un simple particulier soulevât des difficultés pour que les sept temples ancestraux fussent ruinés et pour que (le souverain) lui-même périt de la main des hommes, ce qui fut la risée de l'empire. Comment cela se produisit-il? C'est parce que la bonté et la justice ne furent pas répandues (par Ts'in) et parce que les conditions pour conserver sont différentes].

[Ts'in s'empara de tout l'intérieur des mers et s'annexa les seigneurs; il se tourna du côté du sud et se proclama empereur, chargé du soin de nourrir les quatre mers; dans l'empire, tous les hommes de valeur le jugèrent Kia I: Kouo Ts'in /uen, 2º partie.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire: qui n'était qu'un seigneur. Cf. p. 209, n. 1.

<sup>2.</sup> Cf. p. 196, n. 1.

parfait et se tournèrent vers son influence. S'il en fut ainsi, quelle en est la cause? La voici : dans les temps modernes et dans l'antiquité, il n'y avait plus de rois depuis longtemps; la maison des Tcheou s'était affaiblie; quand les cinq hégémons eurent cessé d'être, ses ordres n'eurent plus d'autorité dans l'empire; c'est pourquoi les seigneurs gouvernèrent par la violence; les forts tyrannisèrent les faibles; la majorité opprima la minorité; les armes et les cuirasses ne furent point déposées; les hommes de valeur et le peuple furent épuisés. Or, quand Ts'in se tourna du côté du sud et régna sur l'empire, il y eut dès lors en haut un Fils du Ciel; aussitôt la multitude innombrable du peuple espéra obtenir la paix conforme à sa nature et à sa destinée; il n'y eut personne qui ne se portat vers lui de tout son cœur et qui ne regardat en haut avec respect. Dans ces circonstances, c'était là que se trouvait le principe du prestige protecteur, de la gloire assurée, du péril conjuré.

Le roi de Ts'in nourrissait des sentiments avides et bas; il appliquait les connaissances qui sortaient de son propre esprit; il ne donnait pas sa confiance aux ministres éprouvés et ne contractait pas des liens étroits avec les gens de valeur et le peuple; il abandonna la ligne de conduite suivie par les rois et établit son pouvoir autocratique; il interdit les écrits et les livres et rendit impitoyables les châtiments et les lois; il mit au premier rang la tromperie et la violence, et au dernier rang la bonté et la justice; il fit de la tyrannie le fondement de l'empire. Or, si celui qui conquiert et annexe met en avant la tromperie et la violence, d'autre part, celui qui pacifie et affermit tient en estime la douceur et l'équité; cela signifie que les méthodes ne sont pas les mêmes pour prendre et pour conserver.

Ouand Ts'in eut dispersé les royaumes combattants et qu'il régna sur l'empire, sa conduitene changea pas, son gouvernement ne se modifia pas; c'est pourquoi il obtint des résultats différents lorsqu'il sit des conquêtes et lorsqu'il les conserva; il était isolè en possession (de l'empire), et c'est pourquoi on pouvait attendre sa perte imminente. Supposez que le roi de Ts'in eût administré les affaires suivant les principes des générations anciennes et qu'il eût suivi les traces des Yn et des Tcheou dans la direction qu'il donna à son gouvernement; quand bien même dans la suite il y aurait eu un souverain dissolu et arrogant, la calamité de la ruine et du péril ne se serait point produite. C'est pourquoi, quand les trois dynasties fondèrent leur empire, leur renommée fut éclatante et leur œuvre dura longtemps. Maintenant, lorsque Eul-che de (la dynastie) Ts'in prit le pouvoir, dans l'empire il n'y eut personne qui ne tendît le cou pour observer comment il gouvernerait; en esset, celui qui a froid apprécie fort des vêtements grossiers, celui qui a faim trouve agréable au goût la lie du vin et l'enveloppe du grain; l'empire retentissait de plaintes, c'était une ressource pour le nouveau souverain : cela signifie qu'auprès d'un peuple accablé il est aisé de passer pour bon. Si Eul-che s'était conduit comme un souverain ordinaire et avait confié les charges aux hommes loyaux et sages, si les sujets et le souverain avaient eu les mêmes sentiments et avaient pris en pitié le malheur du monde, si, quand il était encore vêtu de blanc', (Eulche) avait réparé les fautes de l'empereur son prédécesseur, s'il avait divisé son territoire et distribué son

<sup>1.</sup> C'est-à-dire: « quand il était encore en deuil de son père »: aussitôt après être monté sur le trône. »

peuple de façon à donner des fiefs aux descendants des plus méritants entre ses sujets, s'il avait fondé des royaumes et établi des princes de manière à honorer l'empire, s'il avait vidé les prisons et épargné les supplices, relaché ceux qui avaient été condamnés comme parents complices et ceux qui avaient été condamnés comme calomniateurs, et renvoyé chacun dans son village, s'il avait répandu le contenu de ses greniers et distribué ses richesses afin de secourir les personnes abandonnées et misérables, s'il avait restreint les taxes et diminué les corvées afin d'aider le peuple en détresse, s'il avait adouci les lois et modéré les châtiments afin de sauvegarder l'avenir, il aurait fait que tous les habitants de l'empire auraient pu se corriger, qu'ils auraient redoublé de vertu et auraient réformé leurs actions, que chacun aurait veille sur sa propre conduite, que les espérances de la multitude du peuple auraient été satisfaites; puis, grâce au prestige et à la bienfaisance qu'il aurait exercés sur l'empire, l'empire tout entier se serait rassemblé autour de lui. Alors, à l'intérieur des mers, tous auraient été contents et chacun se serait trouvé heureux de son sort; on n'aurait eu qu'une crainte, celle d'un changement; même s'il y avait eu des fourbes dans le peuple, ils n'auraient pu distraire le cœur du souverain; même s'il y avait eu des ministres déshonnêtes, ils n'auraient pu décevoir son intelligence;

1. L'expression 收 字 est expliquée de la manière suivante dans le commentaire du Tong kien kang mou (chap. 1, p. 11 re): 字 signifie la femme et les enfants. On englobait dans la condamnation et on arrêtait la femme et les enfants du coupable pour que, jusqu'à la fin de leur vie, ils fussent des esclaves de l'état 沒為官奴婢.

le fléau des cruautés et des troubles aurait donc pris fin.

Eul-che ne suivit point cette ligne de conduite, mais aggrava la situation par son manque de raison. Il ruina le temple ancestral aux yeux du peuple; il recommença à construire le palais Ngo-pang; il multiplia les châtiments et aggrava les supplices; ses officiers gouvernèrent avec la dernière rigueur; les récompenses et les punitions furent injustes; les taxes et les impôts furent immodérés; l'empire fut accablé de corvées; les officiers ne purent maintenir l'ordre; les cent familles se trouvèrent à toute extrémité et le souverain ne les recueillit pas et n'eut pas pitié d'elles. A la suite de cela, la perversité surgit de toutes parts et l'empereur et ses sujets se trompèrent mutuellement. Ceux qui avaient encouru des condamnations étaient en foule; ceux qui avaient été mutilés et suppliciés s'apercevaient de loin les uns les autres sur les routes, et l'empire en souffrait. Depuis, les princes et les hauts dignitaires jusqu'au commun peuple, tous étaient tourmentés de l'idée de leur propre danger et se trouvaient personnellement dans une situation très pénible. Aucun d'eux ne se sentait à l'aise dans la place qu'il occupait; aussi était-il facile de les ébranler. C'est pourquoi Tch'en Ché, sans avoir besoin d'être sage comme Tang et Ou', sans être au préalable élevé en dignité comme les ducs ou les marquis, n'eut qu'à agiter le bras à Ta-tsé<sup>2</sup> pour que l'empire entier lui répondit comme l'écho, car son peu-

- 1. Les fondateurs des dynasties Yn et Tckeou.
- 2. Ta-tsé 大澤 est le nom d'un bourg 鄰, qui était au sudouest de la présecture secondaire de Sou 百, province de Ngan-koei (Tong kien tei lan, chap. x1, p. 12 v°).

ple était en danger. Ainsi les anciens rois avaient discerné l'évolution du commencement et de la fin, et reconnu les raisons de la conservation et de la ruine; c'est pourquoi dans leur conduite de pasteurs du peuple, ils s'appliquaient à lui assurer le repos et c'était tout. Même quand il se trouvait dans l'empire des sujets rebelles, ceux-ci ne trouvaient pas des secours qui leur répondissent comme l'écho. Aussi dit-on: Le peuple qui est en repos est capable de pratiquer la justice; le peuple qui est en danger se tourne facilement au mal. C'est une parole qui s'applique ici. Quand un homme a pour dignité celle de Fils du Ciel et pour richesse l'empire, s'il ne peut éviter lui-même d'être massacré, c'est qu'il a méconnu les causes qui maintiennent droit et celles qui renversent'; telle fut l'erreur de Eul-che].

Le duc Siang<sup>\*</sup> prit le pouvoir; il jouit du trône pendant douze années; le premier, il institua le lieu saint de Si; il fut enterré à Si-tch'oei<sup>\*</sup>; il engendra le duc Wen.

Le duc Wen prit le pouvoir; il résida dans le palais de Si-tch'oei; au bout de cinquante ans il mourut; il fut enterré à Si-tch'oei; il engendra le duc Tsing.

Le duc *Tsing* mourut avant d'avoir régné; il engendra le duc *Ning*.

<sup>1.</sup> Cf., p. 222, n. 1.

<sup>2.</sup> Depuis ici, jusqu'à la phrase : « Les princes qui viennent d'être énumérés... couvrent un espace de 610 années », nous avons une liste des princes de Ts'in avec le nombre d'années qu'ils régnèrent et le lieu où ils furent enterrés; on remarque dans ce morceau d'assez notables différences avec les annales que nous avons traduites plus haut. Il est assez peu probable qu'il faille attribuer à Se-ma Ts'ien cette addition à son œuvre. — Se-ma Tcheng remarque que la liste devrait commencer, non par le duc Siang, mais par le duc Tchoang, son père, qui le premier fut nommé seigneur par le Fils du Ciel.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire dans la Marche occidentale : cf. p. 4, n. 1.

Le duc Ning régna douze ans; il résida dans la nouvelle ville de l'ouest; à sa mort, il fut enterré à Ya<sup>1</sup>. Il engendra le duc Ou, le duc Té et Tch'ou-tse.

Tch'ou-tse régna six ans; il résida à Si-ling; trois personnages, les chou-tchang Fou-ki, Wei-lei et San-fou, se mirent à la tête de brigands et massacrèrent Tch'ou-tse à Pi-yen; il fut enterré à Ya.

Le duc Ou prit le pouvoir; il régna vingt ans; il résida dans le palais Fong à P'ing-yang; il fut enterré au sud-est du bourg de Siuen-yang. Les trois chou-tchang subirent la peine de leur crime.

Le duc Té prit le pouvoir; il régna deux ans; il résida dans le palais Ta-tcheng à Yong; il engendra le duc Siuen, le duc Tch'eng et le duc Mou. Il fut enterré à Yang. Il institua le sacrifice fou pour maîtriser les vers malfaisants.

Le duc Siuen régna douze ans; il résida dans le palais de Yang et fut enterré à Yang. Pour la première fois on tint le compte des mois intercalaires.

Le duc *Tch'eng* régna quatre ans; il résida dans le palais de *Yong*; il fut enterré à *Yang. Ts'i* attaqua *Koutchou*. (localité) des *Jong* des montagnes.

Le duc Mon régna trente-neuf ans; le Fils du Ciel lui conféra l'hégémonie; il fut enterré à Yong. Le duc Mou s'instruisit auprès d'un portier. Il engendra le duc K'ang.

- 1. Ya était sur le territoire de la présecture du Fong-siang, province de Chan-si.
- 2. Le caractère dest ici l'équivalent du mot qui désigne l'espace compris entre la porte d'entrée et le mur ou la cloison qui, dans toute maison chinoise, est placé à peu de distance derrière cette porte, afin d'empêcher qu'on ne voie du dehors ce qui se passe dans la cour de l'habitation.

Le duc Kang régna douze ans; il demeura dans la résidence Kao' à Yong; il fut enterré à Kiu-ché. Il engendra le duc Kong.

Le duc Kong régna cinq ans; il demeura dans la résidence Kao à Yong; il fut enterré au sud du duc Kang. Il engendra le duc Hoan.

Le duc *Hoan* régna vingt-sept ans; il demeura dans la résidence *T'ai* à *Yong*; il fut enterré au nord de la butte du village de *I*. Il engendra le duc *King*.

Le duc King régna quarante ans; il demeura dans la résidence Kao à Yong; il fut enterré au sud du village de K'ieou. Il engendra le duc Pi.

Le duc Pi<sup>2</sup> régna trente-sixans; il fut enterré au nord du village de Tch'é. Il engendra le duc I.

Le duc I mourut avant d'avoir régné; il fut enterré dans le palais de gauche. Il engendra le duc Hoei.

Le duc *Hoei* régna dix ans. Il fut enterré dans le village de *Tch'é* auprès des ducs *K'ang* et *King*. Il engendra le duc *Tao*.

Le duc Tao régna quinze ans: il sut enterré à l'ouest du duc Hi, à Tch'eng-yong. Il engendra le duc La-kong.

Le duc La-kong' régna trente-quatre ans; il fut enterré à Pa-li. Il engendra les ducs Tsao et Hoai. La dixième année de son règne, une comète parut.

- le mot employé avec le même sens dans le Che king, section Kouo fong, 3° ode de Ts'i, 1° strophe (cf. Legge, Chinese Classics, vol. IV, p. 152).
- 1. Dans le Tch'oen ts'ieou (15° année du duc Ting), on trouve l'expression 同 被 désignant une chambre du palais des ducs de Lou; il me semble difficile cependant que cette expression désigne ici une sample chambre.
  - 2. Ce duc est appelé le duc Ngai dans les Annales principales.
  - 3. Quatorze ans, d'après les Annales principales : cf. p. 54.
  - 4. Appelé Li-kong dans les Annales principales.

Le duc *Tsao* régna quatorze ans; il demeura dans la résidence de *Cheou*; il fut enterré au sud du duc *Tao*. La première année de son règne, une comète parut.

Le duc *Hoai* vint du pays de *Tsin*; il régna quatre ans; il fut enterré à *Li-yu-che*. Il engendra le duc *Ling*. Le duc *Hoai* fut assiégé par ses propres sujets et se tua.

Le duc Sou-ling<sup>\*</sup> était le fils de Tchao-tse; il résida à King-yang; il régna dix ans<sup>3</sup>; il fut enterré à l'ouest du duc Tao. Il engendra le duc Kien<sup>4</sup>.

Le duc Kien vint de Tsin; il régna quinze ans; il fut enterré à l'ouest du duc Hi. Il engendra le duc Hoei. La septième année de son règne, le peuple pour la première fois ceignit l'épée.

Le duc Hoei régna treize ans; il fut enterré à Lingyu. Il engendra le duc Tch'ou.

Le duc Tch'ou régna deux ans; il se suicida; il fut enterré à Yong.

Le duc Hien régna vingt-trois ans; il fut enterré à Hiao-yu. Il engendra le duc Hiao.

Le duc Hiao régna vingt-quatre ans; il fut enterré à Ti-yu. Il engendra le roi Hoei-wen. La treizième année

- 1. Plus exactement, il engendra Tchao-tse qui fut le père du duc Ling.
  - 2. Les Annales principales appellent ce prince le duc Ling.
- 3. Ce nombre de dix années est d'accord avec celui que donne le Tableau chronologique et doit être exact. Les Annales principales attribuent au duc Ling treize années de règne (Se-ma Tcheng dit douze, par erreur): cf. p. 11, n. 3.
- 4. D'après les Annales principales, le duc Kien était le fils du duc Hoai et le frère cadet de Tchao-tse: il aurait régné seize ans; mais, sur ce dernier point, c'est notre texte qui est d'accord avec le Tableau chronologique.
  - 5. Les Annales principales disent : 24 années.

de son règne, il établit pour la première fois sa capitale à Hien-yang.

Le roi Hoei-wen régna vingt-sept ans; il fut enterré à Kong-ling<sup>1</sup>. Il engendra le roi Tao-ou.

Le roi Tao-ou régna quatre ans; il fut enterré à Yongling.

Le roi Tchao-siang régna cinquante-six ans; il fut enterré à Tche-yang. Il engendra le roi Hiao-wen.

Le roi Hiao-wen régna un an; il fut enterré à Cheouling. Il engendra le roi Tchoang-siang.

Le roi Tchoang-siang régna trois ans; il fut enterré à Tche-yang. Il engendra Che-hoang-ti. Lu Pou-wei fut son conseiller.

Le duc Hien<sup>2</sup> avait pris le pouvoir depuis sept ans lorsqu'il institua pour la première fois des marchés. La dixième année de son règne, il institua les registres de familles et la solidarité par groupes. — Le duc Hiao était au pouvoir depuis seize ans lorsque les pêchers et les pruniers fleurirent en hiver. — Le roi Hoei-wen prit le pouvoir à l'âge de dix-neuf ans. Il régnait depuis deux ans lorsqu'il mit en circulation pour la première fois des monnaies. Il y eut un enfant nouveau-né qui dit : « Ts'in sera bientôt roi. » — Le roi Tao-ou prit le pouvoir à l'âge de dix-neuf ans. La troisième année de son règne, la rivière Wei fut rouge pendant trois jours. — Le roi Tchao-siang prit le pouvoir à l'âge de dix-neuf ans. La quatrième année de son règne, il organisa

<sup>1.</sup> C'est-à-dire « la sépulture du duc ». D'après le Kouo ti tche, cette sépulture était à 14 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Hien-yang.

<sup>2.</sup> Ce paragraphe interrompt l'énumération des souverains de Ts'in et revient en arrière jusqu'au duc Hien afin de rappeler quelques événements étranges ou importants.

pour la première fois les champs et il éventra les chemins horizontaux et verticaux '. — Le roi Hiao-wen prit le pouvoir à l'age de cinquante-trois ans. — Le roi Tchoang-siang prit le pouvoir à l'âge de trente-deux ans. La deuxième année de son règne, il prit le territoire de Tai-yuen. La première année de son règne, le roi Tchoang-siang promulgua une amnistie générale; il honora les ministres qui avaient bien mérité du roi son prédécesseur; il fut bienfaisant; il tint en grande estime ses proches parents; il répandit sa commisération sur le peuple. Les Tcheou orientaux complotèrent avec les seigneurs contre Ts'in; Ts'in chargea le grand conseiller (Lu) Pou-wei de les exterminer; il s'annexa tout leur territoire; Ts'in n'interrompit pas leurs sacrifices, mais il donna le territoire de Yang-jen au prince Tcheou pour qu'il s'y acquittat des sacrifices (de sa famille).

Che-hoang régna trente-sept ans; il fut enterré dans la place de Li; il engendra Eul-che-hoang-ti. Che-hoang était agé de treize ans quand il prit le pouvoir.

Eul-che-hoang-ti régna trois ans; il fut enterré à I-tch'oen; Tchao Kao fut nommé grand conseiller et marquis de Ngan-ou. Eul-che était âgé de douze ans quand il prit le pouvoir.

Les princes qui viennent d'être énumérés, depuis le duc Siang de Ts'in jusqu'à Eul-che, couvrent un espace de six cent dix années.

La dix-septième année (74 ap. J.-C.) de l'empereur Hiao-ming, le dixième mois, le quinzième jour qui était

<sup>1.</sup> Cf. p. 66, n. 2. Mais c'est au temps du duc Hiao qu'il faut rapporter cette réforme.

<sup>2.</sup> Les Annales principales disent : 21 ans.

le jour i-tch'eou, (Pan Kou a écrit ce qui suit) '. La dynastie Tcheou étant passée, l'enfant ne succéda pas à sa mère suivant le principe de la bonté et les Ts'in occupèrent sa place. Lu Tcheng était méchant et cruel; cependant, n'étant que seigneur et âgé de treize ans, il s'empara de tout l'empire; il assouvit ses passions et lâcha les rênes à ses désirs. Il rendit florissante sa famille. Pendant trente-sept ans, il n'y eut personne dont ses soldats ne triomphèrent. Il institua des ordonnances et des règlements qui devaient être transmis aux rois ses successeurs'. Il sembla qu'il était en possession du prestige qui appartient à l'homme saint; il sembla que le dieu du Fleuve lui avait remis le Tableau'. S'ap-

- 1. Se-ma Tcheng dit que toute la discussion qui suit fut écrite par Pan Kou, sur l'invitation de l'empereur Hiao-ming. C'est une défense de Tse-yng contre le jugement trop sévère porté contre lui par Kia I.
- 2. Pour comprendre cette phrase, il faut se rappeler la modification qui fut introduite aux environs de l'ère chrétienne dans la théorie des cinq éléments (cf. tome I, Introduction, p. cxcı et cxcı). D'après l'ancienne théorie, le principe de l'évolution était la violence et les éléments se succédaient en se détruisant les uns les autres; les Ts'in qui régnaient par la vertu de l'eau succédèrent donc aux Tcheou qui régnaient par la vertu du feu, car l'eau détruit le feu (cf. p. 129, n. 1). A partir de Lieou Hiang et de Lieou Hin, on soutint au contraire que le principe de l'évolution était la bonté et que les cinq éléments se succédaient en se produisant les uns les autres, comme l'enfant succède à sa mère; dans cette théorie, les Tcheou régnèrent par la vertu du bois; dès lors, ils devaient avoir pour successeurs les Han qui régnèrent par la vertu du feu, car le bois produit le feu. Les Ts'in, qui régnèrent par la vertu du l'eau, ne devaient donc pas s'intercaler entre les Tcheou et les Han.
  - 3. C'est-à-dire Ts'in Che-hoang-ti. Cf. p. 100, n. 2.
- 4. Il est à remarquer en effet que toute l'organisation administrative de *Ts'in Che-hoang-ti* subsista après la chute de sa dynastie. Ce souverain est le vrai fondateur de l'empire chinois qui, avant lui, n'était qu'une féodalité sans cohésion.
  - 5. Le mot at est une restriction dubitative.
  - 6. Cf. tome I, p. 17, n. 3.

puyant sur (la constellation) Lang-hou, mettant ses pieds sur (la constellation) Ts'an-fa<sup>1</sup>, il fut aidé dans ses attaques et chassa tout devant lui. Pour s'exalter, il se donna le titre de « premier souverain ».

Après la mort de Che-hoang (régna) Hou-hai qui fut d'une sottise extrême; avant même que (les travaux de) la montagne Li sussent terminés, il se remit à construire le palais Ngo-pang afin de mener à bien les anciens plans; il dit: « Ce qui fait que la possession de l'empire confère une haute dignité, c'est qu'elle permet d'avoir de vastes pensées et des désirs extrêmes. Les principaux ministres vont jusqu'à désirer qu'on abandonne les entreprises du souverain mon prédécesseur. » Il mit à mort (Li) Se et (Fong) K'iu-tsi; il confia des charges à Tchao Kao. C'est une chose navrante à dire. Il était une tête d'homme avec le cri d'une brute. Sans prestige, il ne sut pas combattre le mal; sans vertu réelle, il se perdit non sans cause. Quand on s'opposa à lui, il ne put se maintenir; sa perversité et sa cruauté restreignirent la durée (du temps qu'il avait à régner). Quoiqu'il demeurat dans un royaume favorisé par sa situation, néanmoins il ne put assurer son salut.

Tse-yng, grâce à l'ordre de succession, put hériter de sa dignité; il coiffa le bonnet de jade; il revêtit la bande de soie brodée; il eut pour char la chambre jaune; il fut suivi de cent officiers; il se rendit aux sept temples ancestraux. Un homme de peu , élevé à une situation pour laquelle il n'était point fait, ne manqua pas une occasion de se montrer stupide et de faillir à son devoir; de jour en jour il fut plus fourbe et plus négligent. A lui seul,

<sup>1.</sup> Ces deux constellations président à la guerre et aux massacres.

<sup>2.</sup> Tchao Kao.

(Tse-yng) fut capable de concevoir une grande pensée et de supprimer une cause de souci : le père et le fils ' s'étaient rendus puissants; il les serra de près entre la porte et la fenètre, tua tous ces fourbes et châtia ces brigands au plus grand profit du trône. Après la mort de (Tchao) Kao, avant que les hôtes de la noce eussent achevé de se féliciter mutuellement, avant que la nourriture fût descendue dans le gosier, avant que le vin eût humecté les lèvres, les soldats de Tch'ou avaient déjà tout massacré à l'intérieur des passes, l'homme véritable? s'était abattu dans son vol sur le bord de la rivière Pa?. (Tse-yng) monta sur un char blanc, lia le cordon (autour de son cou), et prit en main les insignes de jade et le sceau pour rendre sa dignité d'empereur; (c'est ainsi qu'autrefois) le comte de Tcheng prit en main l'étendard fait d'herbes blanches et le couteau à sonnettes et le roi Tchoang alla s'établir plus en arrière . Quand le Fleuve a rompu ses digues, on ne peut plus le retenir; quand le poisson a été haché, il ne peut plus redevenir entier.

- 1. Tchao Kao et son gendre Yen Yue. Pan Kou fait l'éloge de Tseyng qui eut le courage de tuer lui-même ces hommes néfastes.
  - 2. Le futur Han Kao-tsou.
  - 3. Cf. p. 216, n. 3.
- 4. On lit dans le commentaire de Kong-yang au Tch'oen-ts'ieou que, lorsque le roi Tchoang de Tch'ou 楚莊王 attaquait l'état de

Tcheng , le comte de Tcheng vint à sa rencontre, en tenant en main les instruments dont on se servait lors des sacrifices dans le temple ancestral : à savoir, l'étendard d'herbes blanches et le couteau à sonnettes ; il donnait ainsi à entendre qu'il se rendait à discrétion, lui et son temple ancestral. Le roi Tchoang lui laissa la vie sauve et sit aussitôt reculer son armée de sept li en arrière. — Le nom du

roi Tchoang est ici écrit Yen , afin d'éviter le nom personnel de l'empereur Hiao-ming, qui était Tchoang (Che ki p'ing lin); aussi Tchang Cheou-tsie dit-il qu'il faut lire Tchoang, et non Yen.

Kia I et Se-ma Ts'ien disent: « Supposez que Yng ait eu les capacités d'un prince ordinaire et qu'il ait seulement eu des aides de valeur moyenne, quoique le pays à l'est des montagnes fût troublé, le territoire de Ts'in aurait pu être conservé dans son intégrité, les sacrifices du temple ancestral n'auraient point encore dû s'interrompre. » Ts'in ayant accumulé les causes de la ruine, l'empire s'éboula comme un amas de terre, s'effondra comme une pile de briques; quand même on aurait eu les talents de Tan, (duc) de Tcheou, on n'aurait pas eu l'occasion de manifester son habileté; aussi est-ce une erreur d'incriminer un malheureux qui ne régna qu'un seul jour. C'est une tradition répandue que Ts'in Che-hoang fut l'instigateur de toutes les fautes; Hou-hai rendit ses fautes extrêmes; on tient là la vraie explication; au contraire, accuser un jeune enfant' en disant que le territoire de Ts'in aurait pu être conservé, c'est ce qu'on peut appeler ne pas avoir compris la situation. Le troisième frère du prince de Ki, à propos de l'affaire de Hoei, le tch'oen-ts'ieou ne dit pas son nom . Pour moi, quand je lis les Annales des Ts'in, arrivé au

<sup>1.</sup> Cette expression  $\mathcal{F}$  ne convient guère à Tse-yng, qui était un homme fait (cf. p. 216, n. 1).

<sup>2.</sup> On lit en effet dans le Tch'oen ts'ieou (3° année du duc Tchoang): « En automne, le troisième frère (du marquis) de Ki se livra avec (la ville de) Hoei, à Ts'i. » Le nom de ce personnage n'est pas indiqué et Pan Kou voit dans cette omission une intention cachée: la reddition de la ville de Hoei fut le commencement du démembrement de l'état de Ki; mais la ruine de cette principauté était inévitable; aussi l'auteur du Tch'oen ts'ieou passe-t-il sous silence le nom du prince qui livra la ville de Hoei, afin de montrer au lecteur qu'il ne doit pas imputer à ce prince la perte de l'état de Ki. Pan Kou oppose donc ce sage artifice du Tch'oen ts'ieou au jugement injuste de Kia I qui incrimine l'infortuné Tse-yng.

moment où *Tse-yng* fait écarteler *Tchao Kao* entre des chars, je ne puis m'empêcher de trouver énergique sa-décision, d'avoir de la sympathie pour son caractère. *Yng*, dans sa mort comme dans sa vie, eut une justice accomplie.

## CHAPITRE VII

## SEPTIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## HIANG YU

Hiang Tsi était originaire de Hia-siang '; son appellation était Yu. Au moment où pour la première fois il prit les armes, il était âgé de vingt-quatre ans. Son oncle, frère cadet de son père, était Hiang Leang. Le père de (Hiang) Leang était ce général de Tch'ou, Hiang Yen, que Wang Tsien, général de Ts'in, mit à mort'. Les membres de la famille Hiang avaient été de père en

- 1. Hiang Yu n'ayant jamais été empereur, sa biographie n'aurait pas dû trouver place dans les Annales principales (cf. tome I, Introduction, p. clxxvii). Pan Kou, plus sidèle à la méthode de son devancier, ne consacre à Hiang Yu qu'une monographie (Ts'ien Han chou, chap. xxxi).
- 2. A l'ouest de la sous-présecture de Sou-ts'ien 百 选, présecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou.
- 3. On a vu (p. 122) que Hiang Yen nomma le prince de Tch'angp'ing roi de Tch'ou et qu'il se révolta en 224 avant J.-C. Les Annales principales de Ts'in Che-hoang-ti ajoutent que, l'année suivante, il fut battu par Wang Tsien et se suicida. Ici, nous avons affaire à un témoignage un peu différent, puisqu'il est dit que Hiang Yen fut mis à mort par Wang Tsien.

fils généraux de Tch'ou; ils avaient reçu le fief de Hiang et c'est pourquoi leur nom de famille était Hiang.

Quand Hiang Tsi était jeune, il avait étudié les livres, mais n'avait pas réussi et les avait abandonnés; il s'exerça à l'escrime, mais n'y réussit pas non plus. Hiang Leang s'en étant irrité, (Hiang) Tsi lui dit: « Les livres ne sont bons qu'à rappeler les noms de personnages illustres. L'escrime n'est que la lutte contre un seul homme et ne vaut pas la peine d'être étudiée. J'étudierai la lutte contre dix mille hommes. » Alors Hiang Leang enseigna les lois de la guerre à (Hiang) Tsi qui y prit grand plaisir; il en saisit en gros la pensée, mais ne voulut pas non plus les étudier à fond.

Autrefois, Hiang Leang ayant été impliqué dans un crime et arrêté à Yo-yang, il demanda à Ts'ao Kieou, chef de la prison de Ki, d'écrire une lettre à Se-ma Hin, chef de la prison de Yo-yang, et c'est ainsi que l'affaire put être terminée.

Hiang Leang ayant commis un meurtre, il se réfugia avec (Hiang) Tsi dans le pays de Ou, afin d'éviter ses ennemis. Dans le pays de Ou, les hommes sages et les

- 1. Aujourd'hui, sous-présecture de Hiang-tch'eng 項域, présecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.
- 2. Yo-yang se trouvait au nord de la sous-présecture de Lin-t'ong le la présecture de Si-ngan, province de Chàn-si. Tchang Cheoutsie indique que, dans ce nom de lieu, le caractère doit être lu Yo, et son assertion est confirmée par le dictionnaire de K'ang-hi.
- 3. Au sud de la présecture secondaire de Sou 11, présecture de Fong-yang, province de Ngan-hoei.
- 4. Ce paragraphe, qui semble, à première vue, une digression sans importance, est destiné à expliquer les relations qui existèrent plus tard entre Hiang Leang, Se-ma Hin et Ts'ao Kieou.

grands officiers étaient tous inférieurs à (Hiang) Leang<sup>1</sup>; chaque fois qu'il y avait dans le pays de Ou d'importants travaux de corvée ou des funérailles, c'était toujours Hiang Leang qui en dirigeait l'exécution; en appliquant secrètement les lois de la guerre, il avait enrégimenté et discipliné ses hôtes et les jeunes gens; voilà à quel point on reconnaissait ses capacités<sup>2</sup>.

Ts'in Che-hoang-ti vint à Koei-ki et traversa le Tche-kiang'. (Hiang) Leang et (Hiang) Tsi le virent ensemble. (Hiang) Tsi dit : « En voilà un qu'on pourrait bien enlever pour se mettre à sa place '. » (Hiang) Leang lui mit la main sur la bouche en disant : « Ne prononce pas de paroles inconsidérées, nous serions mis à mort avec toute notre famille. » A la suite de cet incident, (Hiang) Leang tint (Hiang) Tsi en haute estime.

(Hiang) Tsi était haut de plus de huit pieds; il était de force à soulever un trépied; par ses talents et par son impétuosité, il l'emportait sur les autres hommes. Tous les jeunes gens du pays de Ou, quels qu'ils fussent, avaient donc pris l'habitude de craindre (Hiang) Tsi.

La première année du règne de Eul-che, de la dynastie Ts'in, au septième mois (9 août-6 septembre 209 av. J.-C.), Tch'en Ché avec ses compagnons levèrent l'é-

- 1. Les mots 皆出梁下sont expliqués par Yen Che-kou comme signifiant 皆不及也.
- 2. Hiang Leang avait acquis une telle autorité que, d'une part, les vieillards expérimentés et les hauts fonctionnaires lui laissaient la direction des cérémonies et des travaux publics, et que, d'autre part, ses hôtes et les jeunes gens lui obéissaient comme à leur chef reconnu.
  - 3. Cf. p. 185.
- 4. J'ai cherché à rendre dans ma traduction la forme un peu vulgaire du propos de Hiang Tsi.

tendard de la révolte dans la région de Ta-tsé<sup>1</sup>. Le neuvième mois (7 octobre-5 novembre 209 av. J-C.) de cette année, il arriva que l'administrateur du Koei-ki, (Yn)\* Tong, dit à (Hiang) Leang: « Tous les habitants à l'ouest du Kiang sont révoltés; voici d'ailleurs l'époque où le Ciel veut perdre Ts'in. Pour moi j'ai entendu dire que celui qui prend les devants commande aux autres, que celui qui reste en arrière est commandé par les autres ; je désire lever des soldats et vous en confier la direction, à vous et à Hoan Tch'ou. » A ce moment, Hoan Tch'ou venait de partir pour Tsé-tchong<sup>3</sup>. (Hiang) Leang, dit: « Hoan Tch'ou a disparu et personne ne sait où il se trouve; (Hiang) Tsi est seul à le savoir. » (Hiang) Leang sortit et prévint (Hiang) Tsi qui resta dehors à attendre en tenant en main son épée. (Hiang) Leang rentra et s'assit avec l'administrateur; il lui dit : « Je vous demande la permission de mander (Hiang) Tsi afin qu'il reçoive de votre part l'ordre de faire venir (Hoan) Tch'ou. » L'administrateur y consentit; (Hiang) Leang invita (Hiang) Tsi à entrer; au bout d'un instant, (Hiang) Leang fit un signe des yeux à (Hiang) Tsi, en lui disant : « On peut agir. » Alors (Hiang) Tsi tira aussitôt son épée et coupa la tête de l'administrateur. (Hiang) Leang prit à la main la tête de l'administrateur; il mit sur lui son sceau et son ruban; les gens de la maison étaient fort effrayés et restaient dans le trouble et la confusion; ceux que (Hiang) Tsi frappa et

<sup>1.</sup> Cf. p. 235, n. 2.

<sup>2.</sup> D'après le Tchoen ts'ieou de Tch'ou et de Han, le nom de famille de ce personnage était Yn DX.

<sup>3.</sup> Tsé-tchong est identique à Ta-tsé dont il vient d'être parlé. Ccs deux dénominations signifient, la première, « la région des marais » et, la seconde, « les grands marais » (cf. p. 235, n. 2).

mit à mort surent au nombre de près d'une centaine 1; dans le palais entier, tous, saisis de crainte 2, se soumirent et aucun n'osa lui tenir tête. (Hiang) Leang appela alors auprès de lui ceux qu'il connaissait de longue date pour des fonctionnaires éminents; il leur exposa les raisons pour lesquels il prenait la grande résolution de se révolter; il leva donc des troupes du pays de Ou et les envoya se saisir des préfectures et les soumettre : il avait trouvé huit mille soldats d'élite. (Hiang) Leang assigna aux braves du pays de Ou des places de kiao-wei, heou' et se-ma; il y avait un homme qui n'avait pas reçu d'emploi; il s'en plaignit à (Hiang) Leang, mais celui-ci lui répondit : « Auparavant, lors de telles funérailles<sup>5</sup>, je vous ai chargé de surveiller telle chose, et vous n'avez pu vous en acquitter; c'est pourquoi je ne vous donne aucune charge. » Tous alors se soumirent. (Hiang) Leang fut donc administrateur du Koei-ki et (Hiang) Tsi fut lieutenant-général 7, et gouverna et soumit les préfectures.

- 1. L'expression + E donne à entendre qu'il s'agit de plusieurs dizaines, mais de moins de cent.
  - 2. Le sens propre du mot le est : perdre la respiration.
- 3. Le mot , dit Yen Che-kou, suppose que les préfectures dont il s'agit ne dépendaient pas de la commanderie de Ou. Les soldats doivent donc s'en emparer.
- 4. Heou doit être le nom d'une fonction; mais les commentateurs ne donnent aucun éclaircissement.
- 5. On a vu plus haut que Hiang Leang dirigeait les cérémonies funéraires dans le pays de Ou.
  - 6. C'est à ce moment que Hiang Tsi était âgé de vingt-quatre ans.
- 7. Dans l'expression , le mot est expliqué par Yen Chekou comme l'équivalent de = aider, assister.

En ce temps, un homme du Koang-ling', nommé Chao's P'ing, avait été chargé par le roi Tch'en's d'administrer le Koang-ling, mais il n'avait pu encore soumettre (cette contrée); ayant appris que le roi Tch'en avait été battu' et était en fuite et qu'en outre les soldats de Ts'in étaient sur le point d'arriver, il traversa le Kiang; feignant alors d'agir par ordre du roi Tch'en, il conféra à (Hiang) Leang le titre de chang-tchou-kouo's du roi de Tch'ou et lui dit: « Le pays à l'est du Kiang est déjà pacifié; hâtez-vous de mener vos soldats dans l'ouest pour attaquer Ts'in. » Alors Hiang Leang traversa le Kiang avec huit mille hommes et se dirigea vers l'ouest. Il apprit que Tch'en Yng avait soumis la région de Tong-yang'; il lui envoya un messager pour l'engager à faire une alliance et à aller avec lui dans l'ouest.

Tch'en Yng avait été autrefois préfet de Tong-yang; il s'était fixé dans cette préfecture; d'une bonne foi et

- 1. La préfecture de Koang-ling, à l'époque des Ts'in, correspond à la préfecture actuelle de Yang-tcheou me province de Kiang-sou.
- 2. Le caractère 召 se prononce ici 勒 Chao. Il faut distinguer ce-personnage de Chao P'ing, marquis de Tong-ling 東陵侯召平 et de Chao P'ing, conseiller de Ts'i 齊相召平.
  - 3. Tch'en Cheng ou Tch'en Ché. cf. Mém. hist., chap. xLvIII.
  - 4. Il venait d'être défait par Tchang Han, général de Ts'in.
- 5. D'après Yng Chao, la dignité de chang-tchou-kouo 上柱國 aurait été une des plus élevées du royaume de Tch'ou; elle correspondait au titre de conseiller d'état 相 chez les Ts'in et les Han.
- 6. Tong-yang était une préfecture de l'époque des Ts'in: cette localité se trouvait au nord-ouest de la sous-préfecture de Tien-tch'ang 天長, préfecture secondaire de Se 泗, province de Ngan-hoei.

d'une probité constantes, on le regardait comme un chef. Les jeunes gens de Tong-yang tuèrent leur préset et se rassemblèrent au nombre de plusieurs milliers d'hommes; ils voulurent se nommer un chef, mais ne trouvant personne qui fût qualifié pour ce poste, ils le proposèrent à Tch'en Yng; celui-ci le déclina en alléguant son incapacité; alors ils lui donnèrent de force le titre de chef; il trouva dans sa préfecture vingt mille partisans. Les jeunes gens voulaient aller plus loin, donner à (Tch'en) Yng, le titre de roi et former une armée spéciale, les bonnets verts', qui aurait fait une révolte distincte. La mère de Tch'en Yng lui dit : « Depuis que le mariage m'a fait entrer dans votre famille, je n'ai jamais entendu dire qu'aucun de vos ancêtres ait occupé autrefois une position élevée. Maintenant vous avez brusquement reçu un grand titre; cela n'est pas de bon augure. Il vaudrait mieux que vous fussiez subordonné à quelqu'un; si l'entreprise réussit, vous pourrez encore obtenir un sief nobiliaire; si l'affaire vient à manquer, il vous sera aisé de vous cacher, car vous ne serez pas désigné par la renommée populaire. » A la suite de (cet entretien), (Tch'en) Yng n'osa pas se faire roi et dit à ses officiers: « Les Hiang sont une famille où l'on est général de père en fils; leur nom est illustre dans le pays de Tch'ou. Maintenant que nous voulons exécuter une grande entreprise, si nous ne donnons pas le commandement à cet homme, nous ne réussirons pas. Je m'appuierai sur cette famille célèbre et la ruine des Ts'in est assurée. » Alors tous suivirent son avis et mirent les soldats au service de Hiang-Leang.

ر بر

Hiang Leang franchit la (rivière) Hoai. K'ing Pou¹ et le général P'ou vinrent aussi se soumettre à lui avec leurs soldats. Il eut, en tout, de soixante à soixante-dix mille hommes. Il campa à Hia-p'ei².

En ce temps, Ts'in Kia avait nommé King Kiu² roi de Tch'ou; il avait établi son camp à l'est de P'ong-tch'eng' et comptait s'opposer à Hiang Leang. Hiang Leang parla à son armée et à ses officiers en ces termes : « Le roi Tch'en a été le promoteur de l'entreprise; mais il n'a pas été heureux au combat et on ne sait point ce qu'il est devenu; maintenant, Ts'in Kia s'est révolté contre le roi Tch'en et a donné le pouvoir à King Kiu; c'est une rébellion contraire à la raison. » Alors il fit avancer ses soldats et attaqua Ts'in Kia. L'armée de Ts'in Kia fut battue et s'enfuit; (Hiang Leang) la poursuivit, mais, lorsqu'on fut arrivé à Hou-ling<sup>5</sup>, (Ts'in) Kia fit volte-face et combattit pendant un jour; (Ts'in) Kia périt; son ar-

- 1. Cf. Mém. hist., chap. xci. Ce personnage est aussi désigné sous le nom de Yng Pou ; Yng était son véritable nom de famille.

   Le commentateur Fou K'ien prétend que K'ing Pou et le général Pou ne sont qu'un seul et même personnage. Mais Jou Choen a réfuté d'une manière définitive cette opinion qui est contredite par d'autres textes.
- 2. Hia-p'ei était à peu de distance de la présecture secondaire de P'ei , présecture de Siu-tcheou province de Kiang-sou.
- 3. Après la défaite et la mort de Tch'en Ché, Ts'in Kia, avait nommé roi de Tch'ou un membre de l'ancienne famille princière de Tch'ou, King Kiu.
- 4. P'ong-tch'eng est aujourd'hui la ville présecturale de Siu-tcheou ### H, province de Kiang-sou.
- 5. Hou-ling était une préfecture à 60 li au sud-est de la préfecture secondaire de Yu-t'ai A préfecture secondaire de Tsi-ning, province de Chan-tong.

mée se soumit; King Kiu s'enfuit et vint mourir dans le territoire de Leang 1.

Quand Hiang Leang eut réuni à ses troupes celles de Ts'in Kia, il campa à Hou-ling; il se proposait d'aller dans l'ouest avec son armée. L'armée de Tchang Han arriva à Li<sup>2</sup>. Hiang Leang détacha alors ses généraux Tchou Ki-che et Yu Fan-kiun pour l'attaquer; Yu Fan-kiun mourut; l'armée de Tchou Ki-che fut battue et vint se réfugier à Hou-ling. Alors Hiang Leang mena son armée à Sie<sup>3</sup>; il sit périr (Tchou) Ki-che.

Avant cela, (Hiang Leang) avait détaché Hiang Yu pour qu'il attaquât (la ville de) Siang-tch'eng '. Siang-tch'eng se défendit et ne se rendit pas. Quand elle eut été prise, tous les habitants furent exterminés. (Hiang Yu) revint rendre compte de sa mission à Hiang Leang.

Hiang Leang, apprenant que le roi Tch'en était certainement mort, manda à tous les généraux qu'il avait détachés (dans différentes directions) de se rassembler à Sie pour aviser à la situation. En ce temps, le gouverneur de P'ei, qui s'était révolté de son côté à P'ei<sup>5</sup>, vint.

Il y avait un homme de Kiu-tch'ao' qui se nommait

- 1. Le territoire de Leang correspond à la présecture de Koei-té 開 使, province de Ho-nan.
- 2. La présecture de Li était sur le territoire de la sous-présecture actuelle de Hia-i 夏邑, présecture de Koei-té, province de Ho-nan.
- 3. La ville de Sis était à 40 li au sud de la sous-préfecture de l'eng, préfecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.
- 4. Anjourd'hui, sous-présecture de Siang-tch'eng 要 , présecture secondaire de Hiu, province de Ho-nan.
- 5. Aujourd'hui sous-préfecture de P'ei TF, préfecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou. Le gouverneur de P'ei est le futur Han Kao-tsou.
  - 6. Cette présecture de l'époque des Ts'in correspond à la sous-pré-

Fan Tseng et était agé de soixante-dix ans; il vivait habituellement retiré chez lui et aimait les combinaisons extraordinaires. Il alla auprès de Hiang Leang pour lui donner des conseils en ces termes : « Que Tch'en Cheng ait été battu, c'est ce qui devait certainement arriver. En effet, lorsque Ts'in détruisit les six royaumes, c'est celui de Tch'ou qui était le plus innocent; depuis que le roi Hoai entra dans le pays de Ts'in et n'en revint point', les gens de Tch'ou en ont conservé un ressentiment qui dure jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Nan-kong<sup>2</sup>, du pays de Tch'ou, a dit : Quand même Tch'ou ne compterait que trois familles<sup>2</sup>, celui qui anéantira Ts'in, ce sera

fecture actuelle de Tch'ao , préfecture de Lu-tcheou, province de Ngan-hoei.

- 1. Cf. p. 80, n. 3.
- 2. Wen Yng et Fou K'ien disent que l'expression A signisse: un vieillard des régions du sud. Il semble cependant que cette expression soit plutôt le surnom d'un devin du pays de Tch'ou. Dans le chapitre I wen tche du livre des Han antérieurs (chap. xxx, p. 16 v°), à l'article de l'école du yn et du yang, on voit mentionné l'ouvrage de Nan-kong en 31 chapitres A = + A; une note sjoute que ce livre est de l'époque des six royaumes; il est donc attribué à ce même Nan-kong dont il est parlé ici.
- 3. Cette prédiction assez obscure a donné lieu à des interprétations diverses. La plus simple est celle de Sou-Lin: les gens de Tch'ou ont conçu coutre ceux de Ts'in une telle haine que, même s'ils étaient réduits à n'être plus que trois familles, ils seraient encore capables de triompher de Ts'in. Wei Tchao dit que les trois familles de Tch'ou dont il est question sont les trois puissantes familles Tchao H, Kiu H et King F; mais cette explication ne rend pas compte de la valeur du mot equoique, quand bien même. Se-ma Tcheng et Tchang Cheoutsie veulent tous deux que San-hou F soit le nom d'une localité du pays de Tch'ou: en effet, on verra plus loin que Hiang Yu franchit la

certainement Tch'ou. -- Cependant Tch'en Cheng, qui fut le promoteur de l'entreprise, ne donna pas le pouvoir à un descendant de Tch'ou, mais se l'est donné à lui-même; sa puissance n'a pas été de longue durée. Maintenant, vous avez levé l'étendard dans le Kiang-tong; mais, si les généraux de Tch'ou, accourant con me un essaim d'abeilles, se sont tous à l'envi soumis à vous, c'est parce que votre famille a donné de père en fils des généraux à Tch'ou et parce que vous êtes un homme capable de restaurer sur le trône un descendant de Tch'ou. » Hiang Leang approuva ce discours; il fit donc chercher Sin, petit-fils du roi Hoai<sup>1</sup>, qui se trouvait alors parmi les gens du peuple et gardait les moutons d'autrui '; il le nomma roi Hoai de Tch'ou, afin de satisfaire les désirs du peuple. Tch'en Yng fut nommé changtchou-kouo de Tch'ou; il reçut en apanage cinq préfectures et résida avec le roi Hoai à Hiu-i\*. Hiang Leang prit pour lui-même·le titre de prince de *Ou·sin*.

Après être resté en repos quelques mois, (Hiang

rivière Tchang au gué de San-hou et sit essuyer une grande désaite à l'armée de Ts'in. Quelque ingénieuse que soit cette explication, je ne vois pas comment on peut l'appliquer à la phrase que nous avons sous les yeux; on peut sans doute traduire: A San-hou, celui qui anéantira Ts'in, ce sera certainement Tch'ou. Mais que deviennent

alors les deux premiers mots Æ 🗯? Je me rattache donc à l'opinion moins subtile et plus naturelle de Sou Lin.

- 1. Cf. p. 80 et p. 256, n. 1.
- 2. A pour le compte d'un homme. Sin n'avait pas de troupeau à lui appartenant; il était aux gages d'autrui.
- 3. Il lui donna pour nom le nom posthume de son aïeul, afin de bien montrer qu'il voulait se conformer aux désirs du peuple et restaurer la dynastie légitime.

17

Leang) mena ses soldats à l'attaque de K'ang-fou'. De concert avec les troupes de Tien Youg, (homme du pays) de Ts'i, et du se-ma Long Tsiu il secourut Tong-ngo 2 et sit essuyer en ce lieu une grande désaite à l'armée de Ts'in. T'ien Yong s'en revint alors avec ses soldats et expulsa son roi, Kia, qui alla se réfugier dans le pays de Tch'ou, tandis que son conseiller T'ien Kio s'enfuyæit dans le pays de Tchao; le frère cadet de Kio, Tien Kien, qui était auparavant général de Ts'i, resta dans le pays de Tchao et n'osa pas revenir. T'ien Yong nomma roi de Ts'i le fils de Tien Tan's, (T'ien) Che. — Hiang Leang, ayant battu l'armée campée sous les murs de Tong-ngo, s'élança à la poursuite de l'armée de Ts'in; il envoya souvent des messagers pour demander en toute hâte ' les soldats de Ts'i, car il voulait aller avec eux dans l'ouest; T'ien Yong dit : « Que Tch'ou mettre à mort T'ien Kia; que Tchao mette à mort T'ien Kio et T'ien Kien et j'en-

- 1. K'ang-sou était sur le territoire de la présecture secondaire de Tsi-ning , province de Chan-tong.
- 2. Aujourd'hui sous-préfecture de Tong-ngo R , préfecture de Tai-ngan, province de Chan-tong. Cette localité est la même que celle qui est appelée Ko dans le tch'oen ts'ieou (13° année du duc Tchoang).
- 3. Tien Tan était le précédent roi de Ts'i; il avait été mis à mort par le général de Ts'in, Tchang Han, et les gens de Ts'i avaient nommé Tien Kia à sa place. Tien Yong, qui était le frère cadet de Tien Tan, chassa Tien Kia et le remplaça par le fils de Tien Tan.
- 4. Le mot 趣 est ici l'équivalent de 促 = urgent, presser. Le Dictionnaire de Kang-hi cite, comme exemples de cet emploi du mot 趣, la phrase de Se-ma Ts'ien que nous venons de traduire et la phrase suivante du chapitre yue ling du Li ki:乃趣 就刑.
  - 5. 欲與俱西. Cf. p. 163, n. 1.

verrai mes soldats. » Hiang Leang répondit : « Tien Kia était roi d'un royaume ami ; à bout de ressources, il est venu se réfugier auprès de moi; ce n'est pas (Hiang) Leang qui le fera périr. » Tchao ne tua pas non plus Tien Kio et Tien Kien pour faire un marché avec Ts'i. Ts'i se refusa alors à envoyer ses soldats au secours de Tch'ou.

Hiang Leang détacha le gouverneur de P'ei et Hiang Yu pour qu'ils attaquassent Tch'eng-yang'; ils en massacrèrent les habitants; plus à l'ouest, ils défirent l'armée de Ts'in à l'est de P'ou-yang'; les soldats de Ts'in se réfugièrent dans les murs de P'ou-yang. Le gouverneur de P'ei et Hiang Yu attaquèrent alors Ting-t'ao'; cette ville ne s'étant point rendue, ils se retirèrent et ravagèrent tout le pays à l'ouest jusqu'à Yong-k'ieou'; ils firent essuyer une grande défaite aux troupes de Ts'in et coupèrent la tête à Li Yeou'. A leur retour, ils attaquèrent Wai-hoang', mais cette ville ne se rendit point.

Hiang Leang partit de Tong-ngo et se dirigea vers le

- 1. 與 = royaume ami. Cet emploi de 與 est digne d'être noté.
- 2. A 91 li à l'est de la présecture secondaire de P'ou 美, présecture de Ts'ao-tcheou, province de Chan-tong.
- 3. A 86 li à l'ouest de la préfecture secondaire de P'ou (cf. la note précédente).
  - 4. Cf. p. 89, n. 3 ad fin.
- 5. Aujourd'hui, sous-présecture de K'i TL, présecture de K'ai-fong, province de Ho-nan (cf. tome I, p. 239, n. 4).
- 6. Yng Chao dit que Li Yeou était le fils de Li Se. Il était administrateur de la commanderie de San-tch'oan = | (cf. p. 76, n. 1)
- 7. Non loin de la sous-préfecture de Tch'en-lieou F E, préfecture de Kai-fong, province de Ho-nan.

nord-ouest et arriva jusqu'à Ting-t'ao. Il avait deux fois vaincu l'armée de Ts'in; en outre Hiang Yu et les siens avaient coupé la tête à Li Yeou; il conçut un mépris plus grand pour Ts'in et se montra arrogant. Song I adressa alors des remontrances à Hiang Leang en ces termes : « Lorsque, après une victoire, le général devient arrogant et que les soldats se relachent, ils seront battus. Maintenant vos soldats se sont un peu relachés, tandis que les troupes de Ts'in deviennent de jour en jour plus nombreuses. Voilà ce qui me fait craindre pour vous. » Hiang Leang ne tint pas compte de cet avis, mais envoya Song I en mission dans le pays de Ts'i; sur la route, (Song I) rencontra un envoyé de Ts'i, Hien, prince de Kao-ling, et lui dit : « Allez-vous voir le prince de Ou-sin'?» Sur sa réponse affirmative il ajouta : « Je prévois que l'armée du prince de Ou-sin sera certainement battue; si vous voyagez lentement, vous éviterez la mort; si vous voyagez vite, vous courrez à votre perte. » Ts'in en effet leva tous les soldats qu'il avait pour renforcer (l'armée de) Tchang Han qui attaqua les troupes de Tch'ou et les désit complètement à Ting-t'ao. Hiang Leang mourut.

Le gouverneur de P'ei et Hiang Yu quittèrent Waihoang et attaquèrent Tch'en-lieou<sup>2</sup>; cette ville se défendit et ils ne purent la soumettre. Le gouverneur de P'ei et Hiang Yu tinrent conseil ensemble, disant : « Voici que l'armée de Hiang Leang a été battue et que les soldats sont frappés de terreur. » Alors il se réunirent à l'armée de Lu Tch'en et menèrent leurs soldats dans

<sup>1.</sup> C'est-à-dire Hiang Leang, Cf. p. 257.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Tch'en-lieou, présecture de K'aifong, province de Ho-nan. Il y avait autresois deux villes de Lieou,
l'une dans le pays de Song, l'autre dans le pays de Tch'en; c'est
pourquoi on appelait cette dernière Tch'en-lieou.

l'est; Lu Tch'en campa à l'est de P'ong-tch'eng<sup>1</sup>; Hiang Yu campa à l'ouest de P'ong-tch'eng; le gouverneur de P'ei campa à Tang<sup>2</sup>.

Lorsque Tchang Han eut défait l'armée de Hiang Leang, il pensa que les soldats de la région de Tch'ou ne pourraient plus l'inquiéter et traversa le Fleuve pour attaquer Tchao; il le défit complètement. En ce temps, c'était Tchao Hie qui était roi; Tch'en Yu était son général; Tchang Eul était son conseiller. Tous vinrent se réfugier dans les murs de Kiu-lou<sup>3</sup>. Tchang Han ordonna à Wang Li et à Ché Kien<sup>4</sup> d'investir Kiu-lou; lui-même établit son camp au sud de cette ville; il construisit un chemin bordé de murs et y fit passer les transports de grain. Tch'en Yu était le général (de Tchao); il était à la tête de plusieurs myriades d'hommes et campait au nord de Kiu-lou. C'était là ce qu'on appelait l'armée au nord du Fleuve.

Après la défaite des soldats de Tch'ou à Ting-t'ao, le roi Hoai, saisi de peur, était parti de Hiu-i, et était venu à P'ong-tch'eng se réunir à l'armée de Hiang Yu et de Lu Tch'en; il en prit lui-même le commandement; il donna à Lu Tch'en letitre de se-t'ou; au père de Lu Tch'en, Lu Ts'ing, il donna le titre de ling-yn<sup>5</sup>; il nomma le

<sup>1.</sup> Cf. p. 254, n. 4.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Tang-chan 45 U, présecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou.

<sup>3.</sup> Kiu-lou était une ville de l'état de Tchao. C'est aujourd'hui la sous-présecture de Ping-hiang, présecture de Choen-té, province de Tche-li.

<sup>4.</sup> Wang Li et Ché Kien étaient deux généraux de Ts'in.

<sup>5.</sup> Ling-yn 令尹 était le titre qu'on donnait dans le royaume de Tch'ou aux hauts dignitaires 卿.

gouverneur de P'ei chef de la commanderie de Tang', avec le titre nobiliaire de marquis de Ou-ngan' et le commandement des troupes de la commanderie de Tang.

Cet envoyé de Ts'i, Hien, prince de Kao-ling, que Song I avait précédemment rencontré, se trouvait dans le camp de Tch'ou; admis en présence du roi de Tch'ou, il dit : « Song I avait prévu que l'armée du prince de Ousin' serait certainement battue. Quelques jours après, l'armée fut en effet battue. Avant que des soldats aient livré bataille, voir d'avance les pronostics de la défaite, c'est là ce qu'on peut appeler se connaître en art militaire. » Le roi manda Song I; il combina avec lui des plans et y prit grand plaisir: c'est pour quoi il lui conféra le titre de général en chef; Hiang Yu, avec le titre de duc de Lou, fut général en second; Fan Tseng fut général en dernier. Ils allèrent au secours de Tchao; les divers généraux étaient tous sous les ordres de Song I qu'on appelait « le haut dignitaire commandant en chef l'armée » '. Ils arrivèrent jusqu'à Ngan-yang' où ils s'ar-

<sup>1.</sup> Cf. p. ,89 n. 3 ad fin.

<sup>2.</sup> Cf. p. 87, n. 4.

<sup>3.</sup> Hiang Leang.

<sup>4.</sup> 第子, littéralement : « fils de haut dignitaire, » était une appellation honorifique que se décernaient entre eux les gens d'un cer-

tain rang. The signifie « être à la tête de l'armée »; au temps de l'empereur Ou, le général Houo K'iu-p'ing recut de même le titre de

冠軍侯 « marquis commandant en chef l'armée. »

<sup>5.</sup> D'après le Ts'ong kien tsi lan et le Tong kien kang mou, cette présecture des Ts'in était à 50 li au sud-est de la sous-présecture de

Ts'ao , présecture de Ts'ao-tcheou, province de Chan-tong. — Cependant Yen Che-kou identifie cette ville avec la sous-présecture actuelle de Ngan-yang, présecture de Tchang-té, province de Ho-nan;

rétèrent pendant quarante-six jours sans avancer. Hiang Yu dit : a J'ai appris que l'armée de Ts in assiégeait le roi de Tchao à Kiu-lou; faisons promptement traverser le Fleuve à nos soldats; pendant que Tch'ou dirigera une attaque du dehors, Tchao lui répondra du dedans; la défaite de l'armée de Ts'in est certaine. » Song I répondit : « Non pas. Un taon qui s'attaque à un bœuf ne saurait détruire ses pous . Maintenant, Ts'in va attaquer Tchao; s'il est vainqueur, ses soldats seront fatigués et je profiterai de leur épuisement; s'il est vaincu, je mènerai mes soldats tambour battant du côté de l'ouest et je supprimerai certainement Ts'in. Le mieux est donc

cette localité qui s'appelait autrefois Ning-sin tchong avait pris le nom de Ngan-yang en 257 avant J.-C. (cf p. 93, n. 9).

1. Si Ngan-yang est identique à la sous-préfecture de Ts'ao (cf. la note précédente), le fleuve dont il s'agit est le Hoang-ho; si, au contraire, Ngan-yang est la sous-préfecture de ce nom, dans la préfec-

ture de Tchang-té, le sleuve sera le Tchang-ho 洋河 (cf. tome I, p. 106, n. 2).

- 2. Un taon qui s'attaque à un bœuf ne se préoccupe pas de détruire ses poux; c'est-à-dire, quand on a de grands desseins, on ne s'arrête pas à remporter de petits avantages; quand on a pour but de détruire Ts'in, on ne s'inquiète pas de secourir Tchao D'autres interprétations peuvent être données de cette phrase : quand on se saisit d'un taon qui est sur le dos d'un bœuf, on ne peut détruire les poux qui se cachent sous sa toison; c'est-à-dire on aurait beau triompher de Tchang Han, on n'aurait pas, pour cela, anéanti la puissance de Ts'in. Ou encore · si l'on veut écraser un taon, on ne peut détruire les poux; c'est-à-dire en donnant un grand coup pour écraser un taon, on ne peut détruire en même temps les poux, car, pour saisir un pou, il faut plus d'adresse que de force; il faut donc savoir ce qu'on veut faire et choisir entre les deux choses; en d'autres termes, si on se propose d'écraser Ts'in (qui est comparé à un taon), on ne s'attardera pas à triompher de Tchang Han (qui est comparé à un pou).
  - 3. Remarquons l'expression 鼓 行 que Yen Che-kou commente en

laisser d'abord Ts'in et Tchao se battre. Pour revêtir l'armure et pour tenir la lance, je ne vous vaux pas; mais, pour faire des plans à tête reposée, vous n'êtes pas à ma hauteur. » A la suite de cela, il publia dans le camp cette proclamation: « Ceux qui sont féroces comme des tigres, obstinés comme des moutons, avides comme des loups et dont on ne peut absolument rien faire, je les décapiterai tous. » Puis, il envoya son fils Song Siang pour qu'il fût conseiller de Ts'i; il l'accompagna en personne; arrivé à Ou-yen?, il fit un festin avec une assemblée de choix. Le temps était glacial; il pleuvait beaucoup; les soldats avaient froid et faim. Hiang Yu dit : « Il faut rassembler toutes nos forces pour attaquer Ts'in; tarder longtemps est impossible. Maintenant c'est une année de disette et le peuple est pauvre; les soldats n'ont à manger que des racines d'arum et des pois ';

disant qu'elle signifie 擊鼓而行無畏懼也= marcher tambour battant, être sans crainte.

- 1. 皆 斬 之. Le mot 皆 se repporte au complément direct 之, cf. p. 155, n. 1.
- 2. A l'est de la présecture secondaire de Tong-p'ing F, présecture de Tai-ngan, province de Chan-tong. Ce texte vient confirmer l'opinion de ceux qui placent Ngan-yang dans le Chan-tong, car si Ngan-yang avait été dans le voisinage de la présecture de Tchang-té, du Ho-nan, il est bien peu vraisembrable que Song I se sût si fort éloigné de son armée dans le simple but d'accompagner son fils.
- 3. L'édition de K'ien-long donne la leçon 数; le Che ki luen wen donne la leçon 多; ces deux caractères sont ici l'équivalent du caractère 动 = unir ses forces. Cf. Chou king, chap. T'ang kao: 具之动力.
- 4. Au lieu de 芋 萩, le Ts'ien Han chou donne la leçon 半 萩 qui peut s expliquer de deux manières : on bien en disant que les sol-

dans le camp il n'y a pas d'approvisionnements préparés'. (Song I) cependant boit du vin en noble compagnie; il ne fait point traverser le Ho' aux soldats pour profiter des vivres de Tchao et unir ses forces aux siennes pour attaquer Ts'in; « Je profiterai de son épuisement », ditil; mais, lorsqu'un état puissant comme Ts'in attaque un état nouvellement formé comme Tchao, il est évidemment de force à supprimer Tchao; quand Tchao aura été supprimé et que Ts'in sera puissant, de quel épuisement pourrait-on profiter? En outre, nos soldats ont été récemment battus; lorsque notre roi s'assied, il n'est pas tranquille sur sa natte; il a balayé (tout ce qu'il trouvait d'hommes) sur son territoire et les a consiés à son général; le repos ou le péril de l'empire dépendent de cette unique entreprise. Maintenant (Song I) n'a pas pitié de ses soldats et il poursuit ses desseins privés \*; il n'est pas un sujet dévoué à nos dieux tutélaires de la terre et des moissons.» — Hiang Yu, étant allé le matin rendre visite au général en chef Song I, lui coupa la tête dès qu'il fut entré dans sa tente; il sortit et sit cette proclamation dans le camp : « Song l'avait comploté avec Ts'i de se révolter contre Tch'ou: le roi de Tch'ou m'a ordonné secrètement de le mettre à mort. » Dans ces conjonctures, les généraux effrayés se soumirent tous et aucun

dats n'ont plus qu'une demi-ration de pois, ou bien en disant qu'ils sont obligés de mettre moitié de pois dans leur nourriture.

<sup>1.</sup> 見est ici l'équivalent de 現在=actuel, prêt.

<sup>2.</sup> Tchang Cheou-tsie (cité pas le Tong kien kang mou, chap. 11, p. 24 r°), qui place Ngan-yang près de la présecture de Tchang-té, dit que ce sleuve est le Tchang-ho (cs. p. 263, n. 1). Ce doit être le Hoang-ho, si l'on admet que Ngan-yang était dans le Chan-tong.

<sup>3.</sup> En envoyant son sils avec le titre de conseiller dans l'état de Ts'i.

d'eux n'osa faire de résistance il ils disaient tous : « C'est la famille du général (Hiang Yu) qui la première a mis (le roi de) Tch'ou sur le trône : maintenant le général a mis à mort un fauteur de troubles. » Ils s'entendirent alors pour nommer (Hiang) Yu général en chef provisoire. Des hommes furent envoyés à la poursuite du fils de Song I, l'atteignirent dans le pays de Ts'i et le tuèrent; Hoan Tch'ou fut dépèché auprès du roi Hoai pour l'avertir de ce qui se passait et lui demander des ordres; le roi Hoai conféra donc à Hiang Yu le titre de général en chef. Le prince de Tang-yang et le général P'ou furent tous deux sous les ordres de Hiang Yu.

Après que Hiang Yù eut mis à mort « le haut dignitaire commandant en chef l'armée » , son prestige fit trembler tout le royaume de Tch'ou, sa renommée se répandit parmi les seigneurs. Il envoya alors le prince de Tang-yang et le général P'ou traverser le fleuve à la tête de vingt mille hommes et secourir Kiu-lou; ils combattirent avec peu de succès. Tch'en Yu demanda de nouvelles troupes; alors Hiang Yu fit traverser le Fleuve à à

- 1. 校 désigne une petite poutre; 栖 désigne une poutre inclinée; l'expression 枝 楠 désigne donc une charpente qui supporte ou qui résiste, et prend le sens de résister.
- 2. Le mot E est l'équivalent de = exercer en fait, mais provisoirement, une autorité. Ce mot donne à entendre que Hiang Yu n'avait pas encore reçu du roi Tch'ou le titre de général en chef et que sa nomination devait, pour devenir définitive, être ratifiée par son souverain.
- 3. Le prince de Tang-yang n'est autre que K'ing Pou . La présence du mot dans cette phrase prouve bien que K'ing Pou et le général P'ou sont deux personnages différents. Cf. p. 254, n. 1.
  - 4. C'est-à-dire Song I; cf. p. 262, n. 4.
  - 5. Cf. p. 265, n. 2.

tous ses soldats; il coula tous ses bateaux, brisa ses marmites et ses vases de terre, brûla ses baraquements et n'emporta que pour trois jours de vivres 1, afin de montrer que ses soldats étaient déterminés à périr et n'avaient pas la moindre pensée de retour. Alors il alla de l'avant et cerna aussitôt Wang Li; il se rencontra avec l'armée de Ts'in, lui livra neuf batailles et coupa son chemin bordé de murs ; il la désit complètement; il mit à mort Sou Kio et sit prisonnier Wang Li ; Ché Kien refusa de se rendre à Tch'ou et se tua en se brûlant. A la suite de cela, les soldats de Tch'ou furent à la tête des seigneurs. Les troupes des seigneurs qui étaient descendues au secours de Kiu-lou formaient une dizaine de camps retranchés, mais aucun n'avait osé faire une sortie; lorsque Tch'ou attaqua Ts'in, les divers généraux regardaient tous du haut de leurs remparts : il n'était pas un seul des combattants de Tch'ou qui ne valût

- 1. Cette phrase semble donner raison à ceux qui placent Ngan-yang dans la présecture de Tchang-té et qui veulent que le sieuve dont il est question soit le Tchang-ho. En esset, trois jours de vivres auraient été sort insussisants, s'il s'était agi d'aller du Chan-tong jusqu'à la présecture de Choen-té, dans le Tche-li.
  - 2. Sou Kio et Wang Li étaient des généraux de Ts'in.
- 3. Le Ts'ien Han chou (chap. xxxI) supprime le mot T qui ne présente en effet pas grand sens.
- 4. Outre le camp de Tch'en Yu, général de Tchao, il y avait sous les murs de Kiu-louo, dit le Tong kien tsi lan (chap. xi, p. 25 vo). les camps de Tien Tou 田 都, général de Ts'i, de Tsiang Tou 都, général de Yen, de Tien Ngan 田 安, petit-fils de Kien, roi de Ts'i, de Tchang Ngao 最 教, fils de Tchang Bul. Toutes ces armées rassemblées n'avaient point osé tenter contre les forces de Ts'in commandées par Tchang Han, Wang Li, Sou Kio et Ché Kien une attaque décisive et laissèrent Hiang Yu, à la tête des troupes de Tch'ou, remporter seul la victoire.

à lui seul dix hommes; les cris des soldats de Tch'ou ébranlaient le ciel; il n'y avait pas un homme dans les armées des seigneurs qui ne fût saisi de terreur; après avoir défait l'armée de Ts'in, Hiang Yu manda en audience les généraux des seigneurs; quand ils entrèrent par la porte du camp', il n'y en eut pas un qui ne s'avançât à genoux, il n'y en eut aucun qui osât lever la tête pour le regarder. Ce fut à partir de ce moment que Hiang Yu devint général en chef des seigneurs; tous les seigneurs lui furent subordonnés.

Tchang Han avait établi son camp à Ki-yuen ?; Hiang Yu campait au sud de (la rivière) Tchang. Ils restaient en observation et n'en venaient point aux mains. Comme les armées de Ts'in avaient plusieurs fois reculé, Eulche envoya un messager faire des reproches à Tchang Han. Tchang Han, saisi de peur, envoya le tchang-che Hin demander des instructions; (Hin) étant arrivé à Hien-yang resta pendant trois jours devant la porte extérieure du palais; Tchao Kao refusa de lui donner audience et témoigna de la défiance; le tchang che Hin

- 1. L'expression signifie littéralement : « la porte des timons de char ». Lorsque l'armée était en campagne, les chars de guerre étaient mis en rangs au lieu du campement et les timons de deux chars se faisant face indiquaient la porte.
- 2. Au sud de la sous-présecture de P'ing-kiang T , présecture de Choen-té, province de Tche-li.
- 3. Ce tchang-che Hin avait pour nom de famille Se-ma. Il est identique au Se-ma Hin qui autrefois, en sa qualité de chef de la prison de Yo-yang, avait rendu service à Hiang Leang. Cf. p. 248, n. 4.
- 4. Les gardes de l'enceinte du palais étaient sous les ordres d'officiers appelés se-ma ; c'est pourquoi on donnait à toutes les portes extérieurs du palais le nom de « porte du se-ma » 
  Sur cet incident, cf. pp. 210-211.



eut peur; il revint au camp sans oser passer par le même chemin qu'à l'aller; de fait, Tchao Kao envoya à sa poursuite des gens qui ne purent l'atteindre; lorsque Hin fut arrivé au camp, il fit son rapport en ces termes : « Tchao Kao est tout-puissant au palais; au-dessous de lui, il n'est personne qui puisse rien faire. Maintenant si, en livrant bataille, nous sommes capables de remporter la victoire, (Tchao) Kao ne manquera pas d'être envieux de notre succès; si nous livrons bataille sans pouvoir être vainqueurs, nous n'éviterons pas la mort. Je désire, général, que vous y pensiez mûrement. » — Tch'en Yu, de son côté, envoya à Tchang Han une lettre où il lui disait : « Po K'i a été général de Ts'in; au sud, il a soumis (les villes de) Yen et Yng'; au nord, il a exterminé Ma-fou ' (et son armée); on ne saurait faire le compte des villes qu'il a attaquées et des territoires qu'il

2. Cf. p. 91, n. 2 et 3. Ma-fou Rouo 超福 ui était le commandant des troupes de Tchao lorsqu'elles surent désaites par Po K'i à Tch'ang-p'ing. D'après Fou K'ien, ma-fou (qui serait l'equivalent de fou-ma 服馬= celui qui soumet les chevaux) aurait été un titre honorifique qui aurait été décerné à Tchao Ché 趙 奢, père de Tchao Louo, à cause de ses exploits militaires; ce titre serait devenu héréditaire dans la famille. Suivant d'autres commentateurs, ma-fou aurait été à l'origine le nom d'une haute fonction militaire dans le pays de Tchao. Ensin une troisième explication, qui me parait la plus plausible est celle qui est donnée par Tchang Cheou-tsie (cité par le Tong kien tsi lan, chap. x, p. 7 r°): Ma-fou est le nom d'une montagne au nord-ouest de la sous-préfecture de Han-tan 邯鄲, présecture de Koang-p'ing, province de Tche-li; Tchao Ché et, après lui, Tchao Kouo, auraient reçu en fief la localité où se trouvait cette montagne, et c'est pourquoi ils reçurent le titre de « prince de Ma-fou 馬 服 君

<sup>1.</sup> Cf. p. 86, note 7 et p. 87, n. 1.

a ravagés; cependant, en sin de compte, on lui sit présent de la mort. Mong Tien a été général de Ts'in; au nord, il a repoussé les Jong; il a ouvert sur une étendue de plusieurs milliers de li le territoire de Yutchong'; en désinitive on lui coupa la tête à Yangtcheou <sup>2</sup>. Quelle en est la cause? C'est que, comme ils avaient remporté de grands succès, Ts'in ne pouvait leur donner incessamment des siess et c'est pourquoi il s'est servi des lois pour les mettre à mort. Maintenant, général, vous commandez les troupes de Ts'in depuis trois années; les soldats que vous avez perdus se comptent par centaines de mille. D'autre part, les seigneurs se sont révoltés tous ensemble et le nombre (de leurs partisans) s'est fort accru; cependant Tchao Kao flatte continuellement (Eul-che) et cela depuis longtemps<sup>3</sup>; maintenant, comme la situation est critique, il craint pour lui-même que Eul-che ne le fasse périr; c'est pourquoi il désire se servir des lois pour vous mettre à mort, afin d'arrêter l'accusation (qui l'attend); il enverra un homme à votre place asin d'échapper au malheur qui le menace). D'ailleurs, général, vous êtes depuis longtemps hors de la capitale et vous avez beaucoup d'ennemis au palais; que vous soyez vainqueur ou

- 1. Yu-tchong correspond au territoire de la présecture de Yu-lin 村林 et de la présecture secondaire de Soei-té 版信, au nord du Chàn-si.
- 2. A 90 li au nord de la sous-présecture de Ngan-ting **X** E, présecture de Yen-ngan, province de Chàn-si.
- 3. C'est-à-dire: depuis longtemps il cache à son souverain le véritable état de choses.
- 4. C'est-à-dire : il vous remplacera par un autre général dans le commandement de l'armée.
- 5. Le commentaire du Tong kien kang mou dit que is est ici l'équivalent de si = grief, inimitié.

vaincu, dans l'un et l'autre cas vous serez mis à mort. En outre, que le Ciel veuille perdre Ts'in, c'est ce que, sot ou sage, chacun sait. Ainsi, général, à la cour vous ne pouvez arrêter les reproches; au dehors, vous êtes le général d'un royaume perdu; celui qui persiste à tenir bon, abandonné de tous et solitaire, et qui cependant prétend conserver longtemps la vie, comment ne scrait-il pas digne de compassion? Général, pourquoi n'entrez-vous pas dans la ligue du nord au sud formée par les seigneurs? ils ont convenu d'attaquer ensemble Ts'in, de se partager son territoire pour y être rois, se tourner du côté du sud et parler en souverains'. Cela ne vaut-il pas mieux que de vous mettre vous-même entre la hache et le billot et de faire exterminer vos femmes et vos enfants?». — Tchang Han fut très perplexe; il envoya secrètement le (kiun-)heou? Che-tch'eng, en mission auprès de Hiang Yu, car il voulait traiter. Le pacte n'était pas encore conclu lorsque le général P'ou, sur l'ordre de Hiang Yu, fit marcher ses soldats jour et nuit, traversa le gué de San-hou , établit son camp au sud de la rivière Tchang, livra bataille à Ts'in et le battit à deux reprises; *Hiang Yu* mena toutes ses troupes à l'attaque de l'armée de Ts'in sur les bords de la rivière Yu et lui sit essuyer une grande désaite. Tchang Han

- 1. Littéralement : et dire, en parlant d'eux-mêmes, moi, l'homme unique 神 孤
- 2. Heou, ou plus exactement kiun-heou E & ,était le nom d'une fonction militaire. Cette note complète la note 4 de la p. 251.
- 3. San-hou était un gué de la rivière Tchang; il se trouvait à l'ouest de la sous-présecture de Lin-tchang , présecture de Tchang-té, province de Ho-nan. Cf. p. 256, n. 3 ad fin.
  - 4. Dans le nom de cette rivière, le caractère II se prononce yu

envoya un émissaire visiter Hiang Yu, car il désirait traiter. Hiang Yu convoqua les officiers de son armée à une délibération et leur dit: «Nous avons peu de vivres; je suis d'avis d'écouter ses propositions. » Les officiers approuvèrent tous. Hiang Yu fixa donc un rendez-vous à Tchang Han) sur la colline Yu au sud de la rivière Yuen '; quand on eut fait le serment, Tchang Han vint voir Hiang Yu et, en versant des larmes, incrimina Tchao Kao. Hiang Yu donna alors à Tchang Han le titre de roi de Yong et le plaça au milieu de l'armée de Tch'ou; il chargea le tchang-che Hin de commander, avec le titre de général en chef, l'armée de Ts'in, et de marcher à l'avant-garde \*.

(Hiang Yu) arriva à Sin-ngan: Autrefois, lorsque les officiers et les soldats des seigneurs étaient envoyés en corvée dans des colonies ou des postes militaires et qu'ils passaient dans le pays de Ts'in, les officiers et les soldats du pays de Ts'in les traitaient souvent sans égards. Aussi lorsque les troupes de Ts'in se rendirent aux seigneurs, les officiers et les soldats des seigneurs profitèrent de leur victoire pour en user avec elles comme avec des esclaves et des prisonniers, et pour

T. La rivière Yu est un petit affluent de la rivière Tchang, au sudouest de la sous-présecture de Lin-tchang.

<sup>1.</sup> La rivière Yuen coule parallèlement à la rivière Tchang, mais plus au sud; elle passe fort près de la ville préfecturale de Tchang-té. La colline de Yn La était à peu de distance au sud-est de la sous-préfecture de Nei-hoang A , préfecture de Tchang-té, province de Bo-nan.

<sup>2.</sup> 前行 ta'ien-hang == l'avant-garde.

<sup>3.</sup> A l'est de sous-préfecture de Mien-tch'e De le, préfecture et province de Ho-nan.

mépriser et insulter les officiers et les soldats de Ts'in. Ceux-ci tinrent souvent des conciliabules secrets, disant : « Le général Tchang (Han) et les autres nous ont fait, par trahison, nous rendre aux seigneurs; ceux-ci peuvent maintenant entrer dans les passes et détruire Ts'in. Que si, par grand bonheur, ils n'y parviennent pas, les seigneurs nous traiteront comme prisonniers, nous qui leur sommes soumis, et nous emmeneront dans l'est; Ts'in ne manquera pas d'exterminer nos pères, nos mères. nos femmes et nos enfants. » Les divers généraux eurent vent de ce complot et en avertirent Hiang Yu. Hiang Yu manda donc K'ing Pou et le général P'ou pour tenir conseil et leur dit : « Les officiers et les soldats de Ts'in sont encore fort nombreux; ils ne nous sont pas soumis sincèrement; lorsque nous serons parvenus à l'intérieur des passes, ils ne nous obéiront pas et notre situation ne pourra manquer d'être dangereuse. Il vaut mieux les attaquer et les tuer et ne conserver que Tchang Han, le tchang-che Hin et le tou-wei I avec qui nous pénétrerons dans le pays de Ts'in. » A la suite de cela, l'armée de Tch'ou attaqua de nuit et tua les soldats de Ts'in, qui étaient plus de deux cent mille au sud de la ville de Sinngan.

(Hiang Yu) entreprit de ravager et de conquérir le territoire de Ts'in. A la passe Hien-kou', il y avait des soldats qui gardaient la passe' et il ne put entrer; en

<sup>1.</sup> Cf. p. 225, n. 3.

<sup>2.</sup> Ces soldats avaient été placés là par Lieou Pang, gouverneur de Pei, qui devait être plus tard Han Kno-tsou. Comme on le verra au chapitre suivant, Lieou Pang avait pris les devants sur Hiang Yu et les seigneurs; il avait pénétré dans le pays à l'intérieur des passes et était entré sans coup férir à Hien-yang où il avait obtenu la reddition du dernier souverain de la dynastie Ts'in.

outre il apprit que le gouverneur de P'ei avait déjà triomphé de Hien-yang. Hiang Yu entra dans une grande colère; il chargea le prince de Tang yang' et d'autres officiers d'attaquer la passe; Hiang Yu entra donc et parvint à l'ouest de (la rivière) Hi; le gouverneur de P'ei était campé au bord de (la rivière) Pa'; il n'avait encore pu avoir aucune entrevue avec Hiang Yu. Ts'ao Ou-chang qui était iso-se-ma du gouverneur de P'ei, envoya un messager dire à Hiang Yu: « Le gouverneur de P'ei veut être roi du pays à l'intérieur des passes et faire de Tseyng son conseiller; les joyaux et les objets précieux, il les possède tous. » Hiang Yu se mit dans une grande fureur et dit : « Demain matin je nourrirai bien mes soldats pour qu'ils attaquent et détruisent l'armée du gouneur de P'ei. » A ce moment Hiang Yu avait quatre cent mille soldats qui se trouvaient à Hong-men près de Sinfong'; le gouverneur de P'ei avait cent mille soldats qui se trouvaient sur le bord de (la rivière) Pa.

Fan Tseng donna le conseil suivant à Hiang Yu: « Lorsque le gouverneur de P'ei résidait à l'est des montagnes, il était avide de richesses et aimait les femmes. Maintenant qu'il a franchi les passes, il ne s'est emparé d'aucun objet précieux, il ne s'est complu à aucune femme; c'est la preuve que ses visées ne s'arrêtent pas

- 1. King Pou. Cf. p. 266, n. 3.
- 2. La rivière Hi et la rivière Pa sont deux petits affluents de droite de la rivière Wei; la rivière Pa (cf. p. 216, n. 3) est fort voisine de la ville préfecturale de Si-ngan; la rivière Hi est un peu plus à l'est.
- 3. En faisant cette démarche, Ts'ao Ou-chang espérait gagner les bonnes grâces de Hiang Yu; il trahissait donc son chef, le gouverneur de P'et.
- 4. Hong-men é ait à l'ouest de la rivière Hi et à 17 li à l'est de Sinfong, qui n'est autre que la sous-préfecture de Lin-t'ong 阵道, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

à des buts secondaires. J'ai demandé à un devin de me tirer son horoscope : ce n'étaient que dragons et tigrés où se voyaient les cinq couleurs; c'est là le présage d'un Fils du Ciel. Hâtez-vous de l'attaquer et ne manquez pas (cette occasion). »

Hiang Po<sup>1</sup>, qui avait la charge de tso-yn dans le pays de Tch'ou, était l'oncle paternel de Hiang Yu; il était depuis longtemps ami de Tchang Leang<sup>1</sup>, marquis de Lieou; or Tchang Leang se trouvait alors suivre le gouverneur de P'ei. Hiang Po se rendit de nuit au galop de son cheval dans le camp du gouverneur de P'ei et eut une entrevue secrète avec Tchang Leang: il l'avertit de tout ce qui se passait et voulait supplier Tchang Leang de partir avec lui, en lui disant : « Gardez-vous, en suivant (le gouverneur de P'ei), de mourir avec lui. » Tchang Leang répondit : « C'est pour servir le roi de Han que j'ai accompagné le gouverneur de P'ei; maintenant la situation du gouverneur de P'ei est critique; l'abandonner ne serait pas un acte de justice. Je ne puis pas ne pas lui en parler.» (Tchang) Leang rentra donc et raconta tout au gouverneur de P'ei; celui-ci fut très effrayé et s'écria : « Qu'y a-t-il à faire? » Tchang Leang demanda : « Qui a fait ces plans pour Votre Majesté? » (Le gouverneur de P'ei) répondit : « C'est maître Cheou qui m'a dit : Fermez les passes et ne laissez pas entrer les seigneurs; vous pourrez alors régner sur tout le territoire de Ts'in. J'ai donc suivi son conseil. » (Tchang) Leang ajouta: « Estimez-vous que les soldats de Votre Majesté soient en nombre suffisant pour tenir tête au roi Hiang??» Le gou-

<sup>1.</sup> Po 伯 était l'appellation 学 de ce personnage qui, de son nom personnel 名, s'appelait 挺 Tch'an.

<sup>2.</sup> Cf. p. 157, n. 1.

<sup>3.</sup> Hiang Yu.

verneur de P'ei resta silencieux un moment, puis il dit : « Assurément ils ne valent pas (les soldats de Hiang Yu); mais que faut-il donc faire? » Tchang Leang dit : « Je vous propose d'aller trouver Hiang Po et de lui dire que le gouverneur de P'ei ne se permettrait point d'être hostile au roi Hiang. » — « Comment avez-vous ces relations avec Hiang Po? » demanda le gouverneur de P'ei. « Au temps des Ts'in, répondit Tchang Leang, Hiang Po voyageait avec moi, lorsqu'il lui arriva de tuer un homme; je lui sauvai la vie. C'est pourquoi maintenant que notre situation est critique, il a bien voulu venir m'avertir. » Le gouverneur de P'ei dit : « De vous ou de lui qui est l'ainé?» — « Il est mon ainé, » répondit (Tchang) Leang. » — « Allez donc, de ma part, répliqua le gouverneur de P'ei, le prier d'entrer asin que je puisse le traiter comme un frère ainé. » Tchang Leang sortit et requit Hiang Po; quand celui-ci fut entré en présence du gouverneur de P'ei, le gouverneur de P'ei leva une coupe de vin et porta sa santé; il s'engagea à lui faire contracter un mariage dans sa samille et lui dit : « Quand je suis entré dans l'intérieur des passes, je n'ai pas osé m'approprier la moindre chose; j'ai inscrit sur des registres les officiers et le peuple; j'ai scellé les trésors et les magasins, puis j'ai attendu le général. Si j'ai envoyé garder les passes, c'est afin de prévenir la sortie ou l'entrée de brigands étrangers; c'était une mesure de précaution 1. Jour et

1. 與非常, littéralement: en vue de ce qui n'arrive pas toujours. L'expression 非常 désigne les événements fâcheux qui peuvent se produire d'une manière inattendue; c'est ainsi que Yen Chekou, commentant un passage du Ts'ien Han-chou (chap. xix, 1<sup>re</sup> partie,
p. 68, article du tchong-wei), dit que certains officiers de police par-

nuit j'espérais la venue du général; comment aurais-je osé me révolter? Je désire, (Hiang) Po, que vous expliquiez clairement à (Hiang Yu) que son sujet ne s'est point permis de manquer à son devoir. » Hiang Po y consentit et dit au gouverneur de P'ei: « Demain, ne manquez pas de venir en personne de bon matin vous excuser auprès du roi Hiang. » Le gouverneur de P'ei promit qu'il le ferait et Hiang Po repartit dans la nuit; arrivé au camp, il rapporta toutes les paroles du gouverneur de P'ei au roi Hiang et en prosita pour lui dire: « Si le gouverneur de P'ei n'avait pas d'abord triomphé à l'intérieur des passes, comment auriez-vous osé y pénétrer? Attaquer un homme qui vous a rendu un grand service, ce n'est pas un acte de justice. Il vaut mieux, à cause de cela même, le très bien traiter. » Le roi Hiang approuva (ce conseil).

Le lendemain, le gouverneur de P'ei, accompagné d'une centaine de cavaliers, vint rendre visite au roi Hiang. Lorsqu'il fut arrivé à Hong-men, il salua et dit : « Votre sujet, général, a uni ses forces aux vôtres pour attaquer Ts'in. Vous combattiez au nord du Fleuve et votre sujet combattait au sud du Fleuve. Cependant je ne pensais point que je pourrais le premier entrer à l'intérieur des passes, écraser Ts'in, et qu'il m'arriverait de vous rencontrer ici. Maintenant il s'est trouvé que les propos d'hommes méprisables ont créé un dissentiment entre vous, général, et votre sujet. » — « C'est là, répondit le roi Hiang, l'effet des paroles de Ts'ao Ou-chang', tso-se-ma du gouverneur de P'ei; autrement, comment en serais-je arrivé là? » Ce jour-même, le roi Hiang re-

courent la route en avant du cortège impérial 以樂非常=afin de prévenir les événements inattendus.

<sup>1.</sup> Cf. p. 274, n. 3.

tint donc le gouverneur de P'ei pour banqueter avec lui.

Le roi Hiang et Hiang Po étaient assis tournés vers l'est; Ya-fou était assis tourné vers le sud; Ya-fou n'est autre que Fan Tseng; le gouverneur de P'ei était assis tourné vers le nord; Tchang Leang se tenait debout, tourné vers l'ouest. Fan Tseng lança souvent des regards au roi Hiang et agita les ornements de jade qu'il portait sur lui en guise de signal; par trois fois le roi Hiang garda le silence et ne répondit pas. Fan Tseng se leva, sortit et alla chercher Hiang Tchoang2; il lui dit: « Notre roi est un homme insupportable. Entrez en sa présence pour boire à sa santé; quand vous aurez porté sa santé<sup>2</sup>, demandez à faire une danse avec l'épée et profitez-en pour attaquer le gouverneur de P'ei pendant qu'il est assis et le tuer. Si vous ne le faites pas, vous et les vôtres ne tarderez pas à être tous faits prisonniers. » (Hiang) Tchoang entra donc et but à la santé (du roi), après quoi il dit : « Tandis que Votre Majesté est à boire avec le gouverneur de P'ei, dans le camp on n'a rien pour s'amuser; je demande à faire une danse avec l'épée. » Le roi Hiang ayant donné son assentiment, Hiang Tchoang tira son épée et se mit à danser; mais Hiang Po tira aussi son épée et se mit à danser en couvrant sans cesse de son corps le gouverneur de P'ei, de telle façon que (Hiang) Tchoang ne pouvait l'attaquer.

Alors Tchang Leang se rendit à la porte du camp et y rencontra Fan Koai. Fan Koai lui dit : « Comment les

- 1. Ya-fou, c'est-à-dire « le second père », est un surnom honorifique qui avait été décerné à Fan Tseng.
  - 2. Hiang Tchoang était cousin germain de Hiang Yu.
- 3. L'expression 為壽 signifie, dit Yen Che-kou, le sait de présenter la coupe tsio à celui qu'on veut honorer et de lui souhaiter une longévité illimitée: 進舒於尊者而獻無疆之壽.

affaires vont-elles aujourd'hui? » — « Nous sommes dans une situation fort critique, répondit (Tchang) Leang; en ce moment Hiang Tchoang a tiré son épée et danse et ne pense qu'à (tuer) le gouverneur de P'ei. » (Fan) K'oai' dit : « La chose est urgente; je demande à entrer et à partager sa destinée. » (Fan) Koai ayant ceint son épée et portant au bras son bouclier pénétra donc par la porte du camp; les gardes qui croisaient leurs lances voulurent l'arrêter et l'empêcher d'entrer; Fan K'oai repoussade côté son bouclier pour en frapper les gardes qui tombèrent à terre; il entra donc, écarta le rideau et se tint debout, tourné vers l'ouest; il regardait fixement le roi Hiang; ses cheveux étaient dressés sur sa tête; ses yeux étaient démesurément ouverts. Le roi Hiang posa la main sur son épée et, se mettant à genoux, il dit: « Étranger qui étes-vous? » Tchang Leang répondit: « C'est Fan K'oai, celui qui prend place sur le char à côté du gouverneur de P'ei. » Le roi Hiang dit: « C'est un vaillant guerrier; qu'on lui offre une coupe de vin. » On lui donna une coupe de vin de la mesure d'un teou'; Fan Koai remercia en saluant; il se redressa et la but debout. Le roi Hiang dit : « Offrez-lui une épaule de porc. » On lui donna une épaule de porc crue; Fan Koai posa son bouclier par terre, placa dessus l'épaule du porc et, avec son épée qu'il avait tirée, il la découpa, puis la mangea. Le roi Hiang lui dit : « Vaillant guerrier, pouvez-vous encore boire? »

<sup>1.</sup> Sur ce personnage, cf. Mémoires historiques, chapitre xcv.

<sup>2.</sup> D'après le Yu pien, cité par le Dictionnaire de K'ang-hi au mot , le tche ordinaire avait une contenance de quatre  $\mathcal{H}$ ; or il faut dix cheng  $\mathcal{H}$  pour faire un teou  $\mathcal{H}$ ; une coupe tche d'une capacité d'un teou était donc plus du double d'une coupe ordinaire.

- « Votre sujet, répondit Fan Koai, n'éviterait même pas la mort; comment refuserait-il une tasse de vin? Le roi de Ts'in avait un cœur de tigre et de loup; il tuait les hommes comme s'ils eussent été indestructibles; il torturait les hommes comme s'il avait craint qu'ils ne fussent indomptables; tout l'empire se révolta contre lui. Le roi Hoai convint avec les généraux que celui qui le premier détruirait Ts'in et entrerait à Hien-yang serait roi de ce pays. Maintenant le gouverneur de P'ei est le premier à avoir détruit Ts'in et à être entré à Hienyang; il n'a pas osé s'approprier la moindre chose; il a fermé de sceaux le palais et les habitations, il a ramené son armée sur les bords de (la rivière) Pa pour y attendre l'arrivée de Votre Majesté. S'il a envoyé des officiers garder les passes, c'est pour empêcher la sortie et l'entrée de brigands étrangers; c'était une mesure de précaution. Après de telles peines et de si grands mérites, avant qu'il ait reçu en récompense aucun fief de noblesse, prêter l'oreille à de bas propos et vouloir faire périr un homme qui s'est couvert de gloire, c'est continuer la conduite des Ts'in qui se sont perdus. Pour moi, je pense que Votre Majesté ne prendra pas ce parti. » Le roi Hiang ne trouva rien à répondre et lui dit: « Asseyez-vous ». Fan K'oai s'assit à côté de (Tchang)

Après qu'il fut resté assis un moment, le gouverneur de P'ei se leva comme pour aller aux lieux d'aisances et profita de cette occasion pour inviter Fan K'oai à sortir. Lorsque le gouverneur de P'ei fut dehors, le roi Hiang envoya le tou-wei Tch'en P'ing le mander. Le gouverneur de P'ei dit: « Me voici sorti, mais je n'ai point encore pris congé; que faut-il faire? » — « Dans une entreprise d'importance, répondit Fan K'oai, on ne

s'arrête pas aux considérations de détail; dans les rites importants, on n'exprime pas les politesses secondaires. Quant à maintenant, ces hommes étaient le couteau et l'étal, et nous, nous étions le poisson et la viande. A quoi bon prendre congé? » Ils partirent donc aussitôt; (le gouverneur de P'ei) ordonna à Tchang Leang de rester pour l'excuser; (Tchang) Leang lui demanda: « Lorsque Votre Majesté est venue, que portait-elle à la main? » — « Je portais, répondit-il, une paire d'anneaux en jade blanc que je me proposais d'offrir au roi Hiang et une paire de tasses en jade que je voulais offrir à Ya-fou. Comme je les ai trouvés irrités, je n'ai pas osé leur faire ces cadeaux; présentez-les de ma part. » Tchang Leang dit qu'il y consentait respectueusement. En ce temps, le camp du roi Hiang se trouvait sous les murs de Hong-men; le camp du gouverneur de P'ei était sur les bords de (la rivière) Pa; ils étaient distants de quarante li. Le gouverneur de Pei laissa donc là ' ses chars et ses cavaliers et sauva sa personne en montant seul à cheval; il n'était accompagné que de quatre hommes, à savoir Fan Koai, Hia-heou Yng\*, Sin K'iang et Ki Sin\*, qui marchaient à pied en tenant à la main leur épée et leur bouclier. Ils suivirent le bas de la montagne Li et prirent un sentier qui passait par Tche-yang'.

<sup>1.</sup> Le mot III., dit Yen Che-kou a ici le sens de III = laisser.

<sup>2.</sup> Cf. Mémoires historiques, chapitre xcv.

<sup>3.</sup> Le Ts'ien Han chou (chap. 1, 1 re partie, p. 11 re) écrit Ki Tch'eng 紀成: Ki Tch'eng sut le père de Ki Tong 紀通

<sup>4.</sup> Tche-yang 正 (ou 百) 肠, qui fut plus tard la présecture de Pa-ling 罰凌 était à l'est de la sous-présecture actuelle de Hienning 成學, présecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

Le gouverneur de P'ei avait dit à Tchang Leang: « En prenant ce chemin, il n'y a pas plus de vingt li pour arriver à mon camp; quand vous estimerez que je suis parvenu au camp, vous entrerez (chez le roi Hiang). » Lorsque le gouverneur de P'ci sut parti et qu'il sut arrivé. à son camp par le sentier, Tchang Leang entra pour l'excuser (auprès du roi Hiang) et dit : « Le gouverneur de P'ei n'a pu surmonter l'ivresse et il ne lui a pas été possible de prendre congé; il m'a donc envoyé avec respect, moi son sujet (Tchang) Leang, en me remettant une paire d'anneaux en jade blanc qu'il présente, en saluant deux sois, aux pieds de Votre Majesté, et une paire de coupes en jade qu'il dépose, en saluant deux fois, aux pieds du général en chef. » Le roi Hiang dit : « Où est le gouverneur de P'ei? » — « Il a appris, répondit (Tchang) Leang, que Votre Majesté avait l'intention de le réprimander. Il a sauvé sa personne en partant seul et il est déjà arrivé dans son camp. » Le roi Hiang recut alors les anneaux de jade et les plaça sur son siège; Yafou recut les coupes de jade et les plaça à terre; puis il tira son épée, les en frappa et les brisa, disant : « Hélas, ce sot n'a pas été à la hauteur du complot; celui qui ravira l'empire au roi Hiang, ce sera certainement le gouverneur de P'ei. Dès maintenant, nous et les nôtres nous sommes ses esclaves. »

Quand le gouverneur de P'ei fut arrivé dans son camp, il fit périr sur-le-champ Ts'ao Ou-chang<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Littéralement : n'a pas triomphé des tasses et des coupes 不勝格杓

<sup>2.</sup> Il parle de Hiang Yu qui, par son indécision, a fait manquer le complot.

<sup>3.</sup> Le traître qui avait dénoncé ses projets à Hiang Yu; cf. p. 274, n. 3.

Au bout de quelques jours, Hiang Yu mena ses soldats dans l'ouest; il passa les habitants de Hien-yang au fil de l'épée; il tua Tse-yng, roi de Ts'in, qui s'était soumis; il incendia les palais des Ts'in et le feu dura trois mois sans s'éteindre; il s'empara de leurs richesses et de leurs femmes, puis alla dans l'est. Quelqu'un donna ce conseil au roi Hiang: « Le pays à l'intérieur des passes est défendu par des montagnes et par le Fleuve; il a des barrières aux quatre côtés'; le sol en est fertile. On peut y établir la capitale pour commander aux seigneurs. » Le roi Hiang considéra que les palais des Ts'in avaient été entièrement détruits par l'incendie; en outre il nourrissait dans son cœur le désir de retourner dans l'est; il dit donc : « Celui qui s'est enrichi et ennobli et ne revient pas dans son pays natal est comme celui qui revêt des habits brodés pour se promener pendant la nuit. Qui le sait? » Le donneur de conseils dit : « On prétend que les gens de Tch'ou ne sont que des singes qui ont pris le bonnet viril'; c'est bien vrai. » Le roi Hiang apprit ce propos et sit périr le donneur de conseils' dans la chaudière bouillante.

<sup>1.</sup> Ces barrières, dit Siu Koang, étaient, à l'est, la passe Hien-kou 百合 (cf. p. 225, n. 3); au sud, la passe 元 (cf. p. 156, n. 2); à l'ouest, la passe San 文 (dans la préfecture de Fong 元, au nord de la préfecture de Han-tchong, province de Chàn-si); au nord, la passe Siao 元 (au sud-est de la ville préfecturale de Ping-leang 平京, province de Kan-sou).

<sup>2.</sup> Un singe qui s'affuble d'un bonnet viril n'est pas capable de le garder longtemps et son naturel ne tarde pas à reparaître; il en est de même des gens de Tch'ou.

<sup>3.</sup> Le Ts'ien Han chou, chap. xxxx, p. 10 re, appelle ce personnage

Le roi Hiang envoya un messager demander des ordres au roi Hoai; celui-ci dit: « Il faut se conformer à la convention<sup>1</sup>. » Alors (Hiang Yu) honora le roi Hoai du titre d'Empereur juste<sup>2</sup>. Le roi Hiang voulait se faire roi; il commenca par donner le titre de roi aux divers généraux et conseillers, en disant: « Lorsque les difficultés ont éclaté dans l'empire, on a, au début, donné provisoirement le pouvoir aux descendants des seigneurs pour qu'ils attaquassent Ts'in. Cependant ceux qui ont en personne revêtu la cuirasse et pris la lance, ceux qui ont été à la tête de l'entreprise, ceux qui se sont exposés à la rosée en rase campagne et qui, au bout de trois ans, ont entièrement détruit Ts'in et ont conquis tout

« maître Han » 韓生; le tch'oen ts'ieou de Tch'ou et de Han l'appelait a maître Ts'ai , 蔡生.

- 1. Kiang Yu espérait que le roi de Tch'ou lui donnerait le titre de roi; mais le roi de Tch'ou lui répondit qu'il fallait s'en tenir aux termes de la convention d'après laquelle celui qui entrerait le premier à l'intérieur des passes serait nommé roi; or c'était Lieou Pang, gouverneur de P'ei, et non Hiang Yu, qui avait pénétré le premier dans le territoire de Ts'in.
- 2. Irrité de la réponse du roi de Tch'ou, Hiang Yu feint de l'honorer en lui décernant le titre d'Empereur juste, mais en réalité il lui enlève tout pouvoir et s'arroge le droit de distribuer les provinces de l'empire aux divers généraux.

l'empire, ceux-là ce sont les divers généraux et conseillers ainsi que moi-même, (Hiang) Tsi, et c'est nos efforts (qui ont produit ces résultats). Puisque l'Empereur juste n'y a aucua mérite, il faut de toute nécessité diviser son territoire pour nous donner des royautés. » Les généraux approuvèrent tous ce discours; alors l'empire fut divisé et les généraux dévinrent des rois vassaux.

Le roi Hiang et Fan Tseng, qui avaient redouté que le gouverneur de P'ei ne s'emparât de tout l'empire, avaient vu les affaires s'arranger; ils répugnaient d'ailleurs à violer la convention, car ils craignaient une révolte des seigneurs; ils tinrent donc conseil en secret et se dirent : « La région de Pa et de Chou est semée de difficultés; tous ceux qu'on déportait, au temps des Ts'in, étaient envoyés dans la contrée de Chou. » lls se dirent encore : « La région de Pa et de Chou fait d'ailleurs partie du pays à l'intérieur des passes. » Ils nommèrent donc le gouverneur de Pei roi de Han; il régna sur les contrées de Pa, de Chou et de Han-tchong' et eut sa capitale à Nan-tcheng\*. - Puis (Hiang Yu et Fan Tseng) divisèrent en trois le pays à l'intérieur des passes et y nommèrent rois les généraux de Is'in qui s'étaient soumis, afin qu'ils fissent obstacle au roi de Han : le roi Hiang nomma donc Tchang Han roi de l'ong pour qu'il régnat sur la région qui s'étendait à l'ouest à partir de Hien-yang et pour qu'il eût sa capitale à Fei-k'ieou. -Le tchang-che Hin avait autrefois, lorsqu'il était chef

<sup>1,</sup> Cf, p. 61, m. 3 et p. 72, n. 2.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, sous-préfecture de Nan-Tcheng in , préfecture de Han-tchong, province de Chan-si.

<sup>3.</sup> Aujourd'hui, sous-préfecture de Hing-p'ing 異 不, préfecture de Si-ngan, province de Chân-si.

<sup>4,</sup> Ct. p. 248, n. 4.

de la prison de Yo-yang, rendu un service à Hiang Leang; le tou-wei Tong I avait pris l'initiative d'engager Tchang Han à se soumettre à Tch'ou; c'est pourquoi (Hiang Yu) nomma Se-ma Hin roi de Sai pour qu'il régnat sur la région qui s'étendait à l'est de Hien-yang jusqu'au Fleuve et pour qu'il eût sa capitale à Yo-yang ; il nomma Tong I roi de Ti² pour qu'il régnat sur la commanderie de Chang et pour qu'il eût sa capitale à Kao-nou 3. — Il déplaça Pao, roi de Wei 4, et le nomma roi du Wei occidental pour qu'il régnat sur le Ho-tong et eût sa capitale à P'ing-yang 5. — Chen Yang, (gouverneur) de Hia-k'ieou 4, avait été un des courtisans favoris de Tchang Éul; il avait été le premier à soumettre la commanderie de Honan et avait été à la rencontre de Tch'ou au bord du Fleuve; c'est pourquoi (Hiang Yu) nomma Chen Yang roi

- 1. Cf. p. 248, n. 2. Le territoire de Sai 墨 correspondait à la sous-présecture actuelle de Ling-puo 墨 寶, présecture et province de Ho-nan; il s'étendait à l'ouest jusqu'à la passe T'ong 道 開.
- 2. A l'époque .tch'oen-ts'ieou, ce territoire était habité par les tribus barbares appelées les Ti blancs 白 翟.
- 3. A l'est de la sous-présecture de Fou-che A qui sait partie de la cité présecturale de Yen-ngan, province de Chàn-si.
- 4. Hiang Yu déplaça ce roi, parce qu'il voulait prendre pour lui-même le territoire de Leang (T'ong kien tsi lan, chap. x11, p. 5 re). Cf. p. 67, n. 3.
  - 5. Aujourd'hui, préfecture de P'ing-yang, province de Chàn-si.
- 6. Wen Yng dit que le nom de famille de ce personnage était Hia-k'ieou et que son nom personnel était Chen-yang. Mais cette opinion paraît insoutenable. Chen Yang devait être gouverneur de Hia-k'ieou Hia-k'ieou était une préfecture à 25 li à l'ouest de la sous-préfecture de Tse-yang , préfecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.

du Ho-nan; sa capitale fut Lo-yang'. — Tch'eng, roi de

1. Lo-yang était à 26 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de Lo-yang, qui fait partie de la préfecture de Ho-nan. C'était l'ancienne ville de Tch'eng-tcheoù 成局 (cf. t. I, p. 250, n. 2; p. 301, n. 1; t. II, p. 38, n. 2). Le roi Tchoang-siang (249-24? av. J.-C.) en avait fait la préfecture de Lo-yang At B E et avait placé cette ville sous les ordres de l'administrateur de la commanderie de San-

Sur les deux orthographes the et the qui ont cours pour désigner la rivière Lo et la ville de Lo-yang, nous trouvons dans le commentaire de Tchang Cheou-tsie une explication qui apparaît déjà chez le commentateur Yen Che-Kou et plus anciennement chez Lou Té-ming 德明 et Yu Hoan 魚祭: autresois le mot Lo se serait écrit ; mais, quand les Han postérieurs (25-220 ap. J.-C.) fixèrent leur capitale à Lo-yang, comme ils régnaient par la vertu de l'élément feu et que le feu est vaincu par l'eau, ils supprimèrent le signe de l'eau f, à gauche du caractère 裕, et ajoutèrent le caractère 佳 à la droite de la phonétique 4 ; en esset, le caractère E symbolise la terre (j'avoue que ce point de la théorie reste obscur pour moi); or la terre triomphe de l'eau qui est l'élément que redoutaient les Han. — Cette explication se heurte à une objection très forte : dans plusieurs textes antérieurs à la dynastie des seconds Han, tels que le Tcheou li, le Tso tchoan, etc., on trouve la rivière Lo du Ho-nan désignée par le caractère 🕮 ; ce caractère était donc admis avant la prétendue résorme attribuée aux Han postérieurs. Le Dictionnaire de K'ang-hi (au mot 4 ) fait bon marché de cette objection, en disant que les textes anciens devaient présenter la lecon et qu'ils ont été corrigés à une époque ultérieure. Mais ce n'est pas là une réponse scientifique. -Le critique Toan Yu-ts'ai, dans son édition du Chouo wen (chap. xi, p. 18 ve et 19 re, au mot in ) a tiré la question au clair avec toute la précision et la lucidité qui sont les caractéristiques de cet excellent

esprit : il commence par établir, au moyen des textes anciens, qu'à l'origine le mot désignait la rivière Lo du Chan-si (cf. t. I, p. 202, Han, garda son ancienne capitale et eut sa capitale à Yang-ti'. — Se-ma Ang, général de Tchao, avait conquis

n. 3) et que le mot désignait la rivière Lo du Ho-nan (cf. tome I. p. 124, n. 6); les empereurs de la dynastie Wei (220-264 ap. J.-C.), qui régnaient par la vertu de la terre, et qui avaient leur capitale à

Lo yang, changèrent l'orthographe en la parce que la terre est le mûle de l'eau et que la dynastie se trouvait ainsi étroitement associéc à sa capitale, comme le mâle à la femelle; mais, pour prévenir la critique, les empereurs Wei prétendirent qu'ils ne saisaient que revenir à l'ancienne orthographe: ce surent donc eux qui inventèrent la théo-

rie que les Han postérieurs avaient modifié le caractère de l'avaient écrit de l'est en effet dans un texte de l'époque des Wei que nous trouvons exposée pour la première fois cette théorie : « Cette erreur, dit Toan Yu-ts'ai, a son origine dans une citation du Wei lio (dont

l'auteur est Yu Hoan ( ), faite par P'ei Song-tche (mort en 451 ap. J.-C.), de l'époque des Wei; (cette citation est ainsi conçue) : la première année Hoang-tch'ou (220 ap. J.-C.), un décret fut rendu qui disait que les Han avaient eu l'élément seu, que le seu redoute l'eau,

et que c'était pour cette raison que, dans le caractère 裕, on avait retranché i et ajouté · 隹. "其誤起於魏裴松之引魏略日黄初元年韶以漢火行也火忌水故洛去水而加隹."

Ainsi l'ancienne orthographe de la rivière Lo du Ho-nan était de , comme le prouvent les textes les plus dignes de foi. En 220 après J.-C.. la dynastie Wei changea de en de , et, pour ôter de sa gravité à ce coup d'état orthographique, elle prétendit que la dynastie précédente avait déjà changé de na de et qu'elle ne faisait que revenir à la coutume primitive. Mais, en réalité, c'est de qui a été altéré en de , et non de qui a été modifié en de .

1. Yang-ti est aujourd'hui la présecture secondaire de Yu D. présecture de K'ai-song, province de Ho-nan. Le nom de Yu sut donné à cette localité au début de la période Wan-li (1573-1619 ap. J.-C.), parce que les érudits prétendaient que le sief de l'empereur Yu s'était

le Ho-nei et s'était plusieurs fois couvert de gloire; on le nomma donc roi de Yn' pour qu'il régnât sur le Ho-nei et eût sa capitale à Tchao-ko'. — (Hiang Yu) déplaça Hie, roi de Tchao, et le nomma roi de Tai'. — Tchang Eul, conseiller de Tchao, avait toujours donné de sages conseils et en outre avait franchi les passes à la suite (de Hiang-yu; celui-ci) le nomma donc roi de Tch'ang-chan pour qu'il régnât sur le territoire de Tchao et eût sa capitale à Siang-kouo'. — K ing Pou, prince de Tang-yang, avait été général de Tch'ou et avait toujours été à la tête de l'armée; il fut donc nommé roi de Kieou-

trouvé là. — Yang-ti était une présecture des To'in. A l'époque teh'oen ts'isou, c'était la ville de Li (cf. Tch'oen ts'isou, 15° aunée du duc Hoan), qui était la seconde capitale du royaume de Tcheng et se trouvait à 90 li au sud-ouest de la capitale principale de ce royaume (H. T. K. K., chap. cout, p. 16 r°).

- 1. Yn était, au temps des Ts'in, une préfecture à 33 li au sudest de la sous-préfecture de Nei-hoang p , préfecture de Tchangté, province de Ho-nar (cf. commentaire du Tong kien kang mou, 3- année de l'empereur Eul-che de la dynastie Ts'in). Elle se trouvait à 136 li au nord-est de la ville de Tchao-ko (cf. la note suivante). D'après la légende, c'est là que l'empereur P'an-keng (cf. cependant tome I, p. 176, n. 3 et 193, n. 4, où la résidence de P'an-keng est identifiée avec Yan-che) avait transféré la capitale de la dynastie Hia qui, à partir de ce moment, avait pris le nom de Yn. — Dans ce texte, le nom de Yn est pris comme désignant toute la région dont Tchao-ko était la ville principale.
- 2. Aujourd'hui, sous-préfecture de K'i . préfecture de Wei-koei, province de Ho-nan
- 3. Aujourd'hui, préfecture secondaire de Tu , préfecture de Sinen-hoa, province de Tche-li.
- . 4. Aujourd'hui présecture de Choen-té III (III), province de Tche-li.

kiang¹ et eut sa capitale à Leou². — Ou-joei, prince de P'ouo³, s'était mis à la tête des gens du Po-yue⁴ pour aider les seigneurs et il avait pénétré à leur suite dans les passes; il fut donc nommé roi de Heng-chan et eut sa capitale à Tchou⁴. — Kong Ngao, qui avait le titre de tchou-kouo⁴ auprès de l'Empereur juste¹, avait attaqué la commanderie de Nan³ à la tête d'une armée et avait rendu des services considérables; il fut donc nommé roi de Lin-kiang et eut sa capitale à Kiang-ling⁴. — (Hiang

- 1. Au commencement de la première dynastie Han, la commanderie de Kieou-kiang L'I B sul érigée en royaume de Hoai-nan L'A l'époque de Kieou-kiang. L'empereur Ou en sit dereches la commanderie de Kieou-kiang. C'était dans cette région que se trouvaient à l'époque tek'oen-ts'ieou les petites principautés de Leou (aujourd'hui présecture secondaire de Leou-ngan, province de Ngan-koei; cf. tome I, p. 162, n. 3) et de Chou-leao F (aujourd'hui sous-présecture de Lu-kiang L, présecture de Lu-teheou, province de Ngan-koei).

  2. A 60 li au sud-est de la sous-présecture de Chou-teh'eng F , présecture de Lu-teheou, province de Ngan-koei.
- 3. Aujourd'hui sous-préfecture de P'ouo-yang , faisant partie de la cité préfecturale de Jao-tcheou, province de Kiang-si.
- 4. Le Po-yue (ou les cent Yue) désigne tout l'ensemble des principautés plus ou moins indépendantes qui s'étaient sondées sur les ruines de l'ancien royaume de Yue.
- 5. Au sud-est de la sous-présecture de Hoang-kang F , qui fait partie de la cité présecturale de Hoang-tcheou, province de Houpe.
  - 6. Cf. p. 252, n. 5.
  - 7. Cf. p. 284, n. 2.
- 8. Cf. p. 87, ligne 2. La commanderie de Nan sut changée, sous les Han, en royaume de Lin-kiang L; c'est le nom qui est donné ici au sief de Kong Ngao.
  - 9. Aujourd'hui, sous-préfecture de Kiang-ling 江 凌, préfecture

Yu) déplaça Han Koang, roi de Yen, et le nomma roi de Leao-tong'. - Tsang Tou, général de Yen, avait été à la suite de Tch'ou au secours de Tchao; puis il l'avait suivi lorsqu'il avait franchi les passes; il fut donc nommé roi de Yen et eut sa capitale à Ki. - (Hiang Yu) déplaça T'ien Che, roi de Ts'i, et le nomma roi de Kiao-tong'. -Tien Tou, général de Ts'i, avait suivi (Hiang Yu) et avait été avec lui au secours de Tchao; puis il l'avait suivi quand il avait franchi les passes; c'est pourquoi il fut nommé roi de Ts'i et eut sa capitale à Lin-tse'. — T'ien-ngan, petit-fils de ce Kien, roi de Ts'i, que Ts'in avait fait périr, avait soumis, au moment où Hiang Yu venait de traverser le Fleuve pour secourir Tchao, plusieurs villes du nord du Tsi et était allé avec tous ses soldats se rendre à Hiang Yu; il fut donc nommé roi de Tsi-pe et eut sa capitale à Po-yang'. - Tien Yong avait

de King-tcheou 荆州, province de Hou-pe. C'était, à l'époque tch'oen-ts'ieou, la ville de Yng 旱, capitale du royaume de Tch'ou (cf. tome I, p. 307, n. 1).

- 1. Le Tong kien tsi lan ajoute que Han Koang cut sa capitale à Outchong ## (aujourd'hui sous-préfecture de Yu-t'ien H ), préfecture secondaire de Tsoen-koa, province de Tche-li).
- 2. Aujourd'hui, présecture secondaire de Ki , présecture de Choen-t'ien (Péking), province de Tche-li.

1

- 3. C'est-à-dire « le pays à l'est de la rivière Kiao ». La capitale de cette principauté était la ville de Ki-mo (aujourd'hui, sous-présecture de Ki-mo, présecture de Lai-tcheou, province de Chan-tong).
- 4. Aujourd'hui, sous-préfecture de Lin-tse 15 , préfecture de Ts'ing-tcheou, province de Chan-tong.
- 5. Aujourd'hui, dit le Tong kien tsi lan (chap. xti, p. 5 vo), dans la sous-préfecture de Tai-ngan 秦女, préfecture de Tai-ngan, province de Chan-tong, il y a l'ancienne ville de la sous-préfecture de Po 博; sous les Han, elle s'appelait Po-yang.

souvent désobéi à Hiang Leang; en outre il n'avait pas voulu, à la tête de ses soldats, suivre Tch'ou à l'attaque de Ts'in'; c'est pourquoi il ne recut aucune terre. — Tch'en Yu, prince de Tch'eng-ngan, était parti en abandonnant son sceau de général et n'avait pas franchi les passes à la suite de (Hiang Yu); cependant sa sagesse avait été constamment louée et il avait rendu service à Tchao; comme on savait qu'il se trouvait à Nan-p'i' on lui donna donc en fief les trois préfectures qui entouraient (cette place). — Mei Hiuen, général du prince de P'ouo', avait rendu de grands services; il recut donc un marquisat de cent mille foyers. — Le roi Hiang se donna à lui-même le titre de roi hégémon du Tch'ou occidental; il régna sur neuf commanderies et eut sa capitale à P'ong-tch'eng'

La première année de Han<sup>5</sup> (206 av. J.-C.), au quatrième mois, les seigneurs licencièrent les soldats qui étaient sous les drapeaux<sup>6</sup> et chacun d'eux se rendit dans ses états.

- 1. Cf. p. 258-259.
- 2. Aujourd'hui, sous-présecture de Nan-p'i De, présecture de Tien-tsin, province de Tche-li.
- 3. C'est-à-dire, de Ou Joei, prince de Pouo (cf. p. 290, n. 3).

  Quoique le caractère soit ici écrit s, une note du I ong kien tsi lan (chap. x11, p. 5 r°) met hors de doute qu'il s'agit bien de Ou Joei.
- 4. Cf. p. 254, n. 4. On distinguait le Tch'ou occidental du Tch'ou méridional qui avait son centre à King-tcheou-fou H , dans le Hou-pe, et du Tch'ou oriental qui avait son centre à Sou-tcheou-fou
- 蘇州 dans le Kiang-sou.
- 5. C'est à partir du moment ou Lieou Pang sut nommé roi de Han, que la dynastie Han compte les années de son règne.
- 6. D'après certains commentateurs, il faudrait traduire: « Les seigneurs se séparèrent auprès (de la rivière) Hi. »

Le roi Hiang sortit pour aller dans son royaume; il chargea un envoyé de faire changer de résidence à l'Empereur juste, en disant : « Les empereurs d'autresois avaient un territoire de mille li de côte ; ils résidaient toujours sur le cours supérieur d'une rivière . » Il envoya donc des émissaires transférer l'Empereur juste dans la préfecture de Tch'en, de (la commanderie de) Tch'ang-cha. Quand il eut pressé l'Empereur juste de partir, celui-ci se vit peu à peu abandonné de tous ses sujets. Alors (Hiang Yu) ordonna secrètement aux rois de Heng-chan et de Lin-kiang de l'attaquer et de le tuer dans le Kiang-tchong.

Tch'eng, roi de Han', n'avait remporté aucun succès militaire. Le roi Hiang ne lui assigna aucun royaume; il l'emmena avec lui à P'ong-tch'eng; il le rabaissa au rang de seigneur; ensuite il fit plus et le tua.

Tsang Tou, s'étant rendu dans ses états, voulut chasser Han Koang vers le Leao-tong; (Han) Koang refusa d'obéir; (Tsang) Tou l'attaqua et le tua à Outchong; il s'empara de tout son territoire et y régna.

En apprenant que Hiang Yu avait déplacé Che, roi de Ts'i, qu'il l'avait envoyé dans le Kiao-tong, et qu'il avait nommé roi de Ts'i T'ien Tou qui était un général de Ts'i, T'ien Yong entra dans une grande fureur; il refusa

- 1. De mille li de côté, c'est-à-dire de un million de li carrés. Cf. tome I, p. 146, n. 6.
- 2. La phrase 居上游est expliquée par Wen Yng de la manière suivante:居水之上流.
- 3. Aujourd'hui, présecture secondaire de Tch'en , province de Hou-nan.
  - 4.韓王
  - 5. Cf. p. 291, n. 1.

d'envoyer le roi de Ts'i dans le Kino-tong et, faisant se révolter les gens de Ts'i, il marcha à leur tête contre  $T'ien\ Tou$ .  $T'ien\ Tou$  se réfugia à Tch'ou.  $Che^*$ , roi de Ts'i, craignait le roi Hiang; il partit donc pour le Kiao-tong afin de gagner ses états;  $T'ien\ Yong$  irrité le poursuivit, l'attaqua et le tua à Ki-mo $^*$ . A la suite de cela,  $(T'ien)\ Yong$  se nomma roi de T'si; puis il alla dans l'ouest attaquer et tuer  $T'ien\ Ngan$ , roi du Tsi-pe. Il réunit ainsi entre ses mains les trois Ts'i et y fut roi. Il donna à  $P'ong\ Yue$  le sceau de général et lui ordonna de soulever une révolte dans le territoire de Leang.

Tch'en Yu<sup>5</sup> envoya secrètement Tchang Tong et Hia Yue<sup>6</sup> donner les conseils suivants à T'ien Yong, roi de Ts'i: « Hiang Yu gouverne en maître dans l'empire, mais il n'est pas équitable. Voici que tous les anciens rois il les a fait régner sur les plus mauvaises terres, tandis que ses ministres et ses généraux, il les a faits rois des meilleurs territoires. Il a chassé son ancien maître, le roi de Tchao, et l'a envoyé résider dans le nord, à Tai<sup>1</sup>. C'est ce que je ne puis souffrir. J'ai appris que Votre Majesté avait levé des troupes et que d'ailleurs elle n'écoutait aucune requète qui ne fût juste. Je voudrais que Votre Majesté me donnât des soldats avec lesquels

<sup>1.</sup> Tien Che, l'ex-roi de Ts'i, qui avait été nommé par Hiang Yu roi de Kiao-tong Cf. p. 291, n. 3.

<sup>2.</sup> Cf. la note précédente.

<sup>3.</sup> Cf. p. 291, n. 3.

<sup>4.</sup> C'est-à-dire : les royaumes de T'si, de Tsi-pe et de Kiao-tong.

<sup>5.</sup> On a vu plus haut que Tch'en Yu, de même que Tien Yong, n'avait pas été avantagé lors de la distribution de terres faite par Hiang Yu.

<sup>6.</sup> Ce personnage est aussi appelé parsois « le prince de Tch'eng-cheou» 成受君.

<sup>7.</sup> Cf. p. 289, n. 3.

je vous demande la permission d'attaquer le Tch'ang-chan, et, lorsque j'aurai restauré le roi de Tchao, de faire de son royaume un vassal qui vous protège. » Le roi de Ts'i y consentit et envoya donc des soldats dans le pays de Tchao; Tch'en Yù leva tous les soldats de ses trois préfectures et unit ses forces à celles de Ts'i pour attaquer le Tch'ang-chan; il le battit entièrement; Tchang Eul courut se réfugier auprès de Han'. Tch'en Yu alla chercher Sie, roi de Tchao, à Tai et le ramena à Tchao; le roi de Tchao, à son tour, nomma Tch'en Yu roi de Tai.

En ce temps, Han revenait après avoir conquis les trois Ts'in<sup>2</sup>. En apprenant que le roi de Han<sup>3</sup> s'était emparé de tout le pays à l'intérieur des passes et marchait vers l'est et que Ts'i et Tchao s'étaient révoltés, Hiang Yu fut très irrité; il nomma roi de Han<sup>4</sup> l'exgouverneur de Ou, Tcheng Tch'ang, pour qu'il tint tête à Han<sup>3</sup>; il ordonna au préfet de Siao, Kio, et à d'autres d'attaquer P'ong Yue; P'ong Yue battit le préfet de Siao, Kio et les siens.

- 1. 漢. Je serai obligé d'indiquer le caractère chinois toutes les fois que, dans la traduction, une équivoque sera possible entre 漢 et 草. Le roi de Han dont il est question ici n'est autre que Lieou Pang, l'ex-gouverneur de P'ei et le futur Han Kao-tsou.
- 2. Le roi de Han Exenait de triompher de Se-ma Hin, roi de Sai, de Tong I, roi de Ti et tenait assiégé à Fei-k'ieou Tchang Han, roi de Yong. On a vu plus haut (pp. 285-286) que Hiang Yu avait partagé entre ces trois rois l'ancien territoire de Ts'in, et c'est pourquoi on les appelait les trois Ts'in. Sur ces conquêtes du roi de Han, voyez le chapitre suivant.
  - 3. 溪.
  - 4.韓.

Han ' chargen Tchang Leang de maintenir l'ordre dans (le pays de) Han\* et d'envoyer au roi Hiang une lettre ainsi concue: « Le roi de Han' ne s'est pas contenté de ce qui lui avait été assigné et a voulu s'emparer du pays à l'intérieur des passes, comme la convention (l'y autorisait); mais il s'est arrêté et ne se permettra point d'aller dans l'est. » En outre, il envoya au roi Hiang une lettre sur la révolte de Ts'i et de Leang; il y disait : « Ts'i veut allier ses forces à Tchao pour anéantir Tch'ou. » A la suite de cette démarche, Tch'ou ne pensa plus à se diriger vers l'ouest, mais il attaqua du côté du nord Ts'i; il réclama des soldats à Pou<sup>2</sup>, roi du Kieou-kiang; Pou prétexta une maladie pour ne pas aller et sit partir un général à la tête de quelques milliers de soldats; à partir de ce moment, le roi Hiang détesta Pou.

La deuxième arnée de Han (205 av. J. C.), en hiver, Hiang Yu alla au nord jusqu'à Tch'eng-yang'; Tien Yong de son côté vint à la tête de ses soldats le joindre et le combattre; Tien Yong ne fut pas vainqueur; il s'enfuit et arriva à P'ing-yuen'; la population de P'ing-yuen le tua. Poussant vers le nord, (Hiang Yu) incendia et rasa tous les remparts et les habitations de Ts'i; il mit à mort tous les soldats de T'ien Yong qui s'étaient rendus à lui; il enchaîna et fit prisonniers les vieillards, les enfants et les femmes; il parcourut le pays de Ts'i jusqu'à la mer du nord; nombreux furent ceux

<sup>1.</sup> Cf. p. 295, n. 3.

<sup>2.</sup> Cf. p. 295, n. 4.

<sup>3.</sup> King Pou. Cf. pp. 289-290.

<sup>4.</sup> Cf. p. 259, n. 2.

<sup>5.</sup> Aujourd'hui, sous-préfecture de Ping-yuen P , préfecture de Tsi-nan, province de Chan-tong.

qu'il massacra. Les gens de Ts'i se rassemblèrent et se déclarèrent rebelles contre lui; alors Tien Heng, frère cadet de Tien Hong, réunit les soldats dispersés de Ts'i et se trouva à la tête de plusieurs myriades d'hommes; il se révolta à Tch'eng-yang; le roi Hiang se trouva donc arrêté; il lui livra plusieurs batailles de suite sans pouvoir le soumettre.

Au printemps, le roi de Han¹, ayant sous ses ordres² les soldats de cinq seigneurs² au nombre total de cinq cent soixante mille hommes, marcha dans l'est contre Tch'ou. Le roi Hiang l'apprit; il ordonna aussitôt à ses généraux de combattre Ts'i et lui-même, à la tête de trente mille soldats d'élite passa au sud par le pays de Lou et sortit par Hou-ling⁴. Le quatrième mois (29 avril-28 mai 205), Han¹, qui était entré à P'ongtch'eng¹ avec tous les siens, y avait pris tout ce qu'il y avait de richesses et de belles femmes : chaque jour il donnait des banquets en noble compagnie. Le roi Hiang

<sup>1.</sup> Cf. p. 295, m. 3.

<sup>2.</sup> Au lieu du mot p, le To'ien Han chou (chap. xxxx, p. 13 ro), donne la leçon = ayant pris de force.

<sup>3.</sup> Les premiers commentateurs pensaient que ces cinq seigneurs étaient les rois de Sai, de Ti, de Wei, de In et de Ho-nan; mais Ion Cho-hou a bien établi que les rois de Sai et de Ti, qui faisaient partie des trois Ts'in (cf. p. 295 note 2) et avaient été soumis plusieurs mois auparavant, n'étaient pas comptés au nombre des cinq seigneurs; ces cinq seigneurs sont en réalité : Tchang Kul, roi de Tch'ang-chan;

Chen Yang, roi de Ho-nan; Tcheng Tch'ang, roi de Han 14; Wei Pao, roi de Wei 20 et Se-ma Ang, roi de Yn.

<sup>4.</sup> Au sud-est de la sous-préfecture de Yu-l'ai A . préfecture de Yen-teksou, province de Chan-tong.

<sup>5.</sup> Cf. p. 254, n. 4.

passa alors à l'ouest, par Siao<sup>1</sup>, et, au matin, il attaqua l'armée de Han<sup>2</sup>; puis se dirigeant vers l'est, il arriva à P'ong-tch'eng et, au milieu du jour<sup>1</sup> infligea une grande défaite à l'armée de Han<sup>2</sup>; tous les soldats de Han<sup>2</sup> l'achèrent pied; ils se précipitèrent à la suite des uns des autres dans les rivières Kou<sup>1</sup> et Se<sup>2</sup>; plus de cent mille hommes de l'armée de Han<sup>2</sup> furent tués; les soldats de Han<sup>2</sup> s'enfuirent tous au sud vers les montagnes; Tch'ou les poursuivit encore en les combattant et arriva à l'est de Ling-pi<sup>6</sup>, sur les bords de la ri-

- 1. Aujourd'hui sous-présecture de Siao , présecture de Siutcheou, province de Kiang-sou. C'était, à l'époque tch'oen-ts'ieou, la petite principauté de Siao, dépendante de l'état de Song .
  - .2.溪.
  - 3. Ou, suivent une autre explication : « dans le même jour ».
- 4. D'après le commentaire du Tong kien kang mou (chap. 11, p. 32 r°), la rivière Kou se serait trouvée à 70 li au nord de la sousprésecture de Yong-ning, , présecture et province de Ho-nan; elle aurait pris sa source au mont Hiong-eul et aurait été un assure te gauche de la rivière Lo. Mais cette identification est certainement erronée, car la rivière Kou se serait trouvée sort éloignée de P'ong-tch'eng (aujourd'hui, présecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou) et des rivières Se et Soei. L'explication proposée par le commentaire du Tong kien tsi lan (chap. x11, p. 11 v°) est infiniment plus plausible; la rivièr Kou était une branche de la rivière Soei (cs. p.299,n.1); on l'appelait aussi la rivière Tang spelait aussi la rivière Tang spelait
  - 5. La rivière Se passait à P'ong-tch'eng; cf. tome I, p. 117, n. 2.
- 6. Cette localité était au sud de P'ong-tch'eng (Siu-tcheou fou).

  Peut-être faut-il l'identifier avec la sous-préfecture de Ling-pi , tout au nord de la province de Ngan-hoei.

vière Soei1; l'armée de Han reculait; elle était pressée par Tch'ou; plus de cent mille soldats de Han2 périrent en masse, noyés tous dans la rivière Se; le cours de la rivière Se en était arrêté; (Hiang) Yu enserra le roi de Han' dans un triple cercle; à ce moment, un grand vent s'éleva du nord-ouest, qui brisait les arbres, renversait les habitations et faisait voler le sable et les pierres; l'obscurité était profonde et il faisait nuit en plein jour; (l'ouragan) venait droit sur les soldats de Tch'ou; ceux-ci furent plongés dans une grande confusion et leurs rangs furent rompus et dispersés. Le roi de Han' put alors s'enfuir secrètement avec quelques dizaines de cavaliers. Il se proposait de passer par P'ei? pour y recueillir sa famille, puis d'aller vers l'ouest; Tch'ou de son côté envoya des gens le poursuivre à P'ei et s'emparer de la famille du roi de Han\*. Tous les membres de cette famille s'étaient enfuis et ne se rencontrèrent pas avec le roi de Han2; le roi de Han2 trouva sur sa route (celui qui devait être l'empereur) Hiao-hoei\* et (celle qui devait être la princesse), Yuen de Lou'; il les

<sup>1.</sup> La rivière Soci partait autrefois des environs de la préfecture de K'ai-fong, dans le Ho-nan, traversait la préfecture de Koci-té, dans cette même province et venait se jeter dans la rivière Se (cf. p. 298, n. 5), à Siu-tcheou (qui était alors P'ong-tch'eng). De nos jours, cette rivière a disparu à la suite des modifications introduites dans le système hydrographique de cette région par les changements de cours du Hoang-ko et par le canal impérial.

<sup>2.</sup> Cf. p. 298, n. 2.

<sup>3.</sup> Cf. p. 255, n. 5.

<sup>4.</sup> Le nom personnel de ce prince était Yng ...

<sup>5.</sup> On désignait sous le nom de « princesse Yuen de Lou » 替元公主 et on appela plus tard « reine-douairière Yuen de Lou » 替元太后 la fille de la reine (plus tard l'impératrice) Lu,

emporta dans son char; comme les cavaliers de Tch'ou le poursuivaient et qu'il était serré de près, il jeta Hiao-hoei et (la princesse) Yuen de Lou hors de son char; le gouverneur de Teng¹ descendit pour les reprendre et les remettre dans le char; cette scène se renouvela trois fois et (le gouverneur de T'eng) dit: « Quoique nous soyons serrés de près, nous ne pouvons hâter notre marche; à quoi sert de les abandonner? » Ils purent donc ainsi échapper. (Le roi de Han²) rechercha T'ai-kong et l'impératrice Lu³, mais ne les rencontra pas; Chen I-ki¹ accompagnait T'ai-kong et l'impératrice Lu,

epouse principale de Kao-tsou. Cette princesse fut mariée à Tchang Ngao 張敖, marquis de Siuen-p'ing 宣子 et sils de Tchang Eul 張耳. Elle en cut un sils, nommé Tchang Yen 張便, qui sut roi de Lou. Quelques commentateurs ont pensé qu'elle avait ellemême reçu le titre de reine-douarière de Lou parce que son sils sut roi de Lou. Mais la chose est peu vraisemblable, car la princesse Yuen de Lou mourut en 187 avant J.-C., six ans avant que son sils sût devenu roi de Lou. Il est très probable que le territoire de Lou avait été attribué, de son vivant, à cette princesse, pour qu'elle en perçût à son prosit les revenus. Le mot Yuen 元 ne sait pas allusion, comme l'ont cru certains commentateurs, à ce que la princesse était l'ainée des silles de l'impératrice Lu; ce mot représente le nom posthume qui lui sut décerné.

- 1. Le gouverneur de T'eng n'est autre que Hia-heou Yng 夏侯 雯; cf. Mém. hist., chap. xcv.
  - 2. Cf. p. 298, n. 2.
  - 3. C'est-à-dire : son père et sa femme.
- 4. Les deux caractères 食其 se prononcent ici I-ki. C'était un nom personnel assez fréquent à cette époque, car au temps des premiers empereurs Han, nous trouvons un Tchao I-ki 趙食其 et un Li I-ki 彫食其. Ce nom était donné en souvenir d'un certain Se-

et cheminant sous un déguisement, ils cherchaient le roi de Han'; ils tombèrent au contraire' sur les soldats de Tch'ou; ceux-ci revinrent aussitôt en les emmenant pour annoncer la chose au roi Hiang. Le roi Hiang les garda dans son camp.

En ce temps, le marquis de Tcheou-lu, frère aîné de l'impératrice Lu, était à la tête des troupes de Han¹ et se tenait à Hia-i¹; le roi de Han alla le rejoindre sous un déguisement; peu à peu il recueillit ses soldats et arriva à Yong-yang¹; les troupes qui avaient été défaites s'y réunirent toutes. Siao Ho, de son côté, lui envoya les vieillards et les jeunes gens du pays à l'intérieur des passes qui n'étaient point inscrits sur les registres de la conscription⁴ et tous accoururent à Yong-yang. (Han) fut de nouveau dans une situation très prospère. Tch'ou repartit de P'ong-tch'eng; il continuait à profiter de sa victoire pour pousser vers le nord; il livra bataille à Han¹ dans la région de Yong-yang, de

ma I-ki 可馬食其qui s'était rendu célèbre dans le pays de Wei 衛au temps des six royaumes.

- 1. Cf. p. 298, n. 2.
- 2. L'édition de Kien-long donne la leçon 遇反; le Chi ki luen wen donne la leçon 反遇 qui est aussi celle de Ts'ien Han chou (chap. 1, 1<sup>re</sup> partie, p. 15 re) et qui est d'ailleurs préférable.
  - 3. Son nom personnel était Tsé
- 4. A l'est de la sous-préfecture de Tang-chan 構 山, préfecture du Siu-tcheou; province de Kiang-sou.
  - 5. Cf. p. 101, n. 7.
- 6. Tous les hommes dans la force de l'age avaient déjà été pris par le recrutement; on dut donc enrôler ceux mêmes que leur âge exemptait du service, c'est-à-dire, suivant les règlements de ce temps, les hommes de moins de vingt-trois ans ct ceux de plus de cinquante-six ans.

Nan-king' et de Souo'; Han' vainquit Tch'ou qui ne put donc dépasser Yong Yang et se dirigea vers l'ouest.

Pendant que le roi Hiang secourait P'ong-tch'eng, poursuivait le roi de Han: et allait à Yong-yang, Tien Heng' en avait prosité de son côté pour rassembler les gens de Ts'i et pour nommer roi de Ts'i (T'ien) Koang, sils de Tien Yong.

Après la défaite du roi de Han à P'ong-tch'eng, les seigneurs s'étaient tous ralliés à Tch'ou et avaient abandonné Han<sup>3</sup>. Han<sup>3</sup> avait établi son camp à Yong-yang; il y avait construit un chemin bordé de murs qui se reliait au Fleuve et permettait d'aller prendre le grain du grenier Ngao<sup>5</sup>.

La troisième année de Han (204 av. J.-C.), le roi Hiang sit à plusieurs reprises des attaques à main armée et des enlèvements (de transports) sur le chemin bordé de murs de Han. Les approvisionnements commencèrent faire défaut au roi de Han qui eut peur et demanda la paix en proposant de détacher et de considérer comme

- 1. Cette ville était, à l'époque tch'oen-ts'ieou, la capitale du royaume de Tcheng; à l'époque des Ts'in, c'était une préfecture; elle se trouvait au sud-est de la sous-préfecture de Yong-yang, préfecture de K'ai-fong, province de Ho-nan.
- 2. Cette ville se trouvait aussi sur le territoire de la sous-présecture actuelle de Yong-yang.
  - 3. 漢.
- 4. On a vu plus haut (p. 297) que Tien Heng était le frère cadet de Tien Yong.

appartenant à Han' toute la contrée située à l'ouest de Yong-yang. Le roi Hiang était disposé à y consentir, lorsque Fan Tseng, marquis de Li-yang, lui dit: « ll est aisé de venir à bout de Han'; mais si maintenant, vous le laissez aller et si vous ne vous emparez pas de lui, vous ne manquerez pas de le regretter plus tard. » Alors le roi Hiang et Fan Tseng pressèrent le siège de Yongyang.

Le roi de Han', plein d'anxiété, suivit les avis de Tch'en P'ing pour jeter la division dans le (parti du) roi Hiang; un envoyé du roi Hiang étant arrivé, (l'officier du roi de Han') fit préparer pour lui une grande victime et l'apporta comme s'il voulait la lui offrir; mais, quand il fut en présence de l'envoyé, il feignit d'être tout déconcerté et dit : « Je croyais que vous étiez un envoyé de Ya-fou<sup>2</sup> et vous êtes au contraire un envoyé du roi Hiang. » Il se retira donc en emportant son offrande et donna de la mauvaise nourrituré pour nourrir l'envoyé du roi Hiang. L'envoyé revint faire son rapport au roi Hiang; le roi Hiang soupçonna alors que Fan Tseng avait des relations secrètes avec le roi de Han¹ et lui enleva une partie de son autorité. Fan Tseng entra dans une grande colère et dit : « Les affaires de l'empire sont fort tranquilles; que Votre Majesté les dirige ellemême; je désire que vous me rendiez ma liberté personnelle pour que je redevienne simple particulier 4. »

<sup>1.</sup> Cf. p. 302, n. 3.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Han-chan 🔁 🗓, présecture secondaire de Ho, province de Ngan-hoei.

<sup>3.</sup> Cf. p. 278, n. 3.

<sup>4.</sup> L'expression 卒伍a le même sens que l'expression 土伍; cf. p. 93, n. 3.

Le roi *Hiang* y consentit et *Fan Tseng* partit; mais il n'était pas encore parvenu à *P'ong-tcheng*, lorsqu'un abcès lui poussa dans le dos et il mourut.

Ki Sin, général de Han<sup>2</sup>, donna ce conseil au roi de Han: « La situation est devenue critique. Je vous demande la permission, pour sauver Votre Majesté, de me faire passer faussement aux yeux de Tch'ou pour le roi et, grâce à ce stratagème, Votre Majesté pourra sortir sans qu'on s'en aperçoive. » Le roi de Han<sup>2</sup> fit donc sortir de nuit deux mille femmes revêtues de cuirasses par la porte orientale de Yong-yang; les soldats de Tch'ou les attaquèrent des quatre côtés à la fois; Ki Sin monta dans la chambre jaune<sup>2</sup>, donna un signal avec le guidon de gauche<sup>4</sup> et dit: « Dans la ville, les vivres sont épuisés; le roi de Han<sup>2</sup> se soumet. » Les troupes de Tch'ou poussèrent toutes des vivats. Cependant le roi de Han<sup>4</sup>, accompagné de quelques dizaines de cavaliers, sortait par la porte de l'ouest et s'enfuyait à Tch'eng-kao<sup>6</sup>.

- 1. Le Hoang lan (sur lequel, cf. tome I, p. 41, n. 3) dit que la tombe de Fan Tseng se trouve à l'est du rempart extérieur de Kiu-tch'ao K (aujourd'hui, sous-préfecture de Tch'ao K, préfecture de Lu-tcheou, province de Ngan-hoei). Avant de se mettre au service de Hiang Yu, Fan Tseng demeurait sur la montagne Tou-leou (c'est-à-dire du crâne), à 5 li au nord-est de la sous-préfecture de Tch'ao.
  - 2. 漢.
- 3. Le char impérial était couvert de tentures jaunes. On a déjà rencontré plus haut (p. 243, ligne 25) l'expression « la chambre jaune » désignant le char impérial.
- 4. Le guidon appelé the était fixé sur la gauche du joug de la voiture; suivant Ts'ai Yong, il était fait avec une queue de yack; suivant Li Pei, il était fait en poils ou en plumes.
- 5. A 2 li au sud-ouest de la sous-présecture de Se-choei P \*\*

  présecture de K'ai-fong, province de Ho-nan.

Le roi *Hiang* fit venir *Ki Sin* en sa présence et lui demanda où se trouvait le roi de *Han*<sup>1</sup>. *Ki Sin* répondit : « Le roi de *Han*<sup>1</sup> s'est échappé. » Le roi *Hiang* fit bruler vif *Ki Sin*.

Le roi de Han' avait chargé le yu-che-ta-fou Tcheou Ho, l'honorable Ts'ong et Wei Pao', de défendre Yong-yang. Tcheou Ho et l'honorable Ts'ong tinrent conseil entre eux, disant: « Le roi d'un état rebelle, il est difficile de défendre avec lui une ville. » Ils s'unirent donc pour tuer Wei Pao. Tch'ou triompha de la ville de Yong-yang; il prit vivant Tcheou Ho. Le roi Hiang dit à Tcheou Ho: « Soyez mon général; je vous nommerai général en chef et vous donnerai une terre de trente mille foyers. » Tcheou Ho lui répondit par des insultes en lui disant: « Si vous ne vous hâtez pas de vous soumettre à Han', Han va maintenant vous faire prisonnier. Vous n'êtes point capable de tenir tête à Han'. » Le roi Hiang, irrité, fit périr Tcheou Ho dans la chaudière bouillante et tua en même temps l'honorable Ts'ong.

Quand le roi de Han' fut sorti de Yong-yang, il s'enfuit au sud vers Yuan et Che'; il rencontra

<sup>1.</sup> Cf. p. 302, n. 3.

<sup>2.</sup> Wei Pao était l'ex-roi de Wei.

<sup>3.</sup> Remarquer cet emploi de Z qui marque que l'action est terminée: 漢王之出祭陽 = à la sortie de Yong-yang du roi de Han, c'est-à-dire: après que le roi de Han fut sorti de Yong-yang. Cf. Mém. hist., chap. vu, p. 9 ro: 漢王之敗彭城= après que le roi de Han eut été battu à P'ong-tch'eng.

<sup>4.</sup> Le caractère se prononce ici Che. La ville de Che est identique à la sous-préfecture actuelle de ce nom se préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan. C'était, à l'époque tch'oen-ts'ieou (15 année du duc Tch'eng), une principauté. — La ville de Wan se

Pou<sup>1</sup>, roi du Kieou-kiang, et tout en marchant, rassembla des troupes. Il rentra se garder à Tch'eng-kao.

La quatrième année de Han (203 av. J.-C.), le roi Hiang fit avancer ses troupes et investit Tch'eng-kao. Le roi de Han s'échappa; il sortit, lui seul et le duc de Teng, par la porte septentrionale de Tch'eng-kao. traversa le Fleuve et s'enfuit à Sieou-ou où il rejoignit l'armée de Tchang Eul et Han Sin. Les divers généraux purent sortir les uns après les autres de Tch'eng-kao et rejoindre le roi de Han. Tch'ou s'empara alors de Tch'eng-kao; il voulait pousser vers l'ouest, mais Han envoya des soldats lui barrer le chemin à Kong' et l'empêcha d'aller dans l'ouest.

En ce temps, P'ong Yue avait franchi le Fleuve, attaqué Tch'ou à Tong-ngo et tué le gouverneur de Sie, général de Tch'ou. Le roi Hiang se rendit alors lui-même dans l'est pour attaquer P'ong Yue. Le roi de Han, qui avait maintenant les troupes du marquis de Hoai-yne, voulait traverser le Fleuve et aller dans le sud; sur les avis de Tcheng Tchong, il y renonça et éleva des remparts dans le Ho-nei; il envoya Lieou Kia, à la tête de soldats, aider P'ong Yue et incendier les approvisionnements de Tch'ou. Le roi Hiang, se dirigeant du côté de

trouvait sur le territoire de la sous-présecture de Nan-yang province de Ho-nan.

- 1. K'ing Pou. Cf. p. 290, n. 1.
- 2. Cette porte s'appelait « la porte de jade » 🛨 🦷
- 3. Aujourd'hui, sous-présecture de Houo-kia 🍎 👼 , présecture de Wei-hoei, province de Ho-nan.
  - 4. Cf. tome I, p. 301, n. 1, ad fin.
  - 5. Cf. p. 258, n. 2.
- 6. Le marquis de Hoai-yn n'est autre que Han Sin 韓信. Cf. Mém. hist., chap. xcII.

l'est, l'attaqua et le battit; il mit en fuite P'ong Yue. Le roi de Han fit alors traverser le Fleuve à ses soldats; il reprit Tch'eng-kao, établit son camp à Koang-ou' et s'appropria les vivres du grenier de Ngao.

Après que le roi Hiang eut soumis le Tong-hai, il vint dans l'ouest; il campa avec Han, tout près de Koang-ou; (les deux adversaires) se tinrent en respect pendant plusieurs mois. En ce temps, P'ong Yue suscita souvent des révoltes dans le territoire de Leang et intercepta les approvisionnements de Tch'ou. Le roi Hiang s'en irrita; il fit faire un étal élevé, plaça dessus Tai-kong<sup>3</sup> et dit au roi de Han: « Si maintenant vous ne vous soumettez pas promptement, je ferai bouil lir T'ai-kong. » Le roi de Han répondit : « Moi et vous, Hiang Yu, nous nous sommes tournés du côté du nord pour recevoir l'ordre du roi Hoai qui nous a dit que ce pacte nous rendait frères. Mon père est donc votre père; si vous voulez absolument bouillir votre père, je vous prie de bien vouloir m'en donner une tasse de bouillon. » Le roi Hiang, irrité, voulait tuer Tai-kong. Hiang Po lui dit : « Comment tourneront les affaires de l'empire, nul ne peut encore le connaître. D'ailleurs ceux qui s'oc-

<sup>1.</sup> Au nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de Yong-tsé R , présecture de Kai-song, province de Ho-nan. Il y avait à Koang-ou deux hauteurs qui se saisaient vis-à-vis et des remparts construits sur chacune de ces collines; le roi de Han avait élevé les remparts de l'ouest; Hiang Yu avait élevés ceux de l'est; un cours d'eau passait entre les deux hauteurs et la petite vallée où il coulait était appelée la tranchée de Koang-ou

<sup>2.</sup> L'étal était une espèce de chevalet sur lequel on plaçait la victime qu'on allait sacrifier. En faisant monter Tai-kong sur un étal, Hiang Yu donnait à entendre qu'il se proposait de l'immoler.

<sup>3.</sup> On a vu plus haut (p. 300-301) que Hiang Yu avait sait prisonnier Tai-kong, le père du roi de Han.

cupent de l'empire ne s'inquiètent pas des choses de famille. Quand bien même vous le tueriez, vous n'y trouveriez aucun avantage et vous ne feriez qu'accroître le nombre des calamités. » Le roi *Hiang* suivit son avis.

Tch'ou et Han se tinrent longtemps en échec sans que rien se décidat. Les hommes dans la force de l'age enduraient des fatigues dans les rangs de l'armée; les vieillards et les enfants s'épuisaient aux transports par chars et par bateaux. Le roi Hiang parla en ces termes au roi de Han: « Si l'empire est plongé dans la désolation depuis plusieurs années, c'est à cause de nous deux seuls; je voudrais combattre contre le roi de Han en combat singulier pour décider qui l'emporte sur l'autre et pour ne pas accabler inutilement le peuple de l'empire depuis les pères jusqu'aux fils. » Le roi de Han s'excusa en riant et dit : « Je préférerais lutter d'intelligence; je ne saurais lutter par la force. » Le roi Hiang ordonna à de vaillants guerriers de sortir pour provoquer l'ennemi à des combats singuliers; Han avait un excellent archer à cheval, nommé Leou Fan; à trois reprises des gens de Tch'ou vinrent provoquer au combat; Leou Fan les tua aussitôt à coups de flèches. Le roi Hiang entra dans une grande colère; il se revêtit lui-même de la cuirasse, prit en main la lance à trois pointes et alla provoquer au combat; Leou Fan voulut tirer une slèche sur lui, mais le roi Hiang l'apostropha en le regardant fixement; les yeux de Leou Fan ne purent plus voir; sa main ne put plus lâcher le coup; il s'enfuit aussitôt et revint à l'intérieur des retranchements sans plus oser sortir. Le roi de Han envoya des gens demander secrètement qui était (ce guerrier); en apprenant que c'était le roi Hiang, il eut grand'peur.

Puis le roi Hiang ainsi que le roi de Han se réunirent

dans la tranchée de Koang-ou<sup>3</sup> et eurent un entretien; le roi de Han énuméra ses fautes au roi Hiang qui, irrité, voulut combattre en combat singulier; le roi de Han s'y étant refusé, le roi Hiang, qui tenait cachée une arbalète, tira une flèche et atteignit le roi de Han; le roi de Han fut blessé; il s'enfuit et entra dans Tch'eng-kao.

Le roi Hiang apprit que le marquis de Hoai-yn ávait détruit le Ho-pei, écrasé Ts'i et Tchao et qu'il se propoposait même d'attaquer Tch'ou; alors il envoya Long Tsiu l'attaquer; le marquis de Hoai-yn lui livra bataille et le commandant de la cavalerie, Koan Yng, l'attaqua; l'armée de Tch'ou fut complètement battue; Long Tsiu fut tué. Han Sin en profita pour se nommer lui-même roi de Ts'i. En apprenant que l'armée de Long Tsiu avait été défaite, le roi Hiang eut peur. Il envoya Ou Ché, originaire de Hiu-i<sup>2</sup>, donner des avis au marquis de Hoai-yn; mais celui-ci ne les écouta pas.

Sur ces entrefaites, P'ong Yue se révolta de nouveau, soumit le territoire de Leang et coupa les approvisionnements de Tch'ou. Le roi Hiang dit alors au ta-se-ma Ts'ao Kieou, marquis de Hai-tch'oen, et aux siens: "Ayez soin de bien garder Tch'eng-kao; si Han veut vous provoquer au combat, gardez-vous d'en venir aux mains avec lui; ne le laissez pas aller dans l'est, c'est tout (ce que je vous demande). Dans quinze jours j'aurai cer-

<sup>1.</sup> Cf. p. 307, n. 1. L'édition de K'ien-long donne la leçon 医胃试 图. Le mot 图 est ici l'équivalent du mot 潤, qui est la leçon du T'ong kien tsi lan. — Le Che ki luen wen donne une autre leçon qui nécessite une ponctuation différente : 臨 廣武 图 而 壽。

<sup>2,</sup> Cf. p. 192, n 3,

<sup>3.</sup> Cf. p. 257, n. 4.

tainement tué P'ong Yue, soumis le territoire de Leang et je vous rejoindrai, général. » Alors il partit du côté de l'est; il attaqua Teh'en-lieou ' et Wai-hoang'; Waihoang ne céda pas pendant plusieurs jours; quand cette ville se fut rendué, le roi Hiang, furieux, ordonna que tous les hommes agés de plus de quinze ans se rendissent à l'est de la ville, car il voulait les exterminer. Un garçon de treize ans, qui était fils du préfet de Waihoang, se rendit auprès du roi Hiang et lui donna ce conseil: « P'cng Yue a fait violence à Wai-hoang et, par crainte, cette ville s'est donc soumise à lui, mais elle attendait Votre Majesté; quand Votre Majesté arrive, voiciqu'elle extermine tout le monde; comment le peuple aurait-il le désir de se rattacher à vous? A partir d'ici, du côté de l'est, ily a plus de dix villes du territoire de Leang qui seront toutes saisies de peur et dont aucune ne voudra se soumettre. » Le roi Hiang approuva ces paroles et pardonna aux habitants de Wai-hoang qui devaient être exterminés. Plus à l'est, il arriva à Soei-yang; en apprenant (ce qui s'était passé à Wai-hoang), les habitants se soumirent à l'envi au roi Hiang.

Comme (l'avait prédit le roi *Hiang*), *Han* provoqua plusieurs fois au combat l'armée de *Tch'ou*, mais l'armée de *Tch'ou*, mais l'armée de *Tch'ou* ne sortit pas. (Le roi *Han*) envoya des

<sup>1.</sup> Cf. p. 260, n. 2.

<sup>2.</sup> La ville de Wai-hoang existait dès l'époque tch'oen-ts'ieou. Sous les Han, c'était une présecture qui dépendait de la commanderie de Tch'en-lieou. Elle se trouvait à 60 li au nord-est de la sous-présecture actuelle de K'i 12, présecture de Kai-fong, province de Ho-nan.

<sup>3.</sup> Au sud de la sous-présecture de Chang-k'ieou FFF, qui sait partie de la ville présecturale de Koei-té, province de Ho-nan. C'était là que se trouvait, à l'époque tch'oen-ts'ieou, la capitale de l'état de Song \*\*\frac{1}{2}.

gens l'insulter; au bout de cinq ou six jours, le ta-sema¹ se mit en colère et fit franchir la rivière Se à ses
soldats; les soldats étaient au milieu du passage lorsque
Han les attaqua et fit essuyer une grande défaite à l'armée de Tch'ou; il s'empara de toutes les richesses
du royaume de Tch'ou. Le ta-se-ma Kieou, le tchangche 1² et Hin², roi de Sai, se coupèrent tous la gorge sur
le bord de la rivière Se. Le ta-se-ma Kieou avait été autrefois directeur de la prison de Ki et le tchang-che
Hin, de son côté, avait été préposé à la prison de Yoyang¹; ces deux hommes avaient rendu service à Hiang
Leang et c'est pourquoi le roi Hiang leur avait accordé
sa confiance et leur avait donné des charges.

En ce temps, le roi Hiang se trouvait à Soei-yang; quand il apprit que l'armée du marquis de Hai-tch'oen avait été battue, il ramena ses soldats en arrière. L'armée de Han était alors occupée à cerner Tchong-li Mo à l'est de Yong-yang; lorsque le roi Hiang arriva, l'armée de Han, qui craignait Tch'ou, s'enfuit dans des lieux difficiles d'accès.

En ce temps, les soldats de Han étaient en bonne santé et bien nourris; les soldats de Tch'ou étaient exténués et les vivres leur manquaient. (Le roi) de Han envoya Lou Kia parler au roi Hiang et lui demander Tai-kong; le roi Hiang refusa. (Le roi de Han) envoya de-

<sup>1.</sup> Ts'ao Kieou. p. Cf. 309, lignes 21-22.

<sup>2.</sup> Tong I, ex-roi de Ti (cf. p. 286, n. 2).

<sup>3.</sup> So-ma Hin.

<sup>4.</sup> Cf. p. 248, n. 4.

<sup>5.</sup> Le marquis de Hai-tch'oen n'est autre que le ta-se-ma Is'ao Kieou.

<sup>6.</sup> Cf. p. 101, n. 7.

<sup>7.</sup> Cf. Mém. hist., chap. xcvn.

rechef Heou-kong parler au roi Hiang. Le roi Hiang fit alors avec Han un traité, (aux termes duquel) ils se partageaient l'empire, le territoire à l'ouest de Hong-keou étant détaché pour être donné à Han, tandis que

1. La situation du Hong-keou, on canal Hong 海溝, a donné lieu à d'assez longues discussions entre les érudits chinois. En premier lieu, comme le fait remarquer le commentateur Tchang Hoa 張華, il saut distinguer le Hong-keou, qui était dans le voisinage immédiat de la ville présecturale de K'ai-fong, d'un autre canal qu'on appelait le Koan-tou-choei 官渡木 et qui traversait la sous-présecture de Yang-ou , présecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan. Certains auteurs ont confondu à tort le Koan-tou-choei avec le Hong-keou. - Le Hong-keou est le cours d'eau que Wang Pen 王 賞, général de Ts'in Che-hoang-ti, dériva en 225 (cf. p. 121) avant J.-C., pour inonder la ville de Ta-leang (au nord-ouest, mais tout proche de la cité présecturale de K'ai-fong), capitale de l'état de Wei Dans le texte des Mémoires historiques qui raconte l'exploit de Wang Pen, le Hong-keou est appelé Ho-keou 河溝; ce nom a induit en erreur certains critiques qui ont pensé que le Ho-keou était, non un cours d'eau, mais une dérivation du Hoang-ho déterminée artificiellement par Wang Pen lui-même; mais, comme l'a bien montré Hou Wei 胡涓, dans ses belles études sur le Tribut de Yu (H. T. K. K., chap. xL, 2º partie, p. 5 et 6), le Hoang-ho, qui passait alors bien au nord-ouest de Kai-fong fou, n'a rien à faire ici; il ne s'agit pas non plus, comme l'ont cru d'autres critiques, de la rivière qui est appelée Yong-tch'oan A lans le Tcheou li et qui fut nommée depuis rivière Tsi La rivière qui sut dérivée par Wang Pen était un petit cours d'eau qui passait à peu de distance au nord de Kai-fongfou; elle est appelée Ho-keou et Hong-keou par Se-ma Ts'ien, et Lang-t'ang k'iu 狠湯果dans le livre des Han. — C'est de cette dernière rivière qu'il est question dans notre texte. Il est évident d'ailleurs que le cours actuel du Hoang-ho a complètement boule-

versé l'hydrographie de cette région.

le territoire à l'est de Hong-keou devenait possession de Tch'ou; le roi Hiang ayant consenti, il rendit à Han son père, sa mère et sa femme; toute l'armée poussa des cris de réjouissance. Le roi de Han conféra alors à Heou-kong le titre de « Prince qui assure le repos de l'état »; (Heou-kong cependant) s'était caché et ne voulut plus reparaître; (le roi de Han) dit : « C'est là un homme habile dans tout l'empire; il est celui qui rend stable le royaume bouleversé; c'est pourquoi son titre sera : « le Prince qui assure le repos de l'état ».

Quand le roi Hiang eut conclu le traité, il ramena ses soldats, les licencia et revint du côté de l'est. Han voulait s'en retourner vers l'ouest; Tchang Leang et Tch'en P'ing lui donnèrent' ce conseil: « Han possède plus de la moitié de l'empire et les seigneurs se sont tous rattachés à lui; les soldats de Tch'ou sont épuisés et leurs vivres sont à bout. Voici l'époque où le Ciel (a résolu de) perdre Tch'ou. Il vaut mieux profiter de ces circonstances et s'emparer immédiatement (de Tch'ou); si maintenant vous le laissez allersans l'attaquer, ce sera, comme on dit: en nourrissant le tigre attirer sur soimème le malheur. » Le roi de Han écouta leurs conseils.

La cinquième année de Han (202 av. J.-C.), le roi de Han poursuivitdonc le roi Hiang; arrivé au sud de Yang-kia<sup>2</sup>, il arrêta son armée. Il fixa la date d'un rendez-vous

- 1. D'après une note du Che ki luen wen, le roi de Han se trouvait alors commander aux pays de Pa 巴, de Chou 蜀, des trois Tein 三条(cf. p. 295, n. 2), de Yen 減, de Tchao 超, de Han 韓, de Wei 魏, de Ts'i 斉 et de Leang 梁.

à Han Sin, marquis de Hoai-yn et à Pong Yue, marquis de Kien-tch'eng', afin qu'ils se réunissent à lui pour attaquer l'armée de Tch'ou; mais, quand il arriva à Kouling<sup>1</sup>, les soldats de (Han) Sin et de (P'ong) Yue ne l'avaient point rejoint; Tch'ou attaqua l'armée de Han et lui fit essuyer une grande défaite. Le roi de Han rentra dans ses retranchements; il creusa davantage ses fossés et se tint sur la défensive; il dit à Tchang Tse-fang :: « Les seigneurs ne sont pas fidèles à leurs engagements; que faut-il faire? » Il répondit : « Quand les soldats de Tch'ou étaient près d'être battus, (Han) Sin et (P'ong) Yue ne reçurent point encore de terres en partage; aussi devaient-ils infailliblement ne pas venir. Si Votre Majesté peut partager avec eux l'empire, il lui sera dès lors possible de les faire accourir aussitôt; mais si vous ne pouvez pas (faire ce partage), on ne peut savoir comment tourneront les choses. Que Votre Majesté donne à Han Sin tout le territoire à l'est de Tch'en', jusqu'à la mer; qu'elle fasse don à P'ong Yue de tout le territoire au nord de Soei-yang', jusqu'à Kou-tch'eng'; vous ferez

les Soei, le nom de Tai-k'ang 太康; c'est aujourd'hui encore la sous-présecture de Tai-k'ang, présecture de Tch'en-scheou, province de Ho-nan.

- 1. Han Sin était alors roi de Ts'i et P'ong Yue était conseiller d'état de Wei .
- 2. Au nord-ouest de la sous-présecture de Hoai-ning ## , préfecture de Tch'en-tcheou, province de Ho-nan.
- 3. Tse-fang est l'appellation de Tchang Leang 疑見, marquis de Lieou : cf. Mém. hist., chap. Lv.
- 4. Tch'en l'ancienne capitale du royaume de ce nom, est aujourd'hui la présecture de Tch'en-tcheou, dans le Ho-nan.
  - 5. Cf. p. 310, n. 3.
- 6. A 26 li au nord-est de la sous-présecture de Tong-ngo R P , présecture de Tai-ngan, province de Chan-tong.

ainsi que chacun d'eux combattra pour ses propres intérêts, et, par suite, *Tch'ou* sera aisément battu. Le roi de *Han* dit: « C'est fort bien. » Il envoya donc des émissaires dire à *Han Sin* et à *P'ong Yue*: « Unissons nos forces pour attaquer *Tch'ou*; quand *Tch'ou* aura été battu, tout le territoire à l'est de *Tch'en* jusqu'à la mer, je le donnerai au roi de *Ts'i'*; tout le territoire au nord de *Soei-yang* jusqu'à *Kou-tch'eng*, je le donnerai au conseiller d'état *P'ong (Yue)*. » Quand les émissaires furent arrivés, *Han Sin* et *P'ong Yue* leur répondirent tous deux : « Nous demandons à faire avancer immédiatement nos soldats. »

Han Sin arriva alors, venant de Ts'i; l'armée de Lieou Kia, passant par Cheou-tch'oen, marcha de concert avec lui; ils exterminèrent (les habitants de) Tch'engpou et arrivèrent à Kai-hia. Le ta-se-ma Tcheou Yn se révolta contre Tch'ou; il se servit des gens de Chou pour exterminer ceux de Leou; emmenant avec lui les soldats du Kieou-kiang, il suivit Lieou Kia et P'ong Yue et

- 1. Cf. p. 313, n. S.
- 2. Sur le territoire de la présecture secondaire de Cheou , présecture de Fong-yang, province de Ngan-hoei.
- 3. A 79 li au sud-est de la présecture secondaire de Po , présecture de Yng-tcheou, province de Ngan-hoei. Le second caractère de ce nom se prononce pou et non fou.
- 4. Aujourd'hui encore on voit le hameau de Kai-hia 艾下聚 au sud-est de la sous-présecture de Ling-pi 墨壁, présecture de Fong-yang, p. ovince de Ngan-hoei.
- 5. Aujourd'hui, sous-présecture de Lu-kiang L., présecture de Lu-tcheou, province de Ngan-hoei.
- 6. Aujourd'hui, présecture secondaire de Leou-ngan, province de Ngan-hoei.
  - 7. Cf. p. 290, n. 1.

tous se réunirent à Kai-hia pour marcher contre le roi Hiang. Le roi Hiang avait établi son camp et élevé des retranchements à Kai-hia: ses soldats étaient mal nourris et épuisés. L'armée de Han et les troupes des seigneurs l'enfermèrent dans un cercle de plusieurs rangs d'épaisseur. De nuit, le roi Hiang entendit que de toutes parts, dans l'armée de Han, on chantait des chants de Tch'ou'; il en fut fort effrayé et dit : « Han a-t-il gagné à lui toute la population de Tch'ou? Comment a-t-il tant de gens. de Tch'ou? » Le roi Hiang se leva alors pendant la nuit pour boire dans sa tente; il avait une belle femme, nommée Yu, qui toujours l'accompagnait, et un excellent cheval nommé Tchoei, que toujours il montait; le roi Hiang chanta donc tristement ses généreux regrets; il fit syr lui-même ces vers :

Ma force déracinait les montagnes; mon énergie dominait le monde;

Les temps ne me sont plus favorables; Tchoei ne court plus;

Si *Tchoei* ne court plus, que puis-je faire? Yu! Yu! Qu'allez-vous devenir?

Il chanta plusieurs stances et sa belle femme chantait avec lui. Le roi *Hiang* versait d'abondantes larmes; tous

1. C'était à la suite de la défection de Tcheou In et des troupes du Kisou-kiang que l'armée de Han s'était trouvée renforcée d'un grand nombre de gens de Tch'ou. Le nom de Ko paraît avoir été affecté plus spécialement aux chants du royaume de Tch'ou; on disait de même: les ngeou du pays de Ou le, les yn du pays de Iue. Ces dénominations semblent désigner le caractère plaintif ou gai, ou passionné, etc., qui appartenait en propre aux chants de chacun de ces pays.



les assistants pleuraient et aucun d'eux ne pouvait lever la tête pour le regarder.

Puis le roi Hiang monta à cheval, et, avec une escorte d'environ huit cents cavaliers excellents de sa garde, il rompit, à la tombée de la nuit, le cercle qui l'enserrait, sortit du côté du sud, et galopa jusqu'au jour; l'armée de Han s'en apercut alors; le commandant de la cavalerie, Koan Yng, recut l'ordre de le poursuivre avec cinq mille cavaliers. Le roi Hiang traversa (la rivière) Hoai; (il n'y eut plus qu')une centaine de cavaliers qui purent rester avec lui. Arrivé à Yn-ling, le roi Hiang perdit son chemin; il le demanda à un paysan qui lui répondit, pour le tromper : « Prenez à gauche. » A gauche, il tomba dans de grands marécages et c'est pourquoi Han le poursuivit et l'atteignit. Le roi Hiang ramena ses soldats du côté de l'est; arrivé à Tong-tch'eng<sup>3</sup>, il n'avait plus que vingt-huit cavaliers. Les cavaliers de Han qui le poursuivaient étaient au nombre de plusieurs milliers. Le roi Hiang estima qu'il ne pouvait plus échapper; il dit à ses cavaliers : « Huit années se sont écoulées depuis le moment où j'ai commencé la guerre jusqu'à maintenant; j'ai livré en personne plus de soixante-dix batailles; ceux qui m'ont résisté, je les ai écrasés; ceux qui m'ont attaqué, je les ai soumis; je n'ai jamais été battu; j'ai donc possédé l'empire en m'en faisant le chef. Cependant voici maintenant en définitive à quelle extrémité je suis réduit; c'est le Ciel qui me perd; ce n'est point que j'aie commis quelque faute militaire. Aujourd'hui, je suis

- 1. Yn-ling était le nom d'une montagne, à 80 li au nord de la préfecture secondaire de Ho D, province de Ngan-hoei.
- 2. A 50 li au sud-est de la sous-présecture de Ting-yuen E , présecture de Fong-yana, province de Ngan-hoei.

résolu à mourir; en votre honneur, Messieurs, je combattrai en désespéré; je les vaincrai certainement trois fois; en votre honneur, je romprai leur cercle, je leur décapiterai un général, je leur couperai un étendard; je vous ferai ainsi savoir, Messieurs, que c'est le Ciel qui me perd, mais que je n'ai commis aucune faute militaire. » Alors il divisa ses cavaliers en quatre bandes qu'il disposa sur quatre fronts; l'armée de Han le tenait enfermé dans un cercle de plusieurs rangs d'épaisseur; le roi Hiang dit à ses cavaliers : « Je vais, en votre honneur, m'emparer de ce général que voilà. » Il ordonna à ses cavaliers sur les quatre fronts de descendre à fond de train et leur fixa trois lieux de rendez-vous à l'est de la montagne. Puis le roi Hiang descendit au galop en poussant de grands cris; l'armée de Han se miten déroute et il coupa aussitôt la tête à un général de Han. Le marquis de Tch'e-ts'iuen était alors commandant de la cavalerie; il s'élança à la poursuite du roi Hiang; celui-ci le regarda avec des yeux dilatés par la colère et l'injuria; le marquis de Tch'e-ts'iuen et son cheval eurent tous deux si peur que l'homme et la bête s'enfuirent à plusieurs li de là. (Le roi Hiang) et ses cavaliers se réunirent en trois endroits différents; les soldats de Han ne savaient pas dans lequel se trouvaient le roi Hiang; ils divisèrent donc leur armée en trois pour les cerner de nouveau. Le roi Hiang s'elança alors au galop, décapita encore un tou-wei de Han et tua près d'une centaine d'hommes; il réunit de nouveau ses cavaliers; il avait perdu deux

<sup>1.</sup> Le roi Hiang et ses cavaliers s'étaient résugiés sur une éminence appelée la montagne Se-hoei 四 潰.

<sup>2.</sup> Le mot a ici le sens de « changer de place ». Sur Yang Hi, marquis de Tch'e-ts'iuen cf., p. 321, n. 2.

d'entre eux; il dit alors à ses cavaliers : « Que ferezvous? » Tous se prosternèrent et lui répondirent : « Nous ferons ce que dira Votre Majesté. »

Alors le roi Hiang voulut traverser, à l'est, le fleuve Ou'; le chef du ting' du fleuve Ou rangea son bateau le long du bord et l'attendit; il dit au roi Hiang: « Quoique le pays à l'est du Kiang soit petit, c'est une contrée qui a mille li de côté et qui compte plusieurs centaines de mille hommes; il est suffisant, lui aussi, pour qu'on y soit roi. Je désire que Votre Majesté passe l'eau en toute nâte. Votre sujet est le seul maintenant à posséder un bateau; quand l'armée de Han arrivera, elle n'aura aucun moyen de passer. » Le roi Iliang répondit en riant : « Le Ciel veut ma perte; à quoi bon passer l'eau? D'ailleurs, c'est avec huit mille jeunes hommes du pays à l'est du Kiang que j'ai traversé le Kiang et que j'ai été dans l'ouest; maintenant je reviens sans un seul d'entre eux. Ouand bien meme les pères et les frères ainés à l'est du Kiang auraient pitié de moi et me nommeraient roi, de quel visage les regarderais-je? quand bien même ils ne me diraient rien, comment mon cœur ne serait-il pas pénétré de honte?» Il dit encore au chef du ting : « Je sais que vous êtes un homme de cœur; je monte ce cheval depuis cinq ans; il n'a pas de rival qui l'égale; il a parcouru mille li en un jour; je n'ai pas le courage de le tuer; je vous en fais présent. »

Il ordonna donc à ses cavaliers de descendre tous

<sup>1.</sup> Le Ou kiang était un petit embranchement de la rivière Hoai, à peu de distance au nord de la préfecture secondaire de Ho T, province de Ngan-koei.

<sup>2.</sup> Cf. Appendice I, § 4, ad fin.

de cheval, de marcher à pied et, prenant en main leurs épées, de combattre corps à corps; (Hiang) Tsi1, à lui seul, tua plusieurs centaines d'hommes de l'armée de Han. Le roi Hiang lui-même avait reçu plus de dix blessures; en se retournant, il apercut Lu Mat'ong, capitaine des cavaliers de Han, et lui dit .: « N'ètes-vous pas une de mes anciennes connaissances?» Ma-t'ong le dévisagea et, le montrant à Wang I, il lui dit: a Celui-là est le roi Hiang. » Le roi Hiang dit alors: « J'ai entendu dire que Han avait mis à prix ma tête, (promettant pour elle) un millier d'or et une terre de dix mille foyers; je vous donne cet avantage. » A ces mots, il se coupa la gorge et mourut. Wang I prit sa tête; d'autres cavaliers se foulèrent aux pieds les uns les autres en s'arrachant le roi Hiang; ils furent plusieurs dizaines qui s'entretuèrent; en fin de compte, le lang-tchong-ki Yang Hi, le capitaine de cavalerie Lu Ma-t'ong, le lang-tchong Lu Cheng et Yang Ou se trouvèrent chacun en possession d'un membre; ces cinq hommes rassemblèrent ces membres qui étaient bien tous (ceux du roi); on partagea en cinq le territoire promis: Lu Ma-t'ong recut le titre de marquis de Tchong-choei'; Wang I, celui de marquis de



<sup>1.</sup> C'est-à-dire le roi Hiang lui-même.

<sup>2.</sup> J'adopte cette traduction, quelque peu française qu'elle soit, pour rendre la locution chinoise 千金. Les commentateurs disent qu'un millier d'or était une livre d'or 一斤金et valait dix mille pièces de monnaie 其錢.

<sup>3.</sup> La présecture de Tchong-choei était située éntre la rivière I et la rivière Tou ; c'est de cette particularité que lui venait son nom de Tchong-choei qui signifie « entre les rivières ». Elle

Tou-yen'; Yang Hi, celui de marquis de Tch'e-ts'iuen'; Yang Ou, celui de marquis de Ou-fang'; Lu Cheng, celui de marquis de Nie-yang'.

Après la mort du roi Hiang<sup>5</sup>, tous les gens du territoire de Tch'ou se rendirent à Han; seul (le pays de) Lou ne se soumit pas; alors Han amena les soldats de l'empire, dans le dessein de passer ses habitants au fil de l'épée; mais, considérant qu'ils avaient observé les rites et la justice et qu'ils étaient restés fidèles à leur maître jusqu'à la mort, il prit la tête du roi Hiang et la montra aux gens de Lou; les hommes agés du pays de Lou se soumirent alors. A l'origine, le roi Hoai, de Tch'ou, avait conféré d'abord à Hiang Tsi le titre de duc de Lou; puis quand (Hiang Tsi) mourut, Lou fut le der-

était à 30 li au nord-ouest de lasous-présecture de Hien , présecture de Ho-kien, province de Tche-li.

- 1. A 23 li au sud-ouest de la sous-présecture de Nan-yang Fig., présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 2. Se-ma Tcheng suppose, à cause de l'identité de sens des deux noms, que Tch'e-ts'iuen 苏京 est la même ville qui sut appelée plus tard Tan-choei 升本 et qui était à l'ouest de la sous-présecture actuelle de Si-tch'oan 新川, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 3. A 40 li à l'ouest de la sous-présecture de Soei-p'ing A , présecture de Jou-ming, province de Ho-nan.
- 4. Au sud de la sous-présecture de Tchen-p'ing F, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 5. Siu Koang dit que le roi Hiang mourut le 12° mois de la cinquième année de Han (28 décembre 203-26 janvier 202 av. J.-C.); il était né la quinzième année de Ts'in Che-hoang-ti; il n'était donc âgé que de trente ans (de trente et un ans, d'après la manière de compter des Chinois), quand il mourut.
- 6. On a vu plus haut (p. 262, ligne 16) que Hiang Yu avait été nommé duc de Lou par le roi Hoai.

21

nier à se rendre; c'est pourquoi ce fut avec les rites qui convenaient à un duc de Lou qu'on enterra le roi Hiang à Kou-tch'eng<sup>1</sup>. Le roi de Han témoigna son affliction en cette occasion; il le pleura, puis se retira.

Les divers membres de la famille Hiang, le roi de Han ne les fit pas tous périr; il conféra à Hiang Po' le titre de marquis Che-yang'; les marquis de Tao', de P'ingkao' et de Hiuen-ou' appartenaient tous à la famille Hiang; on leur donna le nom de famille Lieou.

Le duc grand astrologue dit: J'ai entendu dire à maître *Tcheou*<sup>7</sup>: « Les yeux de *Choen* avaient de doubles prunelles. » J'ai entendu dire d'autre part que *Hiang-Yu* avait aussi de doubles prunelles. Serait-il son descendant? Combien soudaine ne fut pas son élévation! En esfet, lorsque les *Ts'in* perdirent leur domination,



<sup>1.</sup> Cf. p. 314, n. 6.

<sup>2.</sup> Cf. p. 275, n. 1.

<sup>3.</sup> Sur le territoire de la sous-présecture actuelle de Chan-yang la la présecture de Hoai-ngan, province de Kiang-sou.

<sup>4.</sup> Tao était à 40 li à l'est de la sous-préfecture de Tsou-tch'eng III , préfecture de Wei-hoei, province de Ho-nan. Le marquis de Tao avait pour nom personnel Siang E; comme le dit Se-ma Ts'ien, son nom de famille était d'abord Hiang I, mais il le changea ensuite contre le nom de Lieou I, qui était le nom de famille des Han.

<sup>5.</sup> Son nom personnel était To E. La ville de Ping-kao était à 20 li à l'est de la sous-préfecture actuelle de Wen in, préfecture de Hoai-k'ing, province de Ho-nan.

<sup>6.</sup> Ce personnage n'est pas mentionné dans le Tableau chronologique des seigneurs.

<sup>7.</sup> On ne sait pas qui est maître Tcheou; on insère seulement de ce passage qu'il devait être contemporain de Se-ma Ts'ien.

Tch'en Che' fut le premier à commencer la révolte; les braves s'élancèrent comme un essaim d'abeilles et se combattirent les uns les autres en nombre incalculable. Cependant (Hiang) Yu n'avait ni un pied ni un pouce de terre; profitant de l'occasion, il s'éleva du milieu des sillons<sup>2</sup>; au bout de trois ans, il commandait à cinq seigneurs, il avait écrasé Ts'in, il partageait l'empire et nommait des rois et des seigneurs; l'autorité émanait de (Hiang) Yu; son titre était « roi suprême ». Quoiqu'il n'ait pas gardé cette dignité jusqu'au bout, cependant depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, il n'y en a jamais eu de si grande. Ensuite (Hiang) Yu viola (le traité relatif aux) passes et regretta (le pays de) Tch'ou '; il chassa l'Empereur juste et se donna le pouvoir à luimême; il s'irrita de ce que les rois et les seigneurs se révoltaient contre lui; quelles difficultés (ne s'attirait-il pas!). Il s'enorgueillit de ses exploits guerriers, s'enivra de sa propre sagesse et ne prit pas modèle sur l'antiquité. Sous le prétexte d'agir en roi suprême, il voulait s'imposer par la force et régler à son gré tout l'empire. La cinquième année, il perdit soudain son royaume; luimême mourut à Tong-tch'eng<sup>5</sup>, mais il ne comprit point encore et ne s'incrimina pas lui-même; quelle erreur! En effet, « c'est le Ciel, dit-il, qui me perd et ce n'est point que j'aie commis aucune faute militaire. » N'est-ce pas là de l'aveuglement?

- 1. Cf. Mém. hist., chap. xLvIII.
- 2. C'est-à-dire qu'il n'était qu'un simple paysan.
- 3. Ts'i, Tchao, Han, Wei et Yen qui avaient suivi Hiang Yu dans sa marche contre Ts'in.
- 4. On a vu (p. 283) que Hiang Yu, désireux de retourner dans son pays natal, ne voulut pas établir sa capitale à Hien-yang.
  - 5. Cf. p. 317, n. 2.

## CHAPITRE VIII

## HUITIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## KAO-7'SOU

Kao-tsou était originaire du bourg de Tchong-yang, (dans l'arrondissement) de Fong (de la préfecture) de P'ei. Son nom de famille était Lieou; son appellation

- 1. Fong est aujourd'hui la sous-présecture de Fong et P'ei est aujourd'hui la sous-présecture de Pei III; ces deux sous-présectures dépendent de la présecture de Siu-tcheou dans le Kiang-sou.
- 2. 姓劉氏. Les commentateurs de l'époque des Tang se perdent dans de longues dissertations pour expliquer l'origine de ce nom de famille; mais ils n'ont pas reconnu la confusion que Se-ma Ts'ien fait d'une manière constante et qui s'est perpétuée après lui entre le nom de clan 姓 et le nom de famille 氏 (cf. tome I, p. 3, note 3). Comme le font bien remarquer les annotateurs critiques de l'édition de K'ien-long (citant le 兩漢刊誤補遺 de 吳仁傑), il saudrait dire, pour parler correctement, que Kao-tsou eût pour 氏 nom de famille 劉 Lieou, et pour 姓 nom de cla 祁 K'i.

était Ki¹. Son père s'appelait T'ai-kong\*; sa mère s'appelait la vénérable Lieou³. Auparavant, la vénérable Lieou, se reposant un jour sur la berge d'un grand étang, rêva qu'elle se rencontrait avec un dieu; au même moment, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une grande obscurité; T'ai-kong alla voir ce qui ce passait et il apercut un dragon écailleux au-dessus de sa femme; à la suite de cela, celle-ci devint enceinte, puis elle donna naissance à Kao-tsou.

Kao-tsou était un homme au. nez proéminent et au front de dragon; il avait une belle barbe au menton et sur les joues; sur la cuisse gauche il avait soixante-douze points noirs. Il était bon et amical; il aimait faire des

- 1. Se-ma Ts'ien ne mentionne pas le nom personnel de Kao-tsou qui était Pang 邦, car il était interdit, à son époque, d'écrire ce caractère. Ki 李 n'est en réalité qu'un surnom, indiquant que Lieou Pang était le troisième enfant; de même, les deux frères ainés de Lieou Pang sont désignés, l'un sous le nom de Lieou Po 到伯 c'est-à-dire Lieou l'aîné, et l'autre, Lieou Hi 到喜, sous le nom de Lieou Tchong 到仲, c'est-à-dire Lieou le second.
- 2. Le nom personnel du père de Kao-tsou était Tche-kia 学語
  ou, suivant d'autres auteurs, Toan 知
- 3. On ne connaît pas le nom de famille de cette femme et c'est pourquoi Se-ma Ts'ien se contente de l'appeler « la vénérable Lieou ». Tout ce qu'ont raconté sur son compte Hoang-fou Mi et d'autres auteurs de second ordre ne mérite aucun crédit.
- 4. Le Dictionnaire Koang-ya dit :有鲜日蛟龍. On trouve aussi cette espèce de dragon définie comme un dragon sans cornes.
- 5. Cf. p. 114, la description de Ts'in Che-hoang-ti; dans ce dernier texte, la lecon est 单, tandis que nous avons ici 隆单; mais le sens est le même.
  - 6. Le côté gauche correspond au principe yang , Les soixante-

largesses; il avait l'esprit ouvert. Il avait sans cesse de grands projets et ne se livrait pas aux travaux et aux occupations des gens de sa famille. Quand il fut grand, il s'essaya à être fonctionnaire et devint chef du ting' de la rivière Se. Il n'y avait aucun des fonctionnaires de la commanderie qu'il ne traitât avec familiarité. Il aimait le vin et les femmes.

Il avait l'habitude de prendre du vin à crédit chez la vieille Wang et la mère Ou; quand il était ivre et couché, la mère Ou et la vieille Wang virent qu'il y avait toujours au-dessus de lui un dragon et s'en émerveillèrent. Chaque fois que Kao-tsou soit venait acheter du vin, soit restait à boire du vin, il le payait plusieurs fois son prix ; mais, lorsque ces deux marchandes eurent

douze points symbolisent les soixante-douze jours de l'année qui sont attribués à chacun des cinq éléments (5×72=360, c'est-à-dire le nombre approximatif des jours de l'année). Sur cette valeur symbolique du nombre 72, cf. les soixante-douze anciens souverains qui passent pour avoir accompli les sacrifices fong et chan (Mém. hist., chap. xvn1, p. 2 v°), les soixante-douze métaux, etc.

- 1. Dans l'organisation administrative des T'sin, un groupe de dix villages, ou li, formait un ting ; le chef du ting était chargé de maintenir le bon ordre dans sa petite circonscription. Dix ting formaient la division administrative qu'on appelait un hiang.
- 3. Le Dictionnaire de K'ang-hi, d'accord avec les commentateurs, dit que le mot 輝 est ici l'équivalent de 售 ou de 頃; il signifie donc « payer ».
  - 4. Kao-tsou, qui était vantard, payait volontiers son vin plusieurs

vu le prodige, à la fin de l'année elles brisèrent toujours leur compte ' et renoncèrent à leur créance.

Kao-tsou était souvent de corvée à Hien-yang et y observait à sa fantaisie; il vit le souverain-empereur de la dynastie Ts'in; il soupira, très oppressé et dit: « Certes, voilà ce que doit être un grand homme<sup>2</sup>. »

L'honorable Lu, originaire de Chan-fou, était fort lié avec le préfet de P'ei; pour éviter une vengeance, il vint auprès de lui en qualité d'hôte et logea donc à P'ei. Les notables et les fonctionnaires de P'ei, apprenant que le préset avait un hôte de marque, allèrent tous le séliciter. Siao Ho était surveillant des fonctionnaires'; il était préposé aux entrées et donna cet ordre à tous ces messieurs : « Ceux qui, comme droit d'entrée, ne verseront pas au moins mille pièces de monnaies, je les ferai asseoir au bas de la salle. » Kao-tsou, quoiqu'il ne fût que chef d'un ting, avait coutume de traiter cavalièrement les fonctionnaires; il se présenta donc en faisant une fausse déclaration et dit : « J'apporte dix mille pièces de monnaie en guise de félicitations. » En réalité, il ne tenait pas une seule pièce de monnaie; s'étant présenté, il entra; l'honorable Lu fut très surpris; il se

fois le prix qu'il valait, mais il est vrai qu'il l'achetait à crédit. Cette anecdote met en lumière un des côtés de ce singulier caractère.

- 1. Les comptes étaient écrits sur des planchettes en bois.
- 2. On rapprochera de cet incident l'anecdote qui est racontée dans le chapitre précédent à propos de Hiang Yu (cf. p. 249).
- 3. Aujourd'hui, sous-présecture de Chan , présecture de Ts'aotcheou, province de Chan-tong.
- 4. Mong Kang dit que ce titre de tchou-li 主吏 est identique à celui de kong-ts'ao 功曹.
- 5. C'est-a-dire qu'il devait examiner les présents qu'il était d'usage d'apporter lorsqu'on se présentait au préset.

leva et alla le chercher jusqu'à la porte. L'honorable Lu était habile à lire l'avenir des gens sur leur mine; c'est parce qu'il avait vu la physionomie de Kao-tsou qu'il le traitait avec tant d'honneur. Il alla donc à sa rencontre, le sit entrer et le sit asseoir. Siao Ho dit: « Lieou Ki a toujours beaucoup de grandes phrases à la bouche, mais il accomplit peu de chose. » Kao-tsou en profita pour traiter avec mépris les hôtes présents et s'assit aussitôt, sans être le moins du monde déconcerté, à la place d'honneur. Vers le milieu du banquet, l'honorable Lu jeta un regard à Kao-tsou pour le retenir; Kao-tsou resta jusqu'à la fin du banquet; ensuite, l'honorable Lu lui dit: « Dès mon enfance, j'ai' aimé à tirer l'horoscope des gens; ceux dont j'ai tiré l'horoscope sont nombreux, mais l'horoscope d'aucun d'eux ne vaut le vôtre, Ki. Je souhaite que vous preniez soin de vous-même. J'ai une fille que j'ai engendrée; je désire qu'elle devienne votre femme pour vous servir. » Quand les convives se furent retirés, M<sup>me</sup> Lu se mit en colère contre l'honorable Lu et lui dit : « Autrefois vous aviez toujours le désir de faire une brillante destinée à cette fille et de la donner a un homme puissant; le préset de P'ei est votre ami; il vous l'a demandée et vous ne la lui avez point donnée: comment vous êtes-vous oublié à ce point que vous l'ayez accordée à Lieou Ki? » L'honorable Lu répondit :

- 1. Lu se désigne lui-même par le mot = votre sujet; c'était une formule de politesse dont on se servait dans la conversation; plus tard, on employa le mot = votre serviteur.
- 2. 美支姜; littéralement: « la concubine du van et du halais », c'est-à-dire la femme qui vaquera aux travaux domestiques. Le van en osier servait à ramasser et à enlever la poussière qu'on avait amassée avec le balai; cf. Li ki, chap. K'iu li, 3° partie, 1° phrase (trad. Legge, Sacred Books of the East, vol. XXVII, p. 73).

« Ce sont là des choses que ne comprennent point les enfants et les femmes. » En définitive il donna sa fille à Lieou Ki. La fille de l'honorable Lu n'est autre que l'impératrice Lu'; elle enfanta (l'empereur) Hiao-hoei, et la princesse Yuen de Lou<sup>2</sup>.

Au temps où Kao-tsou était chef d'un ting, il demandait sans cesse des congés pour rentrer chez lui et aller à ses champs; un jour que l'impératrice Lu se trouvait aux champs avec ses deux enfants et sarclait, un vieillard passa et demanda à boire; l'impératrice Lu lui donna donc à manger; le vieillard tira l'horoscope de l'impératrice Lu et lui dit : « Femme, vous serez élevée en dignité entre tous les habitants de l'empire. » Invité à tirer l'horoscope des deux enfants, il dit en voyant (l'empereur) Hiao-hoei : « Femme, ce qui fera que vous serez élevée en dignité, c'est ce fils. » Il tira l'horoscope de (la princesse) Yuen de Lou et trouva aussi qu'elle occuperait une haute situation comme les autres. Dès que le vieillard fut parti, Kao-tsou revint justement de la maison voisine. L'impératrice Lu lui raconta en détail qu'un étranger avait passé qui avait prédit que « nous, mes enfants et leur mère, serions tous fort élevés en dignité ». A Kao-tsou qui l'interrogeait, elle ajouta : « Il n'est pas encore loin. » Alors (Kao-tsou) courut après le vieillard et l'interrogea; le vieillard lui dit: « La femme et les enfants que je viens de voir avaient tous des airs de prince; mais la dignité que je présage pour

<sup>1.</sup> Cf. le chapitre ix des Mémoires historiques. — Celle qui devait être l'impératrice Lu avait pour 岩 nom personnel Tche 性 et pour 字 appellation Ngo-kiu 如何 (cf. Mém. hist., chap. xlix, p. 1 vo, com mentaire de Se-ma Tcheng).

2. Cf. p. 299, n. 4 et 5.

vous ne se peut exprimer. » Kao-tsou le remercia en disant : « Si ce que vous dites arrive réellement, je ne saurais oublier votre bienfait. » Mais lorsque Kao-tsou fut devenu puissant, il ne put savoir où se trouvait le vieillard.

Lorque Kao-tsou était chef d'un ting, il s'était fait un chapeau en écorce de bambou<sup>1</sup>; il le portait constamment lorsqu'il reçut l'ordre de rechercher des voleurs et qu'il alla à Sie<sup>2</sup> pour les arrêter; il continua à le porter lorqu'il fut devenu puissant : ce qu'on appelle le chapeau de Lieou<sup>2</sup>, c'est cette coiffure.

Lorsque Kao-tsou était chef d'un ting, il fut chargé par le préset d'escorter des condamnés qu'on envoyait à la montagne Li\*; plusieurs condamnés s'enfuirent pendant la route. Il prévit à part lui que, lorsqu'il serait arrivé à destination, tous l'auraient abandonné; étant arrivé au milieu des marais qui sont à l'ouest de Fong', il s'arrêta pour boire; pendant la nuit il délia et relâcha les condamnés qu'il escortait en leur disant : « Partez tous; moi aussi, à partir de maintenant, je m'en vais. » Parmi les plus braves des condamnés il s'en trouva une dizaine qui se résolurent à le suivre.

Kao-tsou, qui était pris de vin, suivit de nuit un sen-

- 1. Ing Chao et Se-ma Piao disent tous deux que cette coiffure est la même que celle qui fut appelée plus tard le chapeau à queue de pie 鹊尾冠.
- 2. Sie était alors une préfecture qui dépendait du royaume de Lou. Cette localité se trouvait à 44 li au sud-est de la sous-présecture ac-
- tuelle de Teng , présecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.

  3. C'est-à-dire le chapeau de la famille Lieou; on se rappelle que Lieou est le nom de famille de Kao-tsou.
  - 4. Pour y construire la sépulture de Ts'in Che-hoang-ti.
  - 5. Cf. p. 224, n. 1.

tier à travers les marais; il avait ordonné à un homme de marcher en avant; celui qui marchait en avant revint dire: « Devant nous est un grand serpent qui barre le sentier; je voudrais retourner en arrière. » Kao-tsou était ivre et lui dit : « Quand un brave marche, de quoi aurait-il peur? » Il s'avança donc, tira son épée et en frappa le serpent qui fut coupé en deux; le sentier devint libre; après avoir marché quelques li, (Kao-tsou) qui était ivre s'endormit. L'homme qui marchait en arrière vint et arriva à l'endroit où était le serpent; il y avait là une vieille semme qui se lamentait dans la nuit; l'homme lui demanda pourquoi elle se lamentait, la vieille répondit: « Un homme a tué mon fils et c'est pourquoi je le pleure. » L'homme dit : « Pourquoi ton fils a-t-il été tué?» — « Mon sils, répondit la vieille, était le sils de l'Empereur blanc; il s'était changé en serpent et barrait la route; maintenant il a été tué par le fils de l'Empereur rouge et c'est pourquoi je me lamente!. » L'homme crut alors que la vieille lui mentait et voulut la battre, mais elle disparut soudain. Quand l'homme qui mar-

1. Les Ts'in qui, à l'origine, résidaient à l'ouest de l'empire, prétendaient régner par la vertu du métal, car cet élément correspond à l'ouest. Sa couleur symbolique est le blanc. Les Han régnèrent par la vertu de l'élément feu dont la couleur est le rouge. Les paroles de la vieille femme donnent donc à entendre que Kao-tsou détruira la dynastie des Ts'in. — Ce passage est cependant assez singulier, car, au temps de Se-ma Ts'ien, on admettait que les Ts'in avaient régné par la vertu de l'eau (cf. p. 129, n. 1) et les Han par celle de la terre (cf. tome I, prol, p. cxci, n. 2). Ce n'est qu'avec le triomphe de la théorie proposée par Lieou Hiang et par Lieou Hin à la fin du premier siècle avant notre ère, qu'on admit que les Han régnaient par la vertu du feu (cf. tome I, prol., p. cxcii, n. 2); peut-être le texte même de Se-ma Ts'ien fut-il une des raisons qui furent invoquées à l'appui de la nouvelle théorie; de même, pour prouver que les Ts'in régnèrent par la vertu du métal, on dut se fonder sur le texte qui raconte qu'il plut du métal à Li-yang, sous le règne du duc Hien (cf. p. 59).

chait en arrière arriva, Kao-tsou se réveilla: l'homme qui marchait en arrière raconta la chose à Kao-tsou. Kao-tsou s'en réjouit dans son for intérieur et prit consiance en lui-même. Tous ceux qui le suivaient le craignirent de jour en jour davantage.

est, il y a l'émanation d'un Fils du Ciel. » C'est pourquoi donc il se rendit dans l'est pour écraser (ce rival). Kaotsou, qui se défiait de lui même , se cacha; il se retira parmi les marécages et les rochers escarpes des montagnes de Mang et de T'ang?. L'impératrice Lu, accompagnée d'autres personnes, allait à sa recherche et le trouvait toujours. Kao-tsou s'en étonna et lui demanda comment cela se faisait. « C'est que, répondit l'impératrice Lu, au-dessus du lieu où vous vous trouvez il y a toujours une vapeur; je me guide donc sur elle pour marcher et je vous trouve toujours. » Kao-tsou s'en

- 1. 自疑= « se désier de soi », est exactement le contraire de 自复= « avoir confiance en soi », que nous venons de rencontrer (cf. lignes 3 et 4). L'historien montre les alternatives d'espérance et de crainte par lesquelles passait alors l'esprit de Kao-isou.
- 2. Mang 世 était une présecture qui dépendait du royaume de P'ei 市 园, et qui se trouvait à 3 li au nord-est de la sous-présecture actuelle de Yong-tch'eng 永城, présecture de Koei-té, province de Ho-nan. T'ang 杭 était une présecture qui dépendait du royaume de Leang 梁 园 et qui se trouvait à peu de distance au sud de la sous-présecture actuelle de T'ang-chan ঝ 凵, présecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou. Entre ces deux localités s'étendait une région de collines et de marais; c'est là que se résugia Kao-tsou.
  - 3. 與人俱. Sur cette expression, cf. p. 163, n. 1.

réjouit dans son cœur. Quelques jeunes gens du pays de P'ei apprirent la chose et il y en eut beaucoup qui désirèrent s'attacher à (Kao-tsou).

La première année (209 av. J.-C.) de (l'empereur) Eulche, de la dynastie Ts'in, en automne, Tch'en Cheng avec son parti se révolta à K'i<sup>1</sup>; il arriva à Tch'en<sup>2</sup> et se proclama roi; le titre (de son royaume) fut « le Tch'ou agrandi »<sup>2</sup>. Dans toutes les commanderies et les préfectures on tua en grand nombre les gouverneurs et les officiers asin de faire cause commune avec Tch'en Ché. Le préfet de P'ei eut peur; il voulut se rattacher au parti de (Tch'en Ché) avec tout le pays de P'ei. Le surveillant des sonctionnaires Siao Ho et le chef de la prison Ts'ao Ts'an<sup>4</sup> lui dirent alors: « Vous êtes un officier de Ts'in; maintenant vous voulez vous révolter contre lui et entraîner à votre suite la jeunesse de P'ei; nous craignons

- 1. Au sud de la préfecture secondaire de Sou 11, préfecture de Fong-yang, province de Ngan-hoei.
  - 2. Cf. p. 87, n. 2.
- 3. 張楚 est expliqué par le commentateur Lieou Te (劉德, cité par le Tong kien tsi lan, chap. x1, p. 13 vo) comme signifiant: a le royaume de Tch'ou agrandi » 張大楚國.
- 4. Dans le chapitre sur Siao Ho et Ts'ao Ts'an, dans le livre des Han antérieurs, on lit que Ts'ao Ts'an était chef de la prison 試養 et Siao Ho était surveillant des fonctionnaires 主更. Ce texte me paraît fixer d'une manière décisive le sens des mots 接主更. Cependant, le commentaire du Tong kien tsi lan (chap. x1, p. 15 vo) donne une autre explication suivant laquelle, du temps des Ts'in, il y aurait eu, pour chaque fonction, un titulaire en chef 其 et un titulaire en second il faudrait alors traduire: « le surveillant en chef des fonctionnaires, Siao Ho, et Ts'ao Ts'an ... ».

qu'on ne vous écoute pas. Nous voudrions que vous appeliez à vous tous ceux qui rôdent au dehors, vous pourriez vous procurer ainsi quelques centaines d'hommes avec lesquels vous vous imposeriez à la foule. La foule n'osera pas ne pas vous obéir. » Fan K'oai reçut alors l'ordre d'aller chercher Lieou Ki dont la troupe comptait déjà presque une centaine d'hommes.

Fan Koai vint donc avec Licou Ki. Cependant le préfet de P'ei s'était repenti après coup, car il craignait que la tournure des affaires ne changeat. Il sit donc fermer la muraille et la muraille fut gardée. Il voulait mettre à mort Siao (Ho) et Ts'ao (Ts'an). Ceux-ci eurent peur; ils franchirent la muraille et cherchèrent un refuge auprès de Lieou Ki. Lieou Ki écrivit alors une lettre sur un morceau de toile qu'il envoya avec une flèche par dessus la muraille; il s'y adressait aux vieillards de P'ei en ces termes : « L'empire souffre à cause de Ts'in depuis longtemps; maintenant, ô vieillards, quoique vous soyez gardés par le préset de P'ei, les seigneurs se révoltent tous ensemble et extermineront surle-champ la population de P'ei. Que maintenant la population de P'ei s'unisse pour mettre à mort son préset; qu'elle choisisse parmi ses jeunes hommes celui qui est digne d'être nommé son chef et qu'elle le nomme afin de faire cause commune avec les seigneurs; alors vos familles et vos demeures seront épargnées. Si vous ne le faites pas, vous serez exterminés tous, jeunes et vieux, sans avoir aucun moyen d'échapper. »

Les vieillards se mirent alors à la tête des jeunes gens

<sup>1.</sup> Sur l'expression 十百, cf. p. 251, n. 1. Le Ts'ien Han chou donne la leçon 數百人 = quelques centaines d'hommes.

et tous ensemble tuèrent le préset de P'ei; ils ouvrirent les portes de la muraille et allèrent chercher Lieou Ki; ils voulaient le nommer préfet de P'ei. Lieou Ki leur dit: « L'empire est actuellement bouleversé; les seigneurs se sont soulevés tous ensemble; maintenant, si vous mettez à votre tête un chef qui ne soit pas bon, une seule défaite sera la ruine de ce pays. Ce n'est pas que je tienne à ma personne, mais c'est que je crains d'être peu capable et de ne pas savoir vous sauver, vous tous jeunes et vieux. C'est là une grande entreprise; je désire que vous vous concertiez à nouveau pour choisir un homme capable. » Siao (Ho) et Ts'ao (Ts'an) étaient tous deux des fonctionnaires civils; ils tenaient à leurs personnes et craignaient que, si l'entreprise ne réussissait pas, Ts'in ne les fit ensuite périr avec leurs familles tout entières; ils se retirèrent donc absolument devant Lieou Ki. Les vieillards dirent tous : « Tous les prodiges que nous avons entendu raconter pendant toute notre vie au sujet de Lieou Ki témoignent qu'il doit être élevé en dignité. En outre, quand on a tiré les sorts au moyen de la tortue et de l'achillée, les présages n'ont jamais été plus favorables pour personne que pour Lieou Ki. » Alors Lieou Ki déclina plusieurs fois (la place qu'on lui offrait) mais comme, dans l'assemblée, personne n'osait la prendre, on nomma donc (Lieou) Ki gouverneur de P'ei'.

(Kao-tsou) sacrifia à Hoang-ti et fit des offrandes à Tch'e-yeou' dans la salle préfecturale de P'ei et aspergea

<sup>1.</sup> The A. Dans le pays de Tch'ou, les gouverneurs des préfectures étaient honorés du titre de A. Comme Kao-tsou se déclarait du parti de Tch'en Ché, qui avait pris le nom de roi de Tch'ou, il se conforma à la coutume de Tch'ou.

<sup>2.</sup> Tch'e-yeou est le rebelle légendaire qui lutta contre Hoang-ti (cf. tome I, p. 27, n. 2); on lui sacrifiait comme au dieu des combats.

de sang ses tambours. Ses étendards et ses bannières étaient tous rouges; c'est parce qu'il avait tué le serpent sils de l'Empereur blanc et parce que celui qui l'avait tué était le sils de l'Empereur rouge, qu'il mit en honneur le rouge.

Ensuite les jeunes hommes qui étaient des notables ou des officiers, tels que Siao (Ho), Ts'ao (Ts'an), Fan K'cai et d'autres, se mirent tous à rassembler des jeunes gens de P'ei au nombre de deux ou trois mille; (Kao-tsou) attaqua (les places de) Hou-ling et Fang-yu<sup>2</sup>; puis revint se garder à Fong<sup>2</sup>.

La deuxième année (208 av. J.-C.) de (l'empereur) Eul-che de (la dynastie) Ts'in, l'armée de Tcheou Tchang, général de Tch'en Ché parvint à l'ouest jusqu'à Hi, puis s'en retourna. — (Les princes de) Yen, Tchao, Ts'i et Wei se proclamèrent tous rois. — Hiang (Leang) se révolta dans le pays de Ou.

- 1. On immolait une victime et on se servait de son sang pour frotter les objets qu'on voulait purifier; c'est ce qu'indique le mot . Cf. Mencius, I, a, 7, § 4: 将 以 章 《 Nous nous proposons de frotter du sang (de ce bœuf) une cloche ». Li ki, chap. Yue ling, premier mois d'hiver: 中 大史章 《 a on ordonne au grand astrologue de frotter de sang les écailles de tortue et les tiges d'achillée (qui servent à la divination) ». Cf. aussi Tcheou li, chap. xxviii, xxix, xxx et xxxv; trad. Biot, tome II, pp. 144, n. 1; 182, n. 1; 193, n. 8; 333, n. 8.
- 2. Cf. p. 254, n. 5. Fang-yu se trouvait aussi dans la commanderie de Chan-yang, c'est-à-dire sur le territoire de la présecture secondaire actuelle de Tsi-ning, province de Chan-tong.
  - 3. Cf. p. 224, n. 1.
  - 4. Cf. p. 205, n. 2.
- 5. La deuxième année d'Eul-che-hoang-ti, au huitième mois, Ou Tch'en 民 se proclama roi de Tchao; Tien Tan 田佑, roi

P'ing, qui était le surintendant établi par les Ts'in dans le Se-tch'oan<sup>1</sup>, vint à la tête d'une armée assiéger Fong. (Le gouverneur de P'ei) sortit pendant deux jours et combattit contre lui; il le défit; après avoir ordonné à Yong Tch'e de garder Fong, il mena ses soldats à Sie. Tchoang, administrateur du Se-tch'oan, fut battu à Sie et s'enfuit à Ts'i<sup>2</sup>. Le tso-se-ma du gouverneur de P'ei s'empara de Tchoang, administrateur du Se-tch'oan et le tua.

Le gouverneur de P'ei ramena son armée à K'ang-foutet arriva à Fang-yu; Tcheou Che vint attaquer Fang-yu; mais aucune bataille n'avait été encore livrée (lorsqu'arrivèrent les faits suivants): le roi Tch'en avait (autrefois)

de Ts'i; Han Koang 韓廣, roi de Yen; et Wei K'ieou 魏咎, roi de Wei 魏.

- 1. Le Se-tch'oan les le territoire qui fut nommé par les Han a commanderie de Pei » (aujourd'hui, préfecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou). Dans les diverses commanderies, les Ts'in avaient établi des administrateurs , des gouverneurs militaires et des surintendants ...
- 2. D'après Jou Choen, le caractère de devrait ici se prononcer Tsou; mais d'autres commentateurs laissent à ce mot sa prononciation habituelle. La ville de Ts'i était à 70 li au sud de la sous-présecture de Teng . présecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.
- 3. Yen Che-kou croit que le mot est le nom personnel du 1sose-ma; mais Se-ma Tcheng identifie ce personnage avec le 1so-se-ma
  Ts'ao Ou-chang dont il sera question plus loin; le mot doit donc
  être traduit.
- 4. A 50 li au sud de la présecture secondaire de Tsi-ning province de Chan-tong.
- 5. Le roi Tch'en, ou Tch'en Ché, sut assassiné le douzième mois de la deuxième année de Eul-che par un de ses officiers nommé Tchoang

envoyé Tcheou Che, originaire du pays de Wei, ravager ce territoire; Tcheou Che chargea des émissaires d'aller dire à Yong Tch'e: « (La population de) Fong se compose d'anciens émigrés de Leang<sup>1</sup>; maintenant, dans le territoire de Wei il y a déjà plusieurs dizaines de villes qui sont rentrées dans l'ordre; si maintenant vous vous soumettez au (roi de) Wei, celui-ci vous nommera marquis et vous confiera la garde de Fong; si vous ne vous soumettez pas, (toute la population de) Fong sera passée sur-le-champ au fil de l'épée. » Yong Tch'e souffrait depuis longtemps d'être subordonné au gouverneur de P'ei et, comme Wei l'appelait,

Kia. Mais Tcheou Che n'avait pas attendu cet événement pour se révolter contre Tch'en Ché; dès la fin de la première année de Eul-che, il s'était trouvé maître de tout le pays de Wei We et avait donné le titre de roi à Wei Kieou , qui était un descendant de l'ancienne famille princière de Wei. Tcheou Che était devenu le conseiller du nouveau roi : c'est ce qui explique la démarche qu'il fit auprès de Yong Tch'e.

1. Wen Yng résume de la manière suivante les déplacements successifs des princes de Wei: lorsque le grand officier de Tsin, Pi-wan, reçut en apanage le fief. de Wei, ce territoire correspondait à la souspréfecture actuelle de Joei-tch'eng , préfecture se condaire de Kie, province de Chān-si. Ses descendants se transportèrent dans la ville qui était sous les T'ang la sous-préfecture de Wei et qui se trouvait à 40 li au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle

de Yuen-tch'eng The préfecture de Ta-ming, province de Tche-li. Il y eut encore d'autres changements que ne mentionne pas Wen Yng; puis, le roi Hoei, la 31° année de son règne (340 av. J.-C.), transféra sa capitale à Ta-leang (près de K'ai-fong-fou: cf. p. 67, n. 3). Enfin quand l'état de Wei eut été détruit (225 av. J.-C.) par Ts'in Che-hoang-ti, son dernier roi, Kia, se réfugia à Hong. C'est pourquoi Tcheou Che pouvait dire à Yong Tch'e qu'il y avait à Fong un grand nombre d'émigrés de Leang, c'est-à-dire de Ta-leang, l'ancienne capitale de Wei.

il se révolta donc et garda Fong pour le compte de Wei. Le gouverneur de P'ei mena ses soldats à l'attaque de Fong, mais il ne put s'en emparer. Le gouverneur de P'ei tomba malade et revint à P'ei.

Le gouverneur de P'ei était irrité de ce que Yong Tch'e s'était révolté contre lui avec la jeunesse de Fong; apprenant que l'honorable Ning¹, originaire de Tongyang, et Ts'in Kia avaient nommé King Kiu roi provisoire à Lieou², il alla les rejoindre avec l'intention de leur demander des soldats pour attaquer Fong. En ce temps, Tchang Han, général de Ts'in, poursuivait² un général détaché par Tch'en (Che); son se-ma Ni¹ était allé au nord avec des soldats conquérir le territoire de Tch'ou; il avait exterminé (la population de) Siang⁵ et était arrivé à T'ang⁴. L'honorable Ning, originaire de Tongyang, et le gouverneur de P'ei menèrent leurs soldats du côté de l'ouest et lui livrèrent bataille à l'ouest de Siao¹; ils n'eurent pas l'avantage; ils revinrent ras-

- 1. Yen Che-kou dit que Ning est un nom de famille : suivant d'autres commentateurs, Ning serait le nom de la ville dont ce personnage était préset.
- 2. A 20 li au sud-est de la sous-présecture de Pei , présecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou. Sur King Kiu, cf. p. 254, n. 3.
- 3. On peut aussi comprendre: Tchang Han accompagnait un général...
- 4. On ne connaît pas le nom de famille de ce Ni qui avait le grade de se-ma dans l'armée de Tchan Han.
- 5. Siang était une préfecture de la commanderie de P'ei : elle se trouvait à 90 li au nord-ouest de la ville qui était, à l'époque des Tang, la sous-préfecture de Fou-li 15 (aujourd'hui, préfecture secondaire de Sou, préfecture de Fong-yang, province de Ngan-koei).
- 6. Cf. p. 261, n. 2.

  7. Au nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de Siao , préfecture de Siu-tcheou, province de Kiang-sou.

sembler des soldats qu'ils réunirent à Lieou. A la tête de leurs troupes, ils attaquèrent Tang et la prirent au bout de trois jours; ils recueillirent alors les troupes qui se trouvaient à Tang et qui étaient au nombre de cinq à six mille hommes. Ils attaquèrent la ville de Hia-i et la prirent; ils revinrent camper devant Fong.

(Le gouverneur de P'ei) apprit que Hiang Leang se trouvait à Sie<sup>2</sup>; il alla le voir avec une escorte et une centaine de cavaliers; Hiang Leang ajouta aux soldats du gouverneur de P'ei cinq mille hommes et dix capitaines du rang de ou-ta-fou. Le gouverneur de P'ei s'en retourna et mena ses troupes à l'attaque de Fong<sup>2</sup>.

Plus d'un mois après que (le gouverneur de P'ei) se fût réuni à Hiang Leang, Hiang Yu revint après s'être emparé de la ville de Siang-tch'eng'. Hiang Leang ordonna aux généraux qu'il avait détachés dans différentes directions de venir s'établir à Sie. Ayant appris que le roi Tch'en était sûrement mort, il en profita pour donner le titre de roi de Tch'ou à Sin, descendant (des rois) de Tch'ou et petit fils du roi Hoai', et il lui assigna sa capitale à Hiu-i'. Hiang Leang prit letitre de prince de Ou-sin.

- 1. A l'est de la sous-préfecture de Tang-chan, préfecture de Siutcheou.
- 2. Cf. p. 255, n. 3. Hiang Leang venait de mettre à mort King Kiu, roi de Tch'ou; c'est pourquoi le gouverneur de P'ei, qui s'était d'abord rattaché à King Kiu, vient maintenant proposer ses services à Hiang Leang.
- 3. Le Tableau chronologique dit qu'il s'empara alors de cette ville et que Yong Tch'e s'enfuit dans le pays de Wei.
  - 4. Cf. p. 255, n. 4.
  - 5. Cf. p. 257, n. 1 et 3.
- 6. Cf. p. 257, n. 4. Comme la plupart des noms de lieu qui vont suivre ont déjà été identifiés dans les notes du chapitre précédent, le lecteur est prié de se reporter à l'index qui le renverra au texte ou chacun de ces noms est mentionné pour la première fois.

Quelques mois plus tard (Hiang Leang) marcha vers le nord, attaqua K'ang-fou, secourut Tong-ngo et défit l'armée de Ts'in. L'armée de Ts'i s'en retourna; celle de Tch'ou poursuivit seule vers le nord; (Hiang Leang) détacha le gouverneur de P'ei et Hiang Yu pour qu'ils allassent attaquer la ville de Tch'eng-yang; ils en exterminèrent la population; ils campèrent à l'est de P'ouyang, livrèrent bataille à l'armée de Ts'in et la défirent; l'armée de Ts'in se reforma et se garda dans P'ou-yang qu'elle entoura d'eau. Les soldats de Tch'ou se retirèrent et attaquèrent Ting-t'ao; cette ville ne s'étant point rendue, le gouverneur de P'ei et Hiang Yu allèrent plus à l'ouest ravager le pays; arrivés sous les murs de Yong-k'ieou, ils livrèrent bataille à l'armée de Ts'in et lui firent essuyer une grande défaite; ils coupèrent la tête à Li Yeou'. Ils revinrent attaquer Wai-hoang, mais cette ville ne se rendit point.

Hiang Leang, après avoir défait deux fois l'armée de Ts'in, se montra arrogant. Song I lui adressa des remontrances, mais il ne les écouta pas. Ts'in envoya des renforts à Tchang Han qui, de nuit, ayant fait mettre des bâillons à ses hommes', attaqua Hiang-Leang et le battit complètement à Ting-t'ao. Hiang Leang mourut.

Le gouverneur de *Pei* se trouvait alors attaquer (la ville de) *Tch'en-lieou* avec *Hiang Yu*. En apprenant la mort de *Hiang Leang*, ils menèrent leurs soldats dans

<sup>1.</sup> Cf. p. 259, n. 6.

2. On appelait hien mei to un petit bâton qu'on plaçait en travers de la bouche des soldats pour les empêcher de parler, lorsqu'on voulait faire une attaque dans le plus grand secret. Dans le Tcheou li, livre XXXVII, on voit mentionné le hien mei che ou officier préposé au bâillon; il est chargé de maintenir le silence lors des grands sacrifices et de bâillonner les hommes au moment des chasses et des expéditions militaires (cf. Tcheou li, trad. Biot, t. II, p. 180 et 393).

l'est, après avoir opéré leur jonction avec le général Lu. Lu Tch'en campa à l'est de P'ong-tch'eng; Hiang Yu campa à l'ouest de P'ong-tch'eng; le gouverneur de P'ei campa à Tang.

Leang, il pensa que les soldats du pays de Tch'ou n'étaient plus capables de l'inquiéter; il traversa donc le Fleuve, et, au nord, attaqua Tchao qu'il désit complètement. En ce temps, c'était Tchao Hie qui était roi. Wang Li, général de Ts'in, l'assiégea dans les murs de Kiulou. Ce sut là ce qu'on appela l'armée au nord du Fleuve.

La troisième année (207 av. J.-C.) de (l'empereur) Eul-che, de (la dynastie) Ts'in, le roi Hoai, de Tch'ou, voyant que l'armée de Hiang Leang avait été battue, sut pris de peur; il partit de Hiu-i et vint s'établir à P'ong-tch'eng; il réunit les troupes de Lu Tch'en et de Hiang Yu et en prit lui-même le commandement. Il nomma le gouverneur de P'ei administrateur de la commanderie de Tang, lui conféra le titre de marquis de Ou-ngan et plaça sous ses ordres les soldats de la commanderie de Tang; il nomma Hiang Yu marquis de Tch'ang-ngan et lui donna le titre de duc de Lou!; Lu Tch'en sut nommé se-t'ou; son père, Lu Ts'ing, sut nommé ling-yn².

Tchao' demanda à plusieurs reprises qu'on vint à son secours. Le roi Hoai nomma alors Song I général en chef,

<sup>1.</sup> 郡長 est l'équivalent de 郡守; cf. p. 237, n. 1 ad fin.

<sup>2.</sup> On a vu plus haut (p. 322) que lorsque Hiang Yu sut mort, Kao-tsou le sit enterrer comme s'il avait été un duc de Lou.

<sup>3.</sup> Ling yn 🕈 🗲 était, dans le pays de Tch'ou, l'équivalent du titre de k'ing 🎁 « haut dignitaire » dans les autres pays.

<sup>4.</sup> Le roi de Tchao se trouvait alors assiégé dans Kiu-lou par l'armée de Ts'in.

Hiang Yu général en second, et Fan Tseng général en dernier, pour qu'ils allassent au nord secourir Tchao.

(Le roi Hoai) ordonna au gouverneur de P'ei d'aller du côté de l'ouest conquérir le pays et franchir les passes. Il avait convenu avec les divers généraux que, celui d'entre eux qui le premier pénétrerait dans le pays a l'intérieur des passes 'et le soumettrait, il le ferait roi (de ce pays). En ce temps, les troupes de Ts'in étaient puissantes; profitant sans cesse de leurs victoires, elles poussaient vers le nord; parmi les divers généraux, il n'en était aucun qui considérat comme avantageux pour lui d'être le premier à franchir les passes. Seul Hiang Yu, irrité de ce que Ts'in avait défait l'armée de Hiang Leang, était plein d'ardeur et voulait avec le gouverneur de P'ei franchir à l'ouest les passes. Les vieux généraux du roi Hoai lui dirent tous : « Hiang Yu est un homme emporté et violent, brouillon et destructeur. Lorsqu'il a attaqué Siang-tch'eng<sup>2</sup>, il n'y a pas laissé un être humain et a mis à mort toute la population; partout où il passe, il n'est rien qu'il ne détruise et ne tue. D'ailleurs, quoique Tch'ou' eût été souvent en avant et eût fait plusieurs conquêtes, naguère le roi Tch'en et Hiang Leangont été tous deux battus. Il vaut mieux envoyer maintenant un homme supérieur qui se rendra du côté de l'ouest en s'ap-

<sup>1,</sup> Cf. p. 216, n. 4.

<sup>2.</sup> Cf. p. 255.

<sup>3.</sup> Le royaume de Tch'ou dont il est ici question n'est pas celui du roi Hoai, mais celui qui avait été fondé par Tch'en Ché. Malgré ses premiers succès, Tch'en Ché avait fini par périr, et, peu de temps après, Hiang Leang, père de Hiang Yu, avait été battu et était mort sous les murs de Ting-t'ao. Il semble donc que la ligne de eonduite adoptée par Tch'en Ché et Hiang Leang doive être abandonnée; ce n'est plus sur la violence qu'il faut compter, mais sur la justice, et c'est pourquoi il faut préférer le gouverneur de P'ei à Hiang Yu.

puyant sur la justice et adressera une proclamation aux vieillards de Ts'in; les vieillards de Ts'in sont depuis longtemps opprimés par leur souverain; si vraiment ils trouvent à présent un homme supérieur qui se rende auprès d'eux et ne les moleste pas, il faudra bien qu'ils acceptent de se soumettre. Or Hiang Yu est emporté et violent; ce n'est donc pas lui qu'on peut envoyer. Seul le gouverneur de P'ei est un esprit généreux et un homme très supérieur; il est digne d'être envoyé. » En définitive, (le roi Hoai) n'autorisa pas Hiang Yu (à aller dans l'ouest), mais il envoya le gouverneur de P'ei conquérir le pays du côté de l'ouest.

(Le gouverneur de P'ei) rassembla les soldats dispersés du roi Tch'en et de Hiang Leang; passant alors par T'ang, il arriva à Tch'eng-yang et à Kiang-li'. L'armée de Ts'in était couverte sur ses deux côtés par des retranchements et avait vaincu deux armées de Wei'. L'armée de Tch'ou sortit en armes, attaqua Wang Li et lui fit essuyer une

- 1. Yen Che-kou dit que le caractère Les prononce ici Kiang. Kiang-li était une présecture à l'époque des Ts'in, mais les commentateurs n indiquent pas exactement où elle se trouvait.
- 2. La leçon que donnent toutes les éditions de Se-ma Ts'ien 改 第二軍 me paraît ne présenter aucun sens satisfaisant. Le Ts'ien Han chou (chap. 1, 1 partie, p. 7 r°) donne la leçon : 文 秦 軍 壁 破 其 二軍 « (Le gouverneur de P'ei) attaqua le camp retranché de Ts'in et écrasa ses deux armées. » On lit en effet dans le Tableau chronologique de Se-ma Ts'ien (Mém. hist., chap. xvi, p. 4 v°) que, le 10 mois de la troisième année de Eul-che-hoang-ti (25 nov.-23 déc. 208) le gouverneur de P'ei attaqua et défit au sud de Ou-tch'eng l'armée du gouverneur militaire de la commanderie de Tong et l'armée de Wang Li. La leçon du Ts'ien Han-chou est donc d'accord avec ce texte, puisqu'il est bien établi que le gouverneur de P'ei défit deux armées de Ts'in.

grande défaite. Le gouverneur de P'ei conduisit ses soldats du côté de l'ouest; il rencontra P'ong Yu à Tch'ang-i' et attaqua avec lui l'armée de Ts in; la bataille ne lui fut pas favorable; il se replia sur la ville de Li<sup>2</sup>. Il rencontra le marquis de Kang-ou<sup>3</sup>; il lui enleva son armée qui pouvait bien compter environ quatre mille hommes et la réunit à la sienne. Puis, avec les troupes du général de Wei, Hoang Hin, et de Chen-t'ou Ou-p'ou, originaire de Wei<sup>4</sup>, il attaqua avec toutes ces forces réunies la ville de Tch'ang-i, mais ne put la prendre.

Il se dirigea vers l'ouest et passa par Kao yang. Li I-ki dit au gardien de la porte : « Parmi les divers généraux, il en est plusieurs qui ont passé par ici; mais je regarde le gouverneur de P'ei comme un grand homme et un homme supérieur. » Il demanda donc à

- 1. Au nord-ouest de la sous-présecture actuelle de Kin-kiang de présecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.
  - 2. Cf. p. 255, n. 2.
  - 3. On ne sait pas qui était au juste ce personnage.
  - 4. Ces noms sont ceux de généraux du pays de Wei.
- 5. Kao-yangétait un bourg Là 29 li à l'ouest de la sous-présecture de Ki , présecture de Kai-fong, province de Ho-nan.
  - 6. Sur le nom personnel I-ki, cf. p. 300, n. 4.
- 7. La leçon des Mémoires historiques est ici : 謂 監 門日 La leçon du Ts'ien Han chou (chap. t, 1.º partie, p. 7 vº) est : 為里

El El a Li I-ki, qui était gardien de la porte du bourg, dit : ». Cette dernière leçon est d'accord avec les autres témoignages que nous avons sur Li I-ki; dans le chapitre xcv11 des Mémoires historiques, Se-ma Ts'ien dit lui-même que Li I-ki était un fonctionnaire préposé

à la porte du bourg 為里監門吏. Dans ce chapitre xcvii, on lit que Li I-ki entra en relations avec le gouverneur de P'ei par l'intermédiaire d'un des cavaliers d'escorte de ce dernier.

voir le gouverneur de P'ei pour lui donner des conseils. Le gouverneur de P'ei se trouvait accroupi sur un divan et se faisait laver les pieds par deux femmes : maître Li ne se prosterna pas, mais le salua profondément et lui dit : « Si Votre Seigneurie a le ferme désir de faire périr le pervers Ts'in, il ne faut pas que vous restiez accroupi en recevant un homme supérieur. » Alors le gouverneur de P'ei se leva, remit en ordre ses vêtements, lui fit des excuses et le conduisit à la place d'honneur. (Li) 1-ki conseilla au duc de P'ei d'attaquer par surprise la ville de Tch'en-lieou et de s'emparer du grain qu'y avait accumulé (l'empereur) Ts'in. (Quand le duc de P'ei eut suivi ce conseil), il nomma Li I-ki prince de Koang-ye; il donna à Li Chang' le titre de général en le chargeant de commander les soldats de Tch'en-lieou. Il attaqua avec eux Kai-fong, mais ne put prendre cette ville. Plus à l'ouest, il combattit à Poma' contre Yang Hiong, général de Ts'in; il lui livra une autre bataille à l'est de K'iu-yu' et le défit complètement. Yang Hiong s'enfuit et se rendit à Yong-yang; (l'empereur) Eul-che envoya un commissaire le mettre à mort pour faire un exemple. Au sud, (le gouverneur de P'ei)

<sup>1.</sup> Li Chang était le frère cadet de Li I-ki.

<sup>2.</sup> L'aucienne ville de K'ai-fong était à 50 li au sud de la sous-préfecture actuelle de Siang-fou # 77, qui fait partie de la cité préfecturale de K'ai-fong, province de Ho-nan. — L'expression # 12 qui a le même sens. Cf. p. 163, n. 1.

<sup>3.</sup> A 20 li à l'est de la sous-préfecture actuelle de Hoa H, préfecture de Wei-hoei, province de Ho-nan.

<sup>4.</sup> Kiu-yuétait un bourg dans le voisinage de la sous-présecture de Tchong-meou # # , présecture de Kai-fong, province de Ho-nan.

attaqua Yng-yang' et en passa les habitants au fil de l'épée; sur le conseil de Tchang Leang, il conquit le territoire de Han<sup>2</sup> et Hoan-yuen<sup>3</sup>.

Sur ces entrefaites, un général de Tchao, Se-ma Ang, se proposait justement de traverser le Fleuve et de franchir les passes. Alors le gouverneur de P'ei attaqua au nord P'ing-yn et intercepta (la route) au sud du gué du Fleuve; il livra une bataille à l'est de Lo-yang, mais son armée ne fut pas victorieuse; il opéra sa retraite et arriva à Yang-tch'eng; il rassembla dans son

- 1. Yng-yang doit être l'équivalent de Yng-tch'oan All , qui est la leçon du Ts'ien Han chou. Le Yng-tch'oan était une commanderie de l'époque des Ts'in; son centre correspond à la présecture
- secondaire de Yu , présecture de K'ai-fong, province de Ho-nan.

  2. Les ancêtres de Tchang Leang avaient été pendant plusieurs gé-
- nérations conseillers dans le royaume de Han ‡; les avis de Tchang Leang furent donc précieux au gouverneur de P'ei, quand il voulut s'emparer de ce territoire.
- 3. Hoan-yuen est le nom d'une montagne, au sud-est de la sous-préfecture de Yen-che E, préfecture et province de Ho-nan. Il peut paraître assez singulier que le gouverneur de P'ei s'empare d'une montagne; aussi le Ts'ien Han-chou dit-il simplement qu'il passa par Hoan-yuen.
- 4. Le Che ki luen wen et le Ts'ien Han chou donnent la leçon: 道 別 將 = un général détaché par Tchao.
- 5. L'empereur Wen, de la dynastie Wei, changea le nom de P'ing-yn en celui de Ho-yn E; cette localité était à l'est de la sous-présecture actuelle de Mong-tsin L. , présecture et province de Ho-nan.
- 6. A 35 li au sud-est de la sous-présecture de Teng-fong 登封, présecture et province de Ho-nan.

camp des chevaux et des cavaliers et, à l'est de Tch'eou', livra bataille à I, administrateur (de la commanderie) de Nan-yang; il le battit et conquit la commanderie de Nan yang. I, administrateur (de la commanderie) de Nan-yang, courut se mettre à l'abri derrière ses remparts et se garda à Yuen?

Le gouverneur de P'ei fit dépasser (cette ville) à ses soldats et se dirigea vers l'ouest. Tchang Leang l'en blama, en disant : « Quoique vous soyez pressé de franchir les passes, (considérez que) les troupes de Ts'in sont encore fort nombreuses et s'opposeront à vous dans les localités difficiles; si maintenant vous ne soumettez pas (la ville de) Yuen, (les gens de) Yuen vous attaqueront à l'improviste par derrière, tandis que vous aurez devant vous Ts'in avec toutes ses forces. Vous tenez là une conduite dangereuse. »

Alors le gouverneur de P'ei ramena de nuit ses soldats par un autre chemin; il avait donné le change sur ses drapeaux et ses oriflammes et, avant qu'il fit jour, il entourait Yuen d'un triple cordon d'investissement. L'administrateur (de la commanderie) de Nan-yang voulait se couper la gorge; un de ses clients, Tch'en K'oei lui dit : « Il n'est jamais trop tard pour mourir. » Alors il franchit la muraille, alla trouver le gouverneur de P'ei et lui dit : « J'ai appris que Votre Seigneurie avait fait cette convention que le premier qui entrerait

<sup>1.</sup> A 50 li au sud-est de la sous-préfecture de Lou-chan 智山, préfecture secondaire de Jou 故, province de Ho-nan.

<sup>2.</sup> Le caractère 宛 se prononce ici yuen (於元反). C'est au-jourd'hui la sous-présecture de Nan-yang 南陽, présecture de Nan-yang, province de Ho-nan.

à Hien-yang en serait roi. Maintenant Votre Seigneurie est arrêtée devant Yuen qui est gardée. Yuen est la capitale d'une grande commanderie; elle tient attachées à elle plusieurs dizaines de villes; la population en est fort nombreuse; les approvisionnements y sont considérables. Comme les officiers et le peuple pensent que, s'ils se rendent, ils seront certainement mis à mort, ils se défendent avec énergie et montent sur la muraille (pour la garder). Maintenant si Votre Seigneurie s'arrête à ce siège jusqu'au bout, un grand nombre de ses soldats seront tués ou blessés; (si au contraire) vous emmenez vos soldats loin de Yuen, (les gens de) Yuen ne manqueront pas de vous poursuivre par derrière. Dans le premier cas, vous perdrez le bénéfice de la convention qui a été faite touchant Hien-yang'; dans le second cas, vous serez harcelé par les forces de Yuen. Si j'ai un conseil à donner à Votre Seigneurie, le mieux est de prendre des engagements pour la reddition (de Yuen): vous conférerez une terre à l'administrateur (de cette place) pour l'engager à cesser la défense; vous emmènerez ses soldats et vous irez avec eux du côté de l'ouest; les villes qui n'ont point encore cédé s'empresseront à l'envi, dès qu'elles apprendront cette nouvelle, d'ouvrir leurs portes pour vous attendre. Votre Seigneurie n'aura plus rien alors qui entrave sa marche en avant. » Le gouverneur de P'ei approuva ce discours 2; il nomma donc l'administrateur de Yuen marquis de

<sup>1.</sup> La convention en vertu de laquelle celui des généraux de Tch'ou qui pénétrerait le premier dans le pays à l'intérieur des passes, en serait nommé roi.

<sup>2.</sup> C'était alors, dit Siu Koang, le septième mois (18 août-15 sept. 207 av. J.-C.), de la troisième année d'Eul-che-hoang-ti.

Yn¹ et conféra (une terre de) mille soyers à Tch'en K'oei; il mena ses soldats du côté de l'ouest et ne trouva personne qui ne se rendît à lui.

Lorsqu'il arriva à la rivière  $Tan^2$ . Sai, marquis de Kao-ou et Wang Ling, marquis de Siang, lui livrèrent Si-ling<sup>2</sup>. Il revint sur ses pas pour attaquer Hou-yang<sup>4</sup>; il rencontra Mei Hiuen, général détaché par le prince de P'ouo<sup>5</sup> et, en sa compagnie<sup>6</sup>, il soumit (les villes de) Si<sup>5</sup> et Li<sup>6</sup>.

(Le gouverneur de P'ei) envoya Ning Tch'ang, originaire du pays de Wei, en mission auprès de Ts'in. Cet envoyé n'était pas encore arrivé lorsque Tchang Han se rendit avec son armée à Hiang Yu, dans le pays de Tchao'. Auparavant, Hiang Yu avait été au nord avec Song I secourir Tchao; puis Hiang Yu tua Song I et le

- 1. La présecture de Yn était à 33 li au sud-est de la sous-présecture actuelle de Nei-hoang , présecture de Tchang-té, province de Ho-nan.
- 2. La rivière Tan passait non loin de la préfecture de Tan-choei H k qui se trouvait à l'ouest de la sous-préfecture actuelle de Sitch'oan H , préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
  - 3. Emplacement indéterminé.
- 4. Hou-yang était une localité voisine de la préfecture de Nan-yang, dans le Ho-nan.
- 5. Le mot 番 se prononce ici p'ouo. Le prince de P'ouo n'est autre que Ou Joei 吳 芮(cf. p. 290, n. 3).
  - 6. Sur l'expression 奥 皆, cf. p. 346, n. 2 ad fin.
- 7. A 120 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Nei-hiang 内郷, préfecture de Nan-yang, province de Ho-nan.
- 8 A 10 li au nord-est de la sous-préfecture de Nei-hiang (cf. la note précédente).
  - 9. On a lu plus haut le récit de cette reddition; cf. p. 271-272.

remplaça comme général en chef; les divers généraux, (tels que) K'ing Pou (et d'autres), lui furent tous subordonnés; il battit l'armée de Wang Li, général de Ts'in; il fit se soumettre Tchang Han; les seigneurs se rattachèrent tous à lui.

Cependant Tchao Kao avait tué (l'empereur) Eul-che; il envoya des émissaires (auprès du gouverneur de P'ei), dans le désir de faire une convention par laquelle ils se seraient partagé la royauté dans le pays à l'intérieur des passes. Le gouverneur de P'ei pensa qu'il était de mauvaise foi; il suivit alors les conseils de Tchang Leang et envoya maître Li'et Lou Kia parler aux généraux de Ts'in et les allécher par l'appât du gain; puis il attaqua à l'improviste la passe Ou et en vainquit (les défenseurs). Ensuite il livra bataille à l'armée de Ts'in au sud de Lan-t'ien '; pour donner le change sur le nombre de ses soldats, il déploya quantité d'étendards et d'oriflammes'; partout où il passa, il interdit de piller et de faire des prisonniers; les habitants du pays de Ts'in en furent très heureux; l'armée de Ts'in se débanda; il put donc la vaincre complètement. Il livra un autre combat plus

<sup>1.</sup> Li I-ki.

<sup>2.</sup> Cf. p. 156, n. 2.

<sup>3.</sup> Aujourd'hui, sous-préfecture de Lan-t'ien , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. Le lieu où le gouverneur de P'ei remporta sa victoire est la passe de Lan-t'ien qu'on appelait alors la passe Yao

<sup>4.</sup> La phrase de Se-ma Ts'ien est expliquée par la leçon du Ts'ien Han chou (chap. 1, 1re partie, p. 9 re): 益炭族族於以上

会長年《déployer en grand nombre des étendards et des oriflammes sur le sommet des montagnes pour simuler des troupes ». C'est sur le conseil de Tchang Leang que le gouverneur de P'ei eut recours à ce stratagème.

au nord et la vainquit complètement; profitant de ses succès, il la vainquit donc.

La première année de Han, au dixième mois (14 nov.12 déc. 207 av. J.-C.), les troupes du gouverneur de P'ei,
prenant de l'avance sur les seigneurs, arrivèrent au bord
de la rivière Pa. Tse-yng, roi de Ts'in, monté sur un char
sans ornements tiré par des chevaux blancs, ayant lié
autour de son cou le cordon de soie (de son sceau), et
tenant le sceau, les insignes de jade et les fanions de
délégation, vint faire sa soumission auprès de Tche-tao'.
Parmi les généraux subordonnés, il y en eut qui dirent
qu'il fallait tuer le roi de Ts'in; le gouverneur de P'ei
leur répondit: « Au début, si le roi Hoai m'a donné cette
mission, c'est certainement parce que je pouvais être
généreux et indulgent. D'ailleurs, quand un homme
s'est soumis, le mettre néanmoins à mort, c'est une action néfaste. » Il remit alors le roi de Ts'in à ses officiers.

Ensuite (le gouverneur de P'ei) alla plus à l'ouest et entra dans Hien-yang; il désirait s'arrêter dans le palais et y prendre du repos; Fan K'oai et Tchang Leang lui firent des remontrances à ce sujet; alors il mit sous scellés les magasins et les trésors où les Ts'in avaient accumulé leurs joyaux et leurs richesses, puis il revint camper au bord de la rivière Pa.

Il adressa dans les diverses présectures une proclamation aux vieillards et aux notables en ces termes : « O vieillards, voici longtemps que vous souffrez des lois vexatoires des *Ts'in*: ceux qui sont quelque critique

<sup>1.</sup> Le mot 對 est ici l'équivalent du mot 奉 qui est la lecon donnée dans le passage semblable à celui-ci des Annales principales de Ts'in Che-hoang-ti (Mém. hist., chap. vi, p. 16 r°).

<sup>2.</sup> Cf. p. 217, n. 4.

sont mis à mort avec toute leur parenté; ceux qui tiennent des conciliabules, on abandonne leurs corps sur la place publique'. Pour moi, j'avais fait avec les seigneurs cette convention que celui d'entre nous qui serait le premier à franchir les passes, y serait roi. Je dois donc être roi du pays à l'intérieur des passes. Je prends l'engagement avec vous, vieillards, de réduire les lois à trois articles: Celui qui aura tué un homme sera mis à mort; celui qui aura blessé un homme et celui qui aura volé seront punis proportionnellement (à l'offense commise). Pour tout le reste, je supprime les lois des Ts'in. Que tous les officiers et les hommes du peuple restent dans leurs demeures comme par le passé. Le seul motif pour lequel je suis venu, c'est afin, ô vieillards, de vous délivrer de peine; je n'ai aucun désir d'être ravisseur et cruel; n'ayez aucune crainte. D'ailleurs, si je retourne camper au bord de la rivière Pa, c'est pour y attendre la venue des seigneurs et conclure une convention définitive. »

Alors (le gouverneur de P'ei) envoya des gens qui, avec les officiers nommés par Ts'in, parcoururent les

<sup>1.</sup> Se-ma Tcheng remarque qu'à l'époque des Tang on appelait k'i le supplice de la strangulation parce qu'en effet on abandonnait le corps du pendu sur la place publique. Ce rapprochement nous renseigne peut-être sur ce qu'était le supplice k'i, puisque la strangulation répond exactement à ce qu'on sait de ce supplice; il prouve en tout cas que c'était une variété de la peine de mort, et non un simple bannissement, comme a cru pouvoir le soutenir M. Terrien de Lacouperie (cf. tome I, prol., p. cxi, n. 1).

<sup>2.</sup> Par cette réglementation simple et équitable, le gouverneur de P'ci supprimait cette solidarité dont les lois des Ts'in tiraient des conséquences extrêmes en faisant périr des innocents en même temps que le coupable, sous le seul prétexte qu'ils lui étaient apparentés.

<sup>3.</sup> Remarquer l'habileté politique du gouverneur de P'ei qui fait ac-

présectures, les bourgs et les places pour y annoncer cette proclamation. Les gens de Ts'in en surent très heureux; ils apportèrent à l'envi des bœuss, des moutons, du vin et des vivres qu'ils offraient pour la nourriture des soldats; le gouverneur de P'ci resusa encore de rien accepter, en disant : « Dans les greniers il y a beaucoup de grain; je ne suis point à court et ne veux, causer de dépenses à personne. » Les gens de (Ts'in) furent encore plus heureux; leur seule crainte était que le gouverneur de P'ei ne devint pas roi de Ts'in.

Quelqu'un donna ce conseil au gouverneur de P'ei: « Ts'in est un pays dix sois plus riche que tout l'empire; la configuration des lieux le rend fort. Maintenant j'apprends que Tchang Han s'est soumis à Hiang Yu; Hiang Yu lui a donné le titre de roi de Yong pour qu'il sût roi du pays à l'intérieur des passes. C'est pourquoi dès qu'il viendra, je crains, ô gouverneur de P'ei, que vous ne puissiez pas garder cette possession. Envoyez en toute hâte des soldats garder la passe Hien-kou'; n'y laissez pas pénétrer les troupes des seigneurs; appelez à vous quelques-uns des soldats de l'intérieur des passes asin d'augmenter vos propres effectifs et de pouvoir résister. » Le gouverneur de P'ei approuva ce plan et le suivit.

Au milieu du onzième mois (13 déc. 207-10 janv. 206 av. J.-C.), Hiang Yu s'avança en effet du côté de l'ouest, à la tête des troupes des seigneurs, avec l'intention de franchir les passes. Les portes de la passe étaient fermées; il apprit que le gouverneur de P'ei avait conquis

compagner ses propres émissaires par les officiers établis au temps des Ts'in, afin de rendre confiance aux populations.

<sup>1.</sup> Cf. p. 225, n. 3, et p. 273, n. 2.

le pays à l'intérieur des passes et en fut très irrité; il envoya King Pou et les siens qui attaquèrent et forcèrent la passe Hien-kou.

Au milieu du douzième mois (11 janv.-9 fév. 206 av. J.-C.), (Hiang Yu) arriva à (la rivière) Hi. Ts'ao Ou-chang, qui était tso-se-ma du gouverneur de P'ei, apprenant que le roi Hiang était irrité et se proposait d'attaquer le gouverneur de P'ei, envoya des gens dire à Hiang Yu: « Le gouverneur de P'ei veut être roi du pays à l'intérieur des passes; il a nommé Tse-yng son conseiller; les joyaux et les objets précieux, il les possède tous. » (Ts'ao Ou-chang) voulait, par cette démarche, demander un sief (à Hiang Yu). Ya-fou pressa Hiang Yu d'attaquer le gouverneur de P'ei; (Hiang Yu) donna donc une ample nourriture à ses soldats pour engager le combat dès le lendemain. En ce moment, les soldats de Hiang Yu étaient au nombre de quatre cent mille et nominalement on les estimait à un million; les soldats du gouverneur de P'ei étaient au nombre de cent mille et nominalement on les estimait à deux cent mille; les forces n'étaient pas égales.

Il arriva que Hiang Po voulut sauver la vie de Tchang Leang et alla le voir de nuit; c'est à la suite de cette démarche qu'il donna à Hiang Yu des conseils pacifiques ; Hiang Yu suspendit alors (l'attaque). Le gouverneur de P'ei, avec une escorte d'une centaine de cavaliers, se rendit en toute hâte à Hong-men; il vit Hiang Yu et s'excusa auprès de lui. Hiang Yului dit : « C'est là

<sup>1.</sup> C'est-à-dire Fan Tseng; cf. p. 278, n. 1.

<sup>2.</sup> Les mots Z , dit Se-ma Tcheng, font allusion aux propos que Hiang Po tint à Hiang Yu pour le calmer. Sur tous ces événements, cf. pp. 275 et suiv.

ce que m'avait dit votre tso-se-ma Ts'ao Ou-chang; autrement, comment en serais-je arrivé à cette extrémité? » Grâce à Fan Koai et à Tchang Leang, le gouverneur de P'ei put s'échapper et s'en retourner (à son camp); dès qu'il fut de retour, il fit sur-le-champ mettre à mort Ts'ao Ou-chang.

Aussitôt après, Hiang Yu se dirigea vers l'ouest; il mit tout à feu et à sang dans les palais des Ts'in à Hien-yang; partout où il passait, il semait la ruine et la destruction. Les gens de Ts'in perdirent tout espoir, mais, saisis de terreur, ils n'osaient pas ne pas se soumettre.

Hiang Yu chargea un messager de retourner rendre compte de ce qui s'était passé au roi Hoai. « Il faut, dit le roi Hoai, se conformer à la convention. » Hiang Yu fut irrité de ce que le roi Hoai, au lieu de l'envoyer du côté de l'ouest franchir les passes avec le gouverneur de P'ei, l'avait chargé d'aller dans le nord secourir Tchao et l'avait ainsi mis en retard pour bénéficier de la convention faite avec tout l'empire; il dit alors : « Le roi Hoai, c'est mon père Hiang Leang qui l'a nommé; il n'a aucune gloire i; de quel droit préside-t-il à une convention? Ceux qui sont les vrais auteurs de la conquête de l'empire, ce sont les divers généraux et moi-même, (Hiang) Tsi. » Alors il feignit d'honorer le roi Hoai en lui décernant le titre Empereur juste, mais en réalité il n'observa plus ses ordres 2.

<sup>1.</sup> Le mot 伐a ici le sens de « mérite reconnu ». Cf. Tso tchoan, 28° année du duc Tchoang:且旌君伐«en outre, vous manifesterez la gloire de Votre Altesse ». Azjourd'hui on écrit plus-volontiers

<sup>2.</sup> Cf. p. 284, n. 2.

Le premier mois (10 février-11 mars 206 av. J.-C.), Hiang Yu se donna le titre de roi hégémon du Tch'ou occidental\*; il régna sur neuf commanderies de Leang et du territoire de Tch'ou et eut sa capitale à P'ongtch'eng. Foulant aux pieds la convention, au lieu de (nommer roi du pays à l'intérieur des passes) le gouverneur de P'ei, il le nomma roi de Han pour qu'il régnât sur les régions de Pa. Chou et Han-tchong<sup>1</sup> et eût sa capitale à Nan-tcheng. Il divisa en trois le pays à l'intérieur des passes et y nomma trois généraux de Ts'in: Tchang Han devint roi de Yong et eut sa capitale à Feik'ieou; Se-ma Hin devint roi de Sai et eut sa capitale à Yo-yang; Tong I devint roi de Ti et eut sa capitale à Kao-nou. Un général de Tch'ou, Chen Yang, originaire de Hia-k'ieou, devint roi du Ho-nan et eut sa capitale à Lo-yang; un général de Tchao, Se-ma Ang, devint roi de Yn et-eut sa capitale à Tchao-ko; Hie, roi de Tchao, 'fut déplacé et nommé roi de Tai; Tchang Eul, conseiller de Tchao, devint roi de Tch'ang-chan et eut sa capitale à Siang-kouo; K'ing Pou, prince de Tang-yang, devint roi de Kieou-kiang et eut sa capitale à Leou; Kong Ngao, qui avait le titre de tchou-kouo auprès du roi Hoai, devint roi de Lin-kiang et eut sa capitale à Kiang-ling; Ou Joei, prince de P'ouo, devint roi de Heng-chan et eut sa capitale à Tchou; Tsang Tou, général de Yen, devint roi de Yen et eut sa capitale à Ki; l'ex-roi de Yen, Han Koang, fut déplacé et nommé roi de Leao-tong. (Han) Koang ayant refusé d'obéir, Tsang Tou l'attaqua et le

<sup>1.</sup> Le Ts'ien Han chou (chap. 1, 1º partie, p. 11 v°) dit : « au deuxième mois... » C'est la lecon adoptée par le T'ong kien kang mou.

<sup>2.</sup> Cf. p. 292, n. 4. Sur tout ce qui suit, cf. pp. 285 et suiv.

<sup>3.</sup> Le Ts'ien Han chou ajoute que le territoire concédé au roi de Han comprenait quarante et une présectures.

tua à Ou-tchong. Tch'en Yu, prince de Tch'eng-ngan, reçut en fief trois préfectures du Ho-kien et résida à Nan-p'i. Mei Hiuen reçut un fief de cent mille foyers. Le quatrième mois (10 mai-8 juin 206 av. J.-C.), les troupes furent licenciées et quittèrent les drapeaux . Les seigneurs se rendirent dans leurs états respectifs.

Le roi de Han se rendit dans ses états; le roi Hiang le fit accompagner par trente mille soldats; parmi les gens de Tch'ou et parmi les gens des seigneurs il se trouva plusieurs myriades d'hommes qui s'étaient attachés (au roi de Han) et qui le suivirent. Il passa au sud de Tou et entra dans (la vallée) Li<sup>2</sup>. Après son passage il faisait immédiatement incendier et couper les chemins suspendus<sup>2</sup> afin de se prémunir contre les pillards des armées des seigneurs et aussi pour montrer à Hiang Yu

- 2. Le caractère de se prononce ici li. Li était le nom d'une gorge montagneuse par laquelle on arrivait dans le territoire de Han-tchong; elle se trouvait su sud de Ton de et cette localité elle-même était non loin de la sous-préfecture actuelle de Nan-tcheng préfecture de Han-tchong, province de Chàn-si.
- 8. Ces passages suspendus, dit le commentaire du Tong kien tsi lan se trouvaient entre le nord de la sous-préfecture de Pao-tch'eng 接城 et le nord-est de la sous-préfecture de Fong An, dans la préfecture de Han-Tchong, province de Chàn-si; on leur donnait le nom de « passerelles (semblables à) une suite de nuages » 連 接

qu'il n'avait pas l'intention de revenir dans l'est. Lorsqu'il arriva à Nan-tcheng', un grand nombre de ses capitaines et de ses soldats avaient déserté pendant la route pour s'en retourner; tous ses soldats exprimaient dans leurs chants le désir de revenir dans l'est.

Han Sin donna ce conseil au roi de Han: « Hiang Yu a nommé rois tous ceux des généraux qui avaient remporté quelque succès; or Votre Majesté réside isolée à Nan-tcheng; c'est un exil. Les officiers et les soldats de votre armée sont tous des gens de l'est des montagnes; jour et nuit ils se dressent sur la pointe des pieds et regardent au loin le chemin du retour. Si vous mettez à profit leur excitation, vous pourrez remporter une grande gloire. Mais quand l'empire aura été calmé et que tous les hommes jouiront du repos, vous ne pourrez plus vous en servir de nouveau. Il vaut mieux vous arrêter au projet de partir pour l'est et de prétendre par les armes à l'autorité sur l'empire. »

Quand Hiang Yu fut sorti des passes, il envoya des émissaires déplacer l'Empereur juste, et dit : « Dans l'antiquité, les empereurs avaient un territoire de mille li de côté et résidaient toujours sur le cours supérieur d'une rivière. » Il envoya donc des émissaires transférer l'Empereur juste dans la préfecture de Tch'en, de (la commanderie de) Tch'ang-cha. Quand il eut pressé l'Empereur juste de partir, celui-ci se vit peu à peu abandonné de tous ses sujets. Alors (Hiang Yu) ordonna secrètement aux rois de Heng chan et de Lin-kiang de l'attaquer et de le tuer dans le Kiang-nan\*.

Hiang Yu, qui avait du ressentiment contre Tien Yong.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire, à sa capitale (cf. p. 285, n. 2).

<sup>2.</sup> Sur ces événements, cf. p. 293.

avait donné le titre de roi de Ts'i à Tien Tou, général de Ts'i. Tien Yong, irrité, s'arrogea lui-même le titre de roi de Ts'i, tua Tien Tou et se révolta contre Tch'ou. Il donna à P'ong Yue le sceau de général, en lui ordonnant de soulever une révolte dans le territoire de Leang. Tch'ou ordonna à Kio, préfet de Siao, d'attaquer P'ong Yue, mais P'ong Yue le défit complètement.

Tch'en Yu était irrité de ce que Hiang Yu ne l'avait pas nommé roi; il chargea Hia Yue d'aller conférer avec Tien Yong (en lui disant que Tch'en Yu) demandait des soldats pour attaquer Tchang Eul. Ts'i donna des troupes à Tch'en Yu qui attaqua et battit Tchang Eul, roi de Tch'ang-chan. Tchang Eul s'enfuit et se réfugia auprès de Han. (Tch'en Yu) alla chercher Sie, roi de Tchao, à Tai et le nomma de nouveau roi de Tchao; le roi de Tchao, en retour, nomma Tch'en Yu roi de Tai. Hiang Yu entra dans une grande colère et alla au nord attaquer Ts'i.

Le huitième mois (5 sept.-4 oct. 206 av. J.-C.), le roi de Han, suivant les conseils de Han Sin, revint en passant par Kou-tao' et attaqua à l'improviste Tchang Han, roi de Yong. (Tchang) Han marcha à sa rencontre et lui livra bataille à Tch'en-ts'ang'; les soldats de Yong furent vaincus et opérèrent leur retraite; ils s'arrêtèrent pour combattre à Hao-tche': vaincus une seconde

- 1. Sur tout ce qui précède, cf. les pages correspondantes (p. 293-294) dans les Annales principales de Hiang Yu.
- 2. Cette préfecture de l'époque des Ts'in était au nord-ouest de la sous-préfecture de Fong , préfecture de Han-tchong, province de Chàn-si.
- 3. A 20 li à l'est de la sous-présecture actuelle de Pao-ki 翼 難, présecture de Fong-siang, province de Chàn-si.
  - 4. A 10 li au nord de la présecture secondaire de K'ien 🔁 pro-



fois, ils s'enfuirent à Fei-k'ieou'. Le roi de Han conquit alors le territoire de Yong; à l'est, il alla jusqu'à Hien-yang; il mena ses soldats assiéger le roi de Yong à Fei-k'ieou. Puis il envoya ses généraux conquérir rapidement les commanderies de Long-si, de Pe-ti et la commanderie de Chang. Il ordonna à ses généraux Sie Ngeou et Wang Hi de sortir par la passe Ou et, profitant de la présence des troupes de Wang Ling à Nan-yang², d'aller chercher T'ai-kong et l'impératrice Lu² à P'ei. Tch'ou l'apprit; il dépêcha des soldats pour les arrêter à Yang-kia¹, mais ne put arriver avant eux; il donna le titre de roi de Han² à Tcheng Tch'ang, ex-gouverneur de Ou, en le chargeant d'arrêter les soldats de Han².

La deuxième année (205 av. J.-C.), le roi de Han' se

vince de Chàn-si. Hao-tche, c'est-à-dire le lieu saint de Hao, est mentionné dans le Traité sur les sacrifices fong et chan, comme un des quatre lieux saints des Ts'in

- 1. Cf. p. 285, n. 3. Tchang Han resta assiégé dans sa capitale; l'année suivante, les soldats du roi de Han firent céder la ville en l'inondant et Tchang Han se tua.
- 2. Wang Ling était un chef de bande qui venait de faire sa soumission au roi de Han. Le Ts'ien Han chou donne la leçon : 因王陵氏氏從南陽, « profitant des soldats de Wang Ling, passer par Nan-yang pour... ». Cette leçon me semble préférable, çar l'absence du mot 從 dans le texte de Se-ma Ts'ien oblige le traducteur à considérer le mot 兵 comme un verbe ayant le sens de « camper »; or le mot 早 a souvent ce sens, mais je n'ai pas rencontré ailleurs cet emploi du mot 兵.
  - 3. C'est-à-dire : son père et sa femme.
  - 4. Cf. p. 313, n. 2.
  - 5. 韓.
  - 6. 溪.
  - 7. Cf, n. 6.

dirigea vers l'est et conquit le pays. Hin, roi de Sai, I, roi de Ti et Chen Yang, roi de Ho-nan, se soumirent tous à lui. Le roi de Han ', (Tcheng) Tch'ung, refusa de lui obeir; (le roi de Han2) envoya Han Sin qui l'attaqua et le battit. (Le roi de Han') établit les commanderies de Long-si, de Pe-ti, la commanderie de Chang, les commanderies de Wei-nan, de Ho-chang et la commanderie de Tchong-ti; en dehors des passes, il établit la commanderie de Ho-nan. Il promut au rang de roi de Han' le t'ai-wei de Han', Sin's. Les généraux qui se soumirent à lui avec dix mille hommes ou avec une commanderie entière, il leur conféra des siess de dix mille foyers. Il répara et rétablit la barrière sur le Fleuve'. Tous les parcs, enclos, jardins et étangs' qu'entretenaient autrefois les Ts'in, furent livrés par son ordre à des gens du peuple qui en sirent des champs.

Le premier mois (31 janv.-29 fév. 205), (le roi de Han<sup>2</sup>) fit prisonnier Tchang P'ing, frère cadet du roi de Yong.

— Il proclama une amnistie générale des coupables. — Le roi de Han<sup>2</sup> étant sorti des passes se rendit à Chàn et entoura de soins les vieillards du pays situé en dehors



<sup>1.</sup> Cf. p. 361, n. 5.

<sup>2.</sup> Cf. p. 361, n. 6.

<sup>3.</sup> Le roi de Han 算, Tcheng Tch'ang avait fini par faire sa soumission au roi de Han 漠; celui-ci le destitua et donna son titre à Sin qui était un descendant de Ye, roi Siang de l'ancien royaume féodal de Han 韓襄王孽.

<sup>4.</sup> La grande muraille construite par Ts'in Che-hoang-ti pour arrêter les incursions des Hiong-nou.

<sup>5.</sup> Les vastes lieux de plaisance que se réservaient certains souverains, au lieu de livrer ces terres aux agriculteurs, ont été souvent le thème des dissertations des moralistes. Cf. Mencius, III, b, 9,  $\S$  5.

<sup>6.</sup> Aujourd'hui, présecture secondaire de Chàn , province de Ho-nan.

des passes; il revint. — Tchang Eul alla le voir; le roi de Han le reçut avec de grands égards.

Le deuxième mois (1er mars-29 mars 205), (le roi de Han) ordonna de supprimer les dieux de la terre et des moissons des Ts'in et de mettre à leur place les dieux de la terre et des moissons des Han<sup>1</sup>.

Le troisième mois (30-mars-28 avril 205), le roi de Han traversa (le Fleuve) à Lin-tsin. Pao, roi de Wei, le suivait avec ses troupes. Il soumit le Ho-nei, sit prisonnier le roi de Yn² et établit la commanderie de Ho-nei. Plus au sud, il opéra son passage au gué de P'ing-yn² et arriva à Lo-yang.

Le vénérable Tong', qui était san-lao' de Sin-tch'eng,

1. Le Ts'ien Han-chou assigne ce décret au jour koei-wei du deuxième mois, soit le 4 mars 205. — Chaque dynastie nouvelle a toujours prétendu substituer ses dieux de la terre et des moissons à ceux de la dynastie précédente (cf. tome I, p. 184, n. 6); c'était comme la consécration religieuse de la prise de possession du sel. — Le Ts'ien Han Chou ajoute ici quelques détails intéressants sur une remarquable institution de l'époque des Han: en ce deuxième mois, en effet, le roi de Han ordonna de choisir parmi le peuple les hommes âgés de plus de cinquante ans qui étaient les plus renommés pour leurs vertus et leurs talents et d'en faire des sortes de doyens ou de juges de paix dans chaque village; on donna à ces élus le nom de san-

lao 三龙; il y avait un san-lao dans chaque circonscription administrative appelée kiang 第; parmi les san-lao des divers kiang dont la réunion formait une préfecture ou hien 第, on en choisissait un pour être le san-lao de la préfecture.

- 2. Se-ma-Ang. Cf. p. 289, n. 1.
- 3. Cf. p. 847, n. 5.
- 4. Le Tch'ou Han tch'oen ts'ieou dit que le vénérable Tong était alors agé de quatre-vingt-deux ans, que son nom personnel était Weisiang 末詳 et que le roi de Han lui donna le titre de marquis de Tch'eng 成侯.
  - 5. Cf. plus haut, n. 1 adfin. Sin-tch'eng était à 70 li au sud de Lo-yang.

arrêta le roi de Han sur la route et lui donna des conseils au sujet de la mort de l'Empereur juste. En apprenant cette nouvelle, le roi de Han mit à nu ses bras' et pleura fort; puis il se chargea d'annoncer le deuil de l'Empereur juste; après s'être lamenté pendant trois jours, il envoya des émissaires porter aux seigneurs cette proclamation: « L'empire avait, d'un accord unanime, nommé l'Empereur juste; il se tournait du côté du nord et le servait. Or Hiang Yu a banni et mis à mort l'Empereur juste dans le Kiang-nan; c'est un acte de grande rébellion et d'injustice. J'ai donc pris sur moi d'annoncer le deuil. » Les seigneurs prirent tous les vêtements blancs. (Le roi de Han) mit sur pied tous les soldats du pays à l'intérieur des passes; il rassembla les guerriers des trois Ho2 et, du côté du sud, fit descendre (à ses soldats) le Kiang et le Han, dans l'intention d'attaquer, avec les seigneurs et les rois, Tch'ou qui avait tué l'Empereur juste\*.

En ce temps, le roi *Hiang* guerroyait au nord contre *Ts'i. T'ien Yong* combattit contre lui à *Tch'eng-yang*; il fut battu et s'ensuit à *P'ing-yuen*' où le peuple le tua.

- 1. En signe de deuil.
- 2. Les commanderies de Ho-nan, Ho-tong et Ho-nei.
- 3. Le roi de Han, qui était à Lo-yang, et qui se proposait d'attaquer Hiang Yu, commence par lever des troupes dans le pays même où il se trouve (les trois Ho), puis il appelle à lui des soldats de son royaume de Han-tchong en leur faisant descendre en bateau la rivière Han et le Yang-tse kiang pour remonter ensuite jusqu'à Lo-yang.
- 4. La manière dont Se-ma Ts'ien rattache ici par 之... 者 une proposition relative à une proposition principale est très remarquable au point de vue grammatical: 擊楚之教義帝者. S'il n'y avait pas la particule 之, la phrase signifierait: attaquer l'homme (ou les hommes) du pays de Tch'ou qui avait tué l'Empereur juste.

  5. Cf. p. 296, n. 5.



Tous les habitants de Ts'i se rendirent à Tch'ou. Tch'ou incendia alors leurs villes et leurs faubourgs, chargea de liens et fit prisonniers leurs enfants et leurs femmes. Les gens de Ts'i se révoltèrent (de nouveau) contre lui; (Tien) Heng, frère cadet de Tien Yong, nomma roi de Ts'i, (Tien) Koang, fils de (Tien) Yong. Le roi de Ts'i se révolta contre Tch'ou à Tch'eng-yang. Quoique Hiang Yu fût informé que le roi de Han s'avançait du côté de l'est, comme il livrait continuellement combat aux soldats de Ts'i, il se proposait d'attendre de les avoir écrasés pour attaquer Han. Le roi de Han put donc entraîner avec lui les soldats des cinq seigneurs et entrer tout droit à P'ong-tch'eng.

A l'annonce de cette nouvelle, Hiang Yu emmena aussitôt ses soldats loin de Ts'i, traversa le pays de Lou, sortit par Hou-ling et arriva à Siao. Il livra une grande bataille à Han sur les bords de la rivière Soei, à l'est de Ling-pi<sup>s</sup>, (ville dépendante) de P'ong-tch'eng. Il fit essuyer une grande défaite à l'armée de Han; il lui tua beaucoup de soldats; le cours de la rivière Soei en était arrêté. Il s'empara alors à P'ei du père, de la mère, de la femme et des enfants du roi de Han et les plaça dans son camp pour en faire des otages.

Dans ces conjonctures, les seigneurs, voyant que *Tch'ou* était puissant et que *Han* avait été battu et revenait sur ses pas, abandonnèrent tous *Han* pour se rattacher de nouveau au parti de *Tch'ou*. *Hin*, roi de *Sai*, s'enfuit et se rendit dans le pays de *Tch'ou*.

Le marquis de *Tcheou-lu*, frère aîné de l'impératrice Lu, commandait des troupes pour le compte de *Han* et

<sup>1.</sup> Nous avons ici la leçon . Cf. p. 297, n. 2.

<sup>2.</sup> Cf. p. 298, n. 6.

était établi à Hia-i; le roi de Han alla le rejoindre; il rassembla peu à peu des soldats et établit son camp à Tang. Puis, le roi de Han se dirigea vers l'ouest et traversa le territoire de Leang; arrivé à Yu', il envoya le ye-tché Soei Ho à la résidence de Pou', roi de Kieou-kiang, en lui disant: « Si vous pouvez engager Pou à lever des soldats et à se révolter contre Tch'ou, Hiang Yu ne manquera pas de s'attarder à l'attaquer; s'il peut l'arrêter pendant quelques mois, je suis certain de m'enparer de tout l'empire. » Soei Ho alla donner ce conseil à Pou, roi de Kieou-kiang. Pou se révolta en effet contre Tch'ou. Tch'ou envoya Long Tsiu l'attaquer.

Lorque le roi de Han avait été battu à P'ong-tch'eng et qu'il allait vers l'ouest, il envoya des gens chercher sa famille; (les membres de) sa famille, de leur côté, s'étaient enfuis; ils ne se rencontrèrent pas avec (les envoyés). Après sa défaite, (le roi de Han) ne trouva que (celui qui devait être l'empereur) Hiao-hoei. Le sixième mois, il le nomma héritier présomptif; il promulgua une amnistie générale des coupables; il ordonna à l'héritier présomptif de défendre Yo-yang; ceux des fils des seigneurs qui se trouvaient à l'intérieur des passes se rassemblèrent tous à Yo-yang et formèrent sa garde du corps.

(Le roi de Han) amena l'eau de manière à inonder Feik'ieou'; Fei-k'ieou se rendit; Tchang Han se tua.



<sup>1.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Yu-tch'eng 奧城, présecure de Koei-té, province de Ho-nan.

<sup>2.</sup> King Pou. Cf. p. 289-290.

<sup>3.</sup> Le Ts'ien Han chou dit que l'héritier présomptif fut désigné le sixième mois, au jour jen-ou, c'est-à-dire le 1er juillet 205. Cette nomination fut faite à Yo-yang (cf. p. 248, n. 2).

<sup>4.</sup> Cf. p. 285, n. 3 et p. 361, n. 1.

Le nom de Fei-k'ieou fut changé en celui de Hoai-li.

Puis (le roi de Han) ordonna aux officiers préposés au culte de faire des sacrifices au Ciel, à la Terre, aux Empereurs d'en haut des quatre points cardinaux<sup>1</sup>, aux montagnes et aux cours d'eau, et de leur offrir des sacrifices aux époques voulues.

(Le roi de Han) leva des soldats dans le pays situé à l'intérieur des passes, afin de garder la barrière. — En ce temps, Pou, roi de Kieou-kiang, qui avait combattu contre Long Tsiu et n'avait pas été vainqueur, prit avec Soei Ho des chemins détournés et revint auprès de Han. — Le roi de Han rassembla peu à peu des soldats; avec ses capitaines et les soldats du pays à l'intérieur des passes, il sortit (des passes) plus puissant qu'avant; c'est ainsi qu'il se trouva avec ses soldats dans une situation très prospère à Yong-yang; il défit Tch'ou dans la région entre King et Souo?

La troisième année (204 av. J.-C.), Pao, roi de Wei, demanda à s'en retourner sous le prétexte d'aller voir un de ses parents qui était malade. Quand il fut arrivé dans son pays, il coupa le gué du Fleuve, se révolta et embrassa le parti de Tch'ou. Le roi de Han chargea maître Li d'aller lui porter des conseils; Pao ne les écouta pas. Le roi de Han envoya son général Han Sin qui l'attaqua et le battit complètement. Pao fut fait prisonnier; le territoire de Wei fut aussitôt conquis et on y établit trois commanderies, à savoir celles de Ho-tong, de Tai-yuen et de Chang-tang.

Le roi de Han ordonna alors à Tchang Eul et à Han

<sup>1.</sup> Ce texte montre les Empereurs d'en haut associés aux quatre points cardinaux et suppose, au moins en germe, la théorie des cinq éléments.

<sup>2.</sup> Cf. p. 302, n. 1 et 2.

Sin d'aller du côté de l'est, de descendre par (la montagne) Tsing-hing' et d'attaquer Tchao; ils décapitèrent Tch'en Yu, (ainsi que) Hie, roi de Tchao. L'année suivante, (le roi de Han) nomma Tchang Eul roi de Tchao.

Le roi de Han avait établi son camp au sud de Yongyang; il avait construit un chemin bordé de murs qui le rattachait au Fleuve et par le moyen duquel il s'approvisionnait au grenier de Ngao. Lui et Hiang Yu se tinrent mutuellement en respect pendant plus d'une année. Hiang Yu sit à plusieurs reprises des attaques à main armée et des enlèvements (de transports) sur le chemin bordé de murs construit par Han; l'armée de Han manqua de vivres. Le roi de Han, se trouvant investi, demanda la paix en proposant de détacher et de considérer comme appartenant à Han tout ce qui était situé à l'ouest de Yong-yang. Le roi Hiang n'y consentit pas. Le roi de Han en fut très en peine. Il suivit donc les plans de Tch'en P'ing et lui remit quarante mille livres d'or pour qu'il créat des dissentiments à Tch'ou entre le prince et ses ministres; à la suite de cela, Hiang Yu conçut des soupçons contre Ya-fou; Ya-fou pressait alors Hiang Yu de soumettre au plus tôt Yongyang, mais, quand il se vit soupçonné, il se mit en colère et prétexta sa vieillesse pour demander qu'on lui rendit sa liberté personnelle et qu'il pût redevenir simple particulier; avant d'être arrivé à P'ong-tch'eng, il mourut.

L'armée de Han était à bout de vivres. (Le roi de Han)

<sup>1.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Tsing-hing 井區, présecture de Tcheng-ting, province de Tche-li. Cf. p. 193, n. 2.

<sup>2.</sup> Tch'en Yu était roi de Tai; cf p. 295.

<sup>3.</sup> Cf. p. 303-304.

sortir de nuit par la porte de l'est environ deux mille femmes; elles étaient revêtues de cuirasses; (les soldats de) *Tch'ou* les cernèrent et les attaquèrent; le géral Ki Sin monta alors sur le char royal, se sit passer faussement pour le roi Han et induisit Tch'ou en erreur. Les soldats de Tch'ou poussèrent tous des vivats et se rendirent à l'observatoire oriental de la ville. C'est ainsi que le roi de Han put sortir avec quelques dizaines de cavaliers par la porte occidentale et s'échapper.

(Le roi de Han) avait ordonné au yu-che-ta-fou Tcheou Ho, à Wei Pao, et à l'honorable Ts'ong de défendre Yong-yang; les capitaines et les soldats qui n'avaient pu le suivre (auparavant) étaient tous restés dans la ville. Tcheou Ho et l'honorable Ts'ong tinrent conseil entre eux et dirent : « Le roi d'un état rebelle; il est difficile de défendre avec lui une ville. » Ils tuèrent donc Wei Pao.

Après que le roi de Han fut sorti de Yong-yang, il entra dans les passes, rassembla des soldats et se proposait d'aller de nouveau du côté de l'est. Maître Yuen lui donna ce conseil : « Han et Tch'ou se sont fait échec pendant plusieurs années à Yong-yang; Han a toujours été en détresse. Je voudrais que Votre Majesté sortit par la passe Ou; Hiang Yu ne manquera pas d'emmener ses soldats vers le sud; vous ferez de profonds retranchements; vous permettrez à la contrée de Yong-yang et de Tch'eng-kao de prendre quelque repos; vous enverrez Han Sin et d'autres officiers pacifier le Ho-pei et le territoire de Tchao, et vous les chargerez de se

<sup>1.</sup> C'est-à-dire auprès des piliers monumentaux qui servaient dobservatoire et qui étaient situés en avant de la porte orientale de la ville (cf. p. 65, n. 3).

mettre en rapport avec Yen et Ts'i. Que Votre Majesté retourne alors à Yong-yang; il ne sera point trop tard pour le faire. Si vous agissez ainsi, Tch'ou aura à se prémunir de plusieurs côtés à la fois; ses forces seront dispersées; Han pourra prendre du repos. Quand vous livrerez de nouveau bataille à Tch'ou, vous êtes assuré de le vaincre. » Le roi de Han suivit ce plan. Il fit sortir son armée dans la région de Yuan et de Che '; il se mit en marche avec K'ing Pou et rassembla des soldats'. Quand Hiang-Yu apprit que le roi de Han se trouvait à Yuan, il emmena effectivement ses soldats vers le sud; Han se fortifia dans ses retranchements et ne lui livra pas bataille.

Sur ces entrefaites, P'ong Yue avait traversé la rivière Soei. Il combattit contre Hiang Cheng et le gouverneur de Sie à Hia-p'ei. P'ong Yue remporta une grande victoire sur l'armée de Tch'ou. Hiang Yu ramena alors ses soldats du coté de l'est pour attaquer P'ong Yue. Le roi de Han, de son côté, conduisit ses soldats vers le nord. et campa à Tch'eng-kao.

Après que Hiang Yu eut défait P'ong Yue et l'eut mis en fuite, il apprit que le roi de Han était revenu avec son armée à Tch'eng-kao; il ramena aussitôt ses troupes vers l'ouest, prit Yong-yang, tua Tcheou Ho et l'honorable Ts'ong et fit prisonnier Sin, roi de Han'; puis il

<sup>1.</sup> Cf. p. 305, n. 4.

<sup>2.</sup> Dans les Annales principales de Hiang Yu (chap. vsr, p. 10 v°), on trouve la leçon: 得九江王布行收兵, u il trouva King Pou, roi de Kieou-kiang (c'est-à-dire que K'ing Pou vint se join dre à lui) et, tout en marchant, rassembla des soldats ». Ici, nous avons la leçon:與黥布行收兵 « avec K'ing Pou, il se mit en marche et rassembla des soldats ».

<sup>3.</sup> Cf. p. 362, n. 3.

assiégea Tch'eng-kao. Le roi de Han s'échappa; seul sur un char avec le gouverneur de T'eng, il sortit de Tch'eng-kao par la porte Yu. Il franchit au nord le Fleuve; il s'arrêta en hâte à Sieou-ou; il se fit passer pour un envoyé, et dès l'aube, entra promptement dans les retranchements de Tchang Eul et de Han Sin et leur enleva (le commandement de) leur armée. Puis il envoya Tchang Eul du côté du nord pourrassembler des soldats de renfort dans le territoire de Tchao; il chargea Han Sin d'aller à l'est attaquer Ts'i.

Quand le roi de Han fut en possession de l'armee de Han Sin, il redevint puissant. A la tête de ses soldats, il s'approcha du Ho-nan. Il donna une abondante nourriture à son armée au sud de Siao-sieou-ou' et se proposait d'engager un nouveau combat. Mais le lang-tchong Tcheng Tchong arrêta par ses conseils le roi de Han; il l'invita à faire de hauts remparts et des fossés profonds et à ne pas livrer de combats à (Hiang Yu). Le roi de Han suivit ce plan.

Lou Koan et Lieou Kia, envoyes (par le roi de Han) à la tête de vingt mille hommes et de quelques centaines de cavaliers, traversèrent le gué de Po-ma<sup>5</sup>, envahirent

<sup>1.</sup> L'expression 與 ... 共 est à rapprocher de l'expression 與 ... 俱 (cf. p. 163, n. 1; p. 346, n. 2 ad fin.; p. 350, n. 6).

<sup>2.</sup> Cf. p. 300, n. 1.

<sup>3.</sup> Cf. p. 306, n. 2.

<sup>4.</sup> La localité appelée le petit Sieou-ou était à l'est du grand Sieou-ou; cf. p. 306, n. 3. — Le Ts'ien Han chou écrit : 臨河南郭。

軍小修武。 Yen Che-kou explique le mot 郭 comme étant l'équivalent de 智二 vers, du côté de. Il faudrait donc traduire : « Il s'approcha du Ho-nan et campa à Siao-sieou-ou. »

<sup>5.</sup> Le gué de Po-ma, qui traversait le Hoang-ho, se trouvait à l'est de

le territoire de *Tch'ou*, et, en compagnie de *P'ong Yue*, attaquèrent derechef et vainquirent l'armée de *Tch'ou* à l'ouest du faubourg de *Yen'*; puis ils soumirent de nouveau plus de dix villes du territoire de *Leang*.

(Le marquis de) Hoai-yn<sup>2</sup> avait reçu l'ordre de se diriger du côté de l'est, mais n'avait pas encore traversé (le Fleuve) à P'ing-yuen, lorsque le roi de Han envoya maître Hi porter des conseils à Tien Koang, roi de Ts'i. (Tien) Koang se révolta contre Tch'ou et s'allia à Han pour attaquer avec lui Hiang Yu. Cependant Han Sin suivit les avis de K'oai T'ong<sup>3</sup>; il attaqua à l'improviste Ts'i et le battit. Le roi de Ts'i fit bouillir vif maître Li; il s'enfuit du côté de l'est à Kao-mi<sup>5</sup>.

Lorsque Hing Yu apprit que Han Sin avait levé les soldats du Ho-pei, qu'il avait vaincu Ts'i et Tchao et qu'en outre il se proposait d'attaquer Tch'ou, il envoya Long Tsiu et Tcheou Lan pour le combattre. Han Sin leur livra bataille; son général de la cavalerie, Koan Yng, fit une attaque et défit complètement l'armée

la sous-présecture actuelle de Hoa, présecture de Wei-hoei, province de Ho-nan.

- 1. La présecture de Yen était à 35 li à l'est de la sous-présecture de Yen-tsin ##, présecture de Wei-hoei, province de Ho-nan. C'est là que se trouvait autresois la principauté appelée le Yen méridional; cf. tome I, p. 288, n. 4.
  - 2. C'est-à-dire Han Sin.
- 3. Ce personnage s'appelait en réalité K'oai Tch'e M (k); mais, pour éviter d'écrire le caractère tch'e qui était le nom personnel de l'empereur Ou, Se-ma Ts'ien l'appelle K'oai 1'ong M.
- 4. C'était une odieuse trahison, puisque Han Sin était un général de Han et que le roi de Ts'i, sur les conseils de Li I-ki, venait de se déclarer du parti de Han.
- 5. Aujourd'hui, sous-présecture de Kao-mi Di. présecture de Lai-tcheou, province de Chan-tong. Le Ts'ien Han-chou rapporte ces événements à la quatrième année de Han, en hiver, au dixième mois.

de Tch'ou. Long Tsiu fut tué. Le roi de Ts'i, (T'ien) Koang, s'enfuit auprès de P'ong Yue. En ce temps, P'ong Yue, à la tête d'une armée, se trouvait dans le territoire de Leang; il allait et venait, harcelant les troupes de Tch'ou et leur coupant les vivres.

La quatrième année (203 av. J.-C.), Hiang Yu dit au ta-se-ma Ts'ao Kieou, marquis de Hai-tch'oen: « Ayez soin de bien garder Tch'eng-kao; si Han vous provoque au combat, gardez-vous d'en venir aux mains avec lui; ne le laissez pas aller du côté de l'est, c'est tout (ce que je vous demande). Dans quinze jours, j'aurai certainement conquis le territoire de Leang et je vous rejoindrai, ô général. » Il se mit donc en route, attaqua Tch'en-lieou, Wai-hoang et Soei-yang et les soumit: — Han provoqua en effet plusieurs fois au combat l'armée de Tch'ou; celle-ci ne sortit pas; (le roi de Han) envoya des gens l'insulter; au bout de cinq ou six jours, le ta-se-ma s'irrita; il fit traverser à ses soldats la rivière Se; les troupes étaient au milieu du passage lorsque Han les attaqua et fit subir une grande défaite à l'armée de Tch'ou; il s'empara de tout ce que le royaume de Tch'ou possédait d'or, de joyaux 'et de richesses. Le ta-se-ma (Ts'ao) Kiequ et le tchang-che (Se-ma) Hin se coupèrent tous deux la gorge sur le bord de la rivière Se. — Hiang Yu était arrivé à Soei-yang lorsqu'il apprit que le marquis de Hai-tch'oen avait été défait; il ramena donc ses soldats en arrière. L'armée de Han se trouvait alors assiéger Tchong-li Mo a l'est de Yongyang; à l'arrivée de Hiang Yu, elle s'enfuit tout entière dans des parages difficiles d'accès.

<sup>1.</sup> Le mot E ne me semble pas avoir ici le sens spécial de « jade »; il désigne tous les objets beaux et précieux.

<sup>2.</sup> Général de Hiang Yu.

Lorque Han Sin eut triomphé de Ts'i, il envoya des messagers dire (au roi de Han): « Ts'i est voisin de Tch'ou; les décisions qu'il prend sont versatiles . Si je n'en suis pas le roi provisoire, je crains de ne pouvoir maintenir Ts'i dans le calme. » Le roi de Han voulait marcher contre (Han Sin); le marquis de Lieou lui dit: « Il vaut mieux profiter de cette circonstance pour le nommer et faire qu'il se garde lui-même . » Tchang Leang fut donc envoyé, porteur du sceau et du cordon, pour conférer à Han Sin le titre de roi de Ts'i. — Lorsque Hiang Yu eut appris que l'armée de Long Tsiu avait été défaite, il fut pris de peur et envoya Ou Che, originaire de Hiu-i, porter des conseils à Han Sin; Han Sin ne les écouta pas.

Tch'ou et Han s'étaient tenus longtemps en échec sans que le sort se décidât; les hommes dans la force de l'âge enduraient des fatigues dans les rangs de l'armée; les vieillards et les enfants s'épuisaient à transporter les vivres. Le roi de Han et Hiang Yu eurent une entrevue dans la tranchée de Koang-ou' et discutèrent entre eux. Hiang Yu voulait combattre contre le roi de Han en combat singulier. Le roi de Han reprocha à

<sup>1.</sup> Au lieu du 權輕 qu'on trouve dans les Mémoires historiques et dans le Ts'ien Han chou (chap. 1, 1re partie, p. 13 vo), le T'ong kien kang mou et le Tong kien tsi lan donnent la leçon 反復之國 qui est plus claire. Han Sin menace à mots couverts le roi de Han de se tourner contre lui, en disant que les gens du pays de Ts'i ont un caractère versatile.

<sup>2.</sup> Tchang Leang.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire: qu'il ait avantage à attaquer Hiang Yu parce qu'en ce faisant il défendra ses propres interêts. Cf. p. 315, lignes 1 et 2, où la même idée est exprimée d'une façon plus claire.

<sup>4.</sup> Cf. p. 307, n. 1.

Hiang Yu ses fautes en lui disant : « Au début, vous et moi avons tous deux accepté du roi Hoai l'ordre dans lequel il disait: Celui qui le premier entrera dans le pays à l'intérieur des passes et le soumettra, je l'en ferai roi. Vous, Hiang Yu, vous avez foulé aux pieds cette convention et vous m'avez nommé roi de Chou et de Han; c'est là votre première faute. — Vous avez mis à mort de votre propre autorité « le haut dignitaire commandant en chef de l'armée '» et vous vous êtes donné à vous-même une haute situation; c'est là votre seconde faute. — Après que vous avez secouru Tchao, vous auriez dû retourner annoncer la chose (au roi Hoai); au lieu de cela, vous avez pris sur vous d'entraîner de force à votre suite les soldats des seigneurs et de franchir les passes; c'est là votre troisième faute. — Le roi Hoai avait décidé que lorsqu'on entrerait dans le pays de Ts'in, on s'abstiendrait de toute cruauté et de tout pillage; or, vous avez incendié le palais des Ts'in; vous avez violé la tombe de Che-hoang-ti; vous vous êtes approprié leurs richesses; c'est là votre quatrième faute. — En outre, vous avez brutalement mis à mort le roi de Ts'in, Tse-yng, qui avait fait sa soumission; c'est là votre cinquième faute. — Vous avez exterminé traîtreusement deux cent mille jeunes hommes du pays de Ts'in à Sinngan et vous avez nommé roi leur général; c'est là votre sixième faute. — Vous avez nommé rois tous vos généraux en leur donnant les meilleures terres; vousavez déplacé et chassé les anciens rois et vous avez fait que leurs sujets ont brûlé du désir de se révolter; c'est là votre septième faute. — Vous avez expulsé l'Empereur juste de P'ong-tch'eng pour établir là votre propre

<sup>1.</sup> Song 1; cf. p. 262, n. 4.

capitale; vous avez ravi au roi de Han 1 son territoire; vous avez régné à la fois sur les pays de Leang et de Tch'ou; vous vous êtes beaucoup donné à vous-même. C'est là votre huitième faute. — Vous avez envoyé des gens assassiner secrètement l'Empereur juste dans le Kiang-nan; c'est là votre neuvième faute. — Or, quand on est sujet, assassiner son souverain, mettre à mort un homme qui a fait sa soumission, gouverner sans justice, ne pas observer une convention décrétée par le souverain, c'est là cé que l'empire ne saurait souffrir; c'est une grande rébellion, c'est une conduite contraire à la raison. Telle est votre dixième faute. — Pour moi, avec les soldats de la justice<sup>2</sup>, j'accompagne les seigneurs pour exterminer les malfaiteurs et les brigands; j'enverrai des condamnés survivants du supplice attaquer et tuer Hiang Yu; pourquoi prendrais-je la peine de combattre contre vous en combat singulier? »

Hiang Yu, enflammé de colère, tira une flèche avec une arbalète qu'il tenait cachée et atteignit le roi de Han. Le roi de Han fut atteint dans la poitrine, mais il mit la main sur son pied en disant : « Ce misérable m'a atteint à l'orteil. »

Le roi de Han s'était couché souffrant de sa blessure; Tchang Leang le pria avec insistance de se lever et de parcourir les rangs de l'armée en leur disant de bonnes

- 1. Quoique les commentateurs ne disent rien au sujet de ce passage, il me semble qu'il faut lire « le roi de Wei », et non « le roi de Han ». Cf. p. 286, n. 4.
- 2. Remarquer l'expression qui a été souvent reprise en Chine par ceux qui, à diverses époques de l'histoire, ont prétendu n'armer leur bras qu'au nom de la justice.
- 3. Le roi a la présence d'esprit de dissimuler aussitôt la gravité de sa blessure afin de ne pas estrayer ses soldats.

paroles, afin de rassurer les soldats et de ne pas permettre que *Tch'ou* profitât de cet avantage sur *Han*. Le roi de *Han* sortit et parcourut le camp. Sa maladie s'étant aggravée, il entra en toute hâte à *Tch'eng-kao*. Lorsqu'il fut guéri, il se dirigea du côté de l'ouest, rentra à l'intérieur des passes et arriva à *Yo-yang*. Il s'informa avec intérêt des vieillards et leu donna un banquet; il exposa au bout d'une perche, sur la place publique de *Yo-yang*, la tête de *Hin'*, ex-roi de *Sai*. Après être resté là quatre jours, il retourna dans son armée et campa à *Koang-ou*. Des soldats de renfort sortirent du pays à l'intérieur des passes.

En ce temps, P'ong Yue, à la tête d'une armée, se trouvait dans le territoire de Leang; il allait et venait, harcelant les troupes de Tch'ou et leur interceptant les vivres. T'ien Heng était allé le rejoindre. Hiang Yu attaqua à plusieurs reprises P'ong Yue et les siens. Le roi de Ts'i, (Han) Sin, fit avancer aussi ses troupes et attaqua Tch'ou. Hiang Yu eut peur; il conclut donc avec le roi de Han un traité (aux termes duquel) ils se partageaient l'empire en deux, le territoire à l'ouest de Hong-keou étant détaché pour être donné à Han, tandis que le territoire à l'est de Hong-keou devenait possession de Tch'ou. Le roi Hiang rendit au roi de Han son père, sa mère et sa femme; toute l'armée poussa des vivats; alors ils s'en retournèrent et s'éloignèrent l'un de l'autre.

Hiang Yu quitta (le roi de Han) et s'en retourna du côté de l'est; le roi de Han voulait emmener ses soldats et s'en retourner du côté de l'ouest; (mais il se ravisa

<sup>1.</sup> Se-ma Hin s'était coupé la gorge sur le bord de la rivière Se (cf. p. 311); le roi de Han prit sa tête et l'exposa sur la place publique à Yo-yang, cette ville étant la capitale même de l'ex-roi de Sai.
2. Cf. p. 312, n. 1.

et), suivant le conseil du marquis de Lieou' et de Tch'en P'ing, il conduisit ses soldats à la poursuite de Hiang Yu. Lorsqu'il arriva au sud de Yang-kia', il arrêta son armée. Il avait assigné un rendez-vous à (Han) Sin, roi de Ts'i et à P'ong Yue, marquis de Kien-tch'eng, afin qu'ils se réunissent à lui pour attaquer l'armée de Tch'ou; mais, quand il arriva à Kou-ling', ils ne l'avaient pas rejoint. Tch'ou attaqua l'armée de Han et lui fit essuyer une grande défaite. Le roi de Han rentra dans ses retranchements; il creusa plus profondément ses fossés et se tint sur la défensive. Il suivit les conseils de Tchang Leang, et c'est pourquoi Han Sin et P'ong Yue vinrent tous deux'.

Puis Lieou Kia envahit le territoire de Tch'ou et assiégea Cheou-tch'oen. Après avoir été battu à Kou-ling, le roi de Han, envoya des émissaires inviter le ta-se-ma Tcheou Yn à prendre avec lui les soldats du Kieou-kiang et à aller a la rencontre (de Lieou Kia). Le roi Ou extermina sur sa route la population de Tch'eng-pou. Soei Ho, Lieou Kia, et les seigneurs de Ts'i et de Leang s'assemblèrent tous avec un grand nombre de troupes à Kai-hia!.—Pou, roi Ou, fut nommé roi du Hoai-nan. La cinquième année (202 av. J.-C.), Kao-tsou et les



<sup>1.</sup> Tchang Leang.

<sup>2.</sup> Cf. p. 313, n. 2.

<sup>3.</sup> Cf. p. 314, n. 2.

<sup>4.</sup> Cf. p. 314-315.

<sup>5.</sup> Tckeou Yn était un des officiers de Hiang Yu: le roi de Han réussit à le gagner avec toutes ses troupes qui se joignirent alors à celles de Lieou Kia (cf. p. 315).

<sup>6.</sup> Le roi Ou n'est autre que K'ing Pou; dans le chapitre précédent (p. 315) le massacre des habitants de Tch'eng-pou est attribué à Lieou Kia et à Han Sin.

<sup>7.</sup> Cf. p. 315, n. 4.

soldats des seigneurs attaquèrent tous ensemble l'armée de Tch'ou et livrèrent à Hiang Yu une bataille décisive à Kai-hia. Le marquis de Hoai-yn', à la tête de trois cent mille hommes, faisait front à l'ennemi; le général K'ong' était à l'aile gauche; le général (marquis de) Fei' était à l'aile droite; l'empereur se tenait en arrière; le marquis de Kiang 'et le général Tch'ai' se trouvaient en arrière de l'empereur. Les soldats de Hiang Yu étaient au pombre d'environ cent mille. (Le marquis de) Hoai-yn engagea le premier l'action; il n'eut pas l'avantage et lâcha pied. Le général Kong et le général (marquis de) Fei vinrent à la rescousse; les soldats de Tch'eu n'eurent pas le dessus; le marquis de Hoai-yn en profita pour reprendre l'offensive. (Les troupes de Tch'ou) essuyèrent une grande défaite à Kai-hia. Les soldats de Hiang Yu entendirent que dans l'armée de Han on chantait des chants de Tch'ou et ils pensèrent que Han avait conquis tout le territoire de Tch'ou. Hiang Yu fut donc battu et s'enfuit; c'est pourquoi ses soldats essuyèrent une grande défaite. (Le roi de Han) envoya le général de la cavalerie, Koan Yng, qui poursuivit et tua Hiang Yu à Tong-tch'eng', (Le roi de Han) coupa quatre-vingt mille têtes; tout le territoire de Tch'ou fut donc conquis.

(Le pays de) Lou était du parti de Tch'ou; il se défen-

<sup>1.</sup> Han Sin.

<sup>2.</sup> Kong Hi 孔熙, marquis de Leao 蓼侯.

<sup>3.</sup> Tch'en Ho 陳賀, marquis de Fei 費侯.

<sup>4.</sup> Tcheou Po 周勃, marquis de Kiang 释侯.

<sup>5.</sup> Tch'ai Ou 柴武.

<sup>6.</sup> Cf. p. 317, n. 2.

dait énergiquement et ne se souméttait pas. Le roi de Han conduisit les troupes des seigneurs vers le nord et montra aux vieillards de Lou la tête de Hiang Yu; alors Lou se rendit. Hiang Yu fut enterré à Kou-tch'eng avec le titre de duc de Lou'.

(Le roi de Han) revint à Ting-t'ao; il entra en toute hâte dans les retranchements du roi de Ts'i et lui enleva son armée.

Le premier mois (27 janv.-25 févr. 202), les seigneurs, ainsi que les généraux et les conseillers, d'un commun accord proposèrent au roi de Han, de l'honorer du titre de souverain-empereur. Le roi de Han leur dit: « J'ai appris que (le titre d')empereur, un sage peut le posséder'; mais si ce titre n'est qu'un mot vide et une expression vaine, onne saurait le garder. Je ne saurais occuper dignement le rang d'empereur ». Ses sujets assemblés lui dirent tous : « Votre Majesté est partie d'humbles commencements; vous avez exterminé les violents et les rebelles; vous avez pacifié et conquis (l'intérieur des) quatre mers. Ceux qui ont eu quelque mérite, vous leur avez aussitôt départi un territoire dont vous les avez faits rois ou marquis. Si Votre Majesté ne porte pas un titre éminent, tous les hommes douteront (de vos exploits) et n'y ajouteront pas foi. Vos sujets sacrifieraient leur vie pour défendre (leur proposition). » Le roi de Han déclina (leur offre) par trois fois; puis, ne pouvant faire autrement, il dit : « Puisque vous êtes tous per-



<sup>1.</sup> Cf. p. 321, n. 6. C'est parce que Hiang Yu était seigneur de Lou que ce pays lui était resté plus particulièrement attaché.

<sup>2.</sup> Il se défiait de la fidélité de Hun Sin.

<sup>3.</sup> Yen Che-kou explique cette phrase de la manière suivante : 賢德之人乃可有帝號.

suadés que ce serait bon (j'accepterai) pour le bien de l'État. » Au jour kia-ou<sup>1</sup>, il prit donc la dignité d'empereur au nord de la rivière Se<sup>2</sup>.

L'empereur dit : « L'Empereur juste n'a pas de descendants. Le roi de Ts'i, Han Sin est accoutumé aux mœurs de Tch'ou. » Il le déplaca pour qu'il fût roi de Tch'ou, et qu'il eût sa capitale à Hia-p'ei. Il nomma le marquis de Kien-tch'eng; P'ong Yue, roi de Leang, avec sa eapitale à Ting-t'ao. L'ex-roi de Han, Sin, devint roi de Han et eut sa capitale à Yang-ti. Le roi de Heng-chan, Ou Joei, fut déplacé et nommé roi de Tch'ang-

- 1. D'après ce texte, il semblerait que le jour kia-ou était compris dans le premier mois; mais le Ts'ien Han chou dit expressément : a le deuxième mois, au jour kia-ou ». Le T'ong kien kang mou et le T'ong kien tsi lan adoptent cette lecon. C'est en esset la seule correcte; si lon se reporte au tableau publié dans le T'ong pao, vol. VII, p. 24, on reconnaîtra, que le jour kia-ou, 31° du cycle, n'a pu se trouver dans le premier mois de la cinquième année de Han Kao-tsou, mais qu'il est le troisième jour du second mois, soit le 28 février 202.
- 2. La rivière Se L dont il est ici question n'est pas identique à la rivière Se (cf. tome I, p. 117, n. 2) qui passait à Teh'eng-kao (aujour-d'hui sous-préfecture de Se-choei, préfecture de Kai-fong, province de Ho-nan). Celle dont il est ici parlé était un petit cours d'eau qui coulait entre les sous-préfectures de Ts'ao et de Ting-t'ao fecture de Ts'ao-tcheou, province de Chan-tong; au nord-ouest de Ting-t'ao, on montre encore aujourd'hui un « autel de Kao-tsou» in la la ; c'est là, dit-on, que Kao-tsou prit le titre d'empereur (Tong kien tsi lan, chap. x111, p. 1 v°).
- 3. Cf. p. 254, n. 2. Kao-tsou se débarrasse de Han Sin, qui pouvait être dangereux dans le pays de Ts'i, en le nommant roi de Tch'ou et successeur de l'ex-roi de Tch'ou, l'Empereur juste, qui avait été mis à mort par Hiang Yu.

<sup>4.</sup> 韓王. Cf. p. 362, n. 3.

<sup>5.</sup> Cf. p. 288, n. 1.

<sup>6.</sup> Ou Joei, prince de P'ouo et roi de Heng-chan; cf. p. 290.

cha, avec sa capitale à Lin-siang'; Mei Hiuen, général du prince de P'ouo', avait accompli des exploits et était entré par la passe Ou à la suite (du roi de Han); c'est pourquoi celui-ci se montra bienfaisant pour le prince de P'ouo; Pou', roi de Hoai-nan, Tsang T'ou, roi de Yen, et Ngao', roi de Tchao, restèrent tous dans leurs anciennes situations.

L'empire tout entier fut raffermi. Kao-tsou résida à Lo-yang. Tous les seigneurs se reconnurent ses sujets. Hoan, ex-roi de Lin-kiang, avait embrassé le parti de Hiang Yu et s'était révolté contre Han. (L'empereur) ordonna à Lou Koan et à Lieou Kia de l'assiéger; il ne se soumit pas, au bout de quelques mois, il dut se rendre; il fut mis à mort à Lo-yang.

Le cinquième mois (26 mai-24 juin 202), les soldats furent tous licenciés et retournèrent dans leurs foyers. Les fils de seigneurs qui se trouvaient dans le pays à l'intérieur des passes furent exemptés de douze années de redevances; ceux qui étaient retournés (dans leurs états) furent exemptés de six années de redevances et reçurent comme gratification personnelle les redevances d'une année.

Kao-tsou donna un banquet dans le palais du Sud à

- 1. Aujourd'hui sous-préfecture et préfecture de Tch'ang-cha D, province de Hou-nan.
  - 2. C'est-à-dire de Ou Joei; cf. p. 290, n. 3.
  - 3. King Pou.
  - 4. Tchang Ngao, fils de Tchang Eul.
- 5. On a vu plus haut que Kong Ngao avait été nommé par Hiang Yu roi de Lin-kiang (cf. p. 290); je n'ai pas pu déterminer si Hoan était son descendant. D'ailleurs le caractère hoan est douteux, et Siu Koang dit qu'un texte donne la lecon wei



Lo-yang<sup>1</sup>. Il dit : « Seigneurs et généraux, ne vous permettez pas de me' rien cacher et exprimez tous votre sentiment. Comment se fait-il que je possède l'empire? Comment se fait-il que Hiang (Yu) l'ait perdu? » Kao Ki et Wang Ling lui répondirent : « Votre Majesté manquait d'égard et traitait les gens avec mépris; Hiang Yu était aimable et bienveillant. Mais lorsque Votre Majesté chargeait un homme d'attaquer une ville ou de conquérir un territoire, elle lui donnait tout ce qu'il soumettait; elle faisait donc participer l'empire à ses bénéfices. Hiang Yu était jaloux des sages et portait envie aux hommes capables; si quelqu'un accomplissait un exploit, il cherchait à lui nuire; si quelqu'un était sage, il le tenait en suspicion. Lorsqu'il avait remporté une victoire au combat, il ne donnait de gloire à personne; lorsqu'il avait acquis un territoire, il ne donnait d'avantage à personne. Voilà pourquoi il a perdu l'empire. » — Kao-tsou répondit : « Vous savez la première raison, mais vous ne savez pas la seconde. En effet, pour ce qui est de combiner des plans dans la tente et de décider la victoire à mille li de distance, je ne vaux pas Tse-fang<sup>3</sup>; pour ce qui est de maintenir l'ordre dans l'état et de gouverner les cent familles, de fournir des vivres et d'empêcher les approvisionnements de s'interrompre, je ne vaux pas Siao Ho<sup>4</sup>; pour ce qui est de

- 1. Ce palais était à l'est de la sous-préfecture actuelle de Lo-yang , dans la ville préfecturale de Ho-nan.
- 2. Les empereurs Han continuèrent à se servir du pronom que Ts'in Che-hoang-ti avait réservé pour l'usage du souverain; cf. p. 127, n. 1.
- 3. Tse-fang est l'appellation de Tchang Leang, marquis de Lieou; cf. Mém. hist., chap. Lv.
  - 4. Cf. Mém. hist., chap. LIII.

réunir dans sa main une armée d'un million d'hommes. d'être sûr de remporter la victoire dans toute bataille qu'on livre, d'être sûr de prendre toute place qu'on attaque, je ne vaux pas Han Sin<sup>1</sup>. Ces hommes sont tous trois des hommes éminents; j'ai su me servir d'eux et c'est pourquoi je me suis emparé de l'empire. Hiang Yu avait le seul Fan Tseng, mais il n'a pas su s'en servir<sup>2</sup>, et c'est pourquoi il a été pris par moi. »

Kao-tsou voulait fixer pour toujours sa résidence à Loyang. Lieou King, qui était originaire du pays de Ts'i, l'en blâma; puis le marquis de Lieou, exhorta l'empereur à entrer à l'intérieur des passes et à y fixer sa capitale. Ce jour-là même, Kao-tsou monta en char pour entrer à l'intérieur des passes et y fixer sa capitale.

Le sixième mois (25 juin-23 juillet 202), une amnistie générale fut promulguée dans l'empire.

Le dixième mois<sup>5</sup>, Tsang Tou, roi de Yen, se révolta; il attaqua et soumit le territoire de Tai. Kao-tsou prit en

- 1. Cf. Mém. hist., chap. xcri.
- 2. Cf. pp. 303-304.
- 3. Lieou King avait d'abord pour nom de samille Leou . Knotsou lui donna le nom de samille impérial Lieou assu de reconnaître le service qu'il lui avait rendu en le dissuadant de siver sa capitale à Lo-yang.
  - 4. Tchang Leang.
- 5. Le mot dix doit être ici une erreur pour sept ; le Ts'ien Han chou rapporte en esset la révolte de Tsang T'ou au septième mois (24 juillet-21 août 202); d'ailleurs, puisque le dixième mois était à cette époque le premier mois de l'année, on ne peut placer le dixième mois après lé sixième, ou bien il faut admettre que ce dixième mois est celui de la sixième année, et ce n'est pas le cas. Ensin on remarquera que le paragraphe suivant s'ouvre par les mots : « l'automne de cette même année... »; or l'automne ne peut venir après le dixième mois qui est le premier de l'hiver.



personne le commandement de ses troupes; il attaqua et prit *Tsang T'ou*, roi de *Yen*; puis il donna le titre de roi de *Yen* au *t'ai-wei Lou Koan*; il chargea le grand conseiller (*Fan*) *K'oai* de se mettre à la tête d'une armée et d'attaquer (les gens de) *Tai*.

L'automne de cette même année, Li Ki se révolta; Kaotsou prit en personne le commandement de ses troupes et l'attaqua; Li Ki s'enfuit. Ce Li Ki était un des généraux de Hiang (Yu); lorsque ce dernier fut battu, Li Ki, qui était préfet de Tch'en, ne suivit pas Hiang Yu dans sa fuite, mais il se soumit à Kao-tsou qui le nomma marquis de Yng-tch'oan. Lorsque Kao-tsou fut arrivé à Lo-yang, il prit en main la liste des seigneurs immédiats tet les convoqua; Li Ki prit peur et c'est pourquoi il se révolta.

Sixième année (201 av. J.-C.). Kao-tsou allait tous les cinq jours rendre visite à Tai-kong, comme le veulent les rites qui règlent les rapports entre les pères et les sils dans la vie privée. L'intendant de la maison de Tai-kong reprit Tai-kong et lui dit: « Au ciel il n'y a pas deux soleils, sur terre il n'y a pas deux rois. Maintenant, quoique Kao-tsou soit votre fils, il est le souverain des hommes; quoique vous soyez son père, vous êtes un sujet. Comment peut-on permettre que le souverain des hommes se prosterne devant un sujet? S'il en était

<sup>1.</sup> Je traduis par « seigneur immédiat » l'expression t'ong heou 通传(à l'origine 徹侯): les t'ong heou étaient les seigneurs qui n'avaient pas à proprement parler de siefs, mais qui dépendaient immédiatement de l'empereur.

<sup>2.</sup> Li Ki avait sans doute des raisons de croire que cette mesure, en apparence générale, était spécialement dirigée contre lui, et c est pourquoi il se révolta.

ainsi, son prestige et son autorité ne pourraient plus s'exercer. » Lorsque Kao-tsou vint, la fois suivante, rendre sa visite, T'ai-kong prit en main un balai¹, alla à sa rencontre jusqu'à la porte, puis marcha à reculons. Kao-tsou, fort surpris, descendit (de son char) pour soutenir T'ai-kong. T'ai-kong lui dit: « L'empereur est le souverain des hommes; pourquoi, à cause de moi, jeter le trouble dans les lois de l'empire? » Alors Kao-tsou honora T'ai-kong du titre de T'ai-chang-hoang²; dans son for intérieur il approuvait les paroles de l'intendant; il lui fit un présent de cinq cents livres d'or.

Le douzième mois (16 janv.-14 fév. 201), on présenta à l'empereur une requête sur un cas de rébellion en dénonçant les projets de révolte de (Han) Sin, roi de Tch'ou. L'empereur interrogea son entourage; tous le pressèrent à l'envi d'attaquer (Han Sin); (l'empereur) suivit le conseil de Tch'en P'ing: il feignit un voyage à Yun-mong et réunit les seigneurs à Tch'en; (Han) Sin, roi de Tch'ou, vint à sa rencontre et l'on put ainsi s'emparer aussitôt de lui. Ce jour-là, une amnistie générale fut proclamée dans l'empire.

Tien K'en vint présenter ses félicitations à Kao-tsou et



<sup>1.</sup> Les rites prescrivaient, lorsqu'on recevait un supérieur, d'aller à sa rencontre en balayant le sol devant lui.

<sup>2.</sup> C'était le même titre que Ts'in Che-hoang-ti avait décerné à son père décédé, le roi Tchoang-siang.

<sup>3.</sup> Au lieu de faire une expédition militaire, Kao-tsou préfère avoir recours à la ruse; il feint d'entreprendre un voyage d'inspection des fiefs à Yun-mong (cf. tome I, p. 122, n. 2), dans le sud de ses états; au cours de ces voyages, il était de règle que les vassaux des pays par où l'empereur passait vinssent lui rendre hommage; c'est pourquoi dès que Kao-tsou arriva à Tch'en (cf. p. 87, n. 2), qui était sur le territoire de Tch'ou, Han Sin, roi de Tch'ou, vint à sa rencontre. On l'arrêta et il ne fut plus question du voyage de Yun-mong qui n'avait été qu'un prétexte.

en profita pour lui donner des conseils en ces termes: « Votre Majesté s'est emparée de Han Sin; en outre elle règne dans le pays de Ts'in, à l'intérieur des passes!. Ts'in est un état prédestiné à la victoire par sa configuration même; rendu difficile d'accès par la ceinture que forment autour de lui le Fleuve et les montagnes, il est suspendu à mille li (au-dessus du reste de l'empire), et, à un million d'hommes armés de la lance, il peut tenir tête avec vingt mille hommes. La disposition de son territoire est si avantageuse que lorsqu'il déverse ses soldats sur les seigneurs, il est comme un homme qui lancerait l'eau d'une cruche du haut d'une maison élevée. Ts'i cependant possède à l'est les régions fertiles de Lang-ya et de Ki-mo; au sud, il a le solide rempart du Tai-chan; à l'ouest, il est limité par le Fleuve bourbeux; au nord, il a l'avantage de (toucher au) P'o-hai. Son territoire est de deux mille li de côté. A un million d'hommes armés de la lance, exception faite pour ceux du royaume élevé à mille li de hauteur , Ts'i peut tenir tête avec deux cent mille hommes. Il y a donc deux Ts'in, l'un oriental et l'autre occidental; gardez-vous de nommer roi de Ts'i quelqu'un qui ne soit pas un de vos jeunes parents. » Kao-tsou lui dit: « C'est fort bien », et lui fit présent de cinq cents livres d'or.

Plus de dix jours après, (l'empereur) conféra à Han

<sup>1.</sup> On appelait communément 秦中 le pays à l'intérieur des passes 關中.

<sup>2.</sup> Cf. p. 144, n. 1.

<sup>3.</sup> Cf. p. 291, n. 3.

<sup>4.</sup> Cf. p. 143, n. 1.

<sup>5.</sup> C'est-à-dire: exception faite pour les soldats du royaume de Ts'in (cf. douze lignes plus haut).

Sin le titre de marquis de Hoai-yn<sup>1</sup>. Il divisa son (ancien) territoire en deux royaumes. Kao-tsou dit: « Le général Lieou Kia a accompli de nombreux exploits: je le nomme donc roi de King pour qu'il règne sur le Hoaitong. Mon frère cadet, Kiao, je le nomme roi de Tch'ou pour qu'il règne sur le Hoai-si. Mon fils, Fei, je le nomme roi de Ts'i pour qu'il règne sur plus de soixante-dix villes; tous ceux qui parlent le dialecte de Ts'i relèveront de Ts'i. » Alors (l'empereur) examina les mérites (de chacun); il distribua des apanages aux vassaux et aux seigneurs<sup>2</sup> en leur remettant des insignes divisés<sup>2</sup>. — Il transféra Sin, roi de Han, dans le pays de Tai-yuen<sup>4</sup>.

- 1. Han Sin, roi de Tch'ou, qui avait été arrêté sous l'inculpation de haute trahison, fut pardonné; on lui enleva son royaume, mais Kao-tsou lui laissa la vie sauve et le nomma marquis de Hoai-yn.
- 2. L'expression 部列侯est assez embarrassante; je crois qu'il faut distinguer entre les 諸侯qui sont les rois 王et les 列侯qui sont les marquis侯. Cf. Appendice I, § 3.
- 3. H = diviser. L'insigne divisé était l'insigne dont l'empereur conservait une moitié et dont il remettait l'autre moitié au nouveau seigueur comme marque de l'investiture.
- 4. Le Ts'ien Han chou (chap. 1, 2° partie, p. 6 r°) dit : « Le premier mois, au jour p'ing-ou (6 mars 201), Sin, roi de Han, et d'autres proposèrent qu'on nommat Lieou Kia (qui était cousin germain de l'empereur) roi de King en lui donnant les cinquante-trois préfectures représentées par les commanderies de Tong-yang (aujourd'hui, préfecture secondaire de P'ei, Kiang-sou) de Tchang (aujourd'hui, sous-préfecture de Tan-yang, Kiang-sou) et de Ou (aujourd'hui, sous-préfecture de Koei-ki, Tche-kiang); (ils proposèrent) que Kiao, prince de Wen-sin et frère cadet (de l'empereur), fût nommé roi de Tch'ou et qu'on lui donnât les trente-six préfectures représentées

La septième année (200 av. J.-C.), les Hiong-nou attaquèrent Sin, roi de Han, à Ma-i<sup>1</sup>. Sin complota alors avec eux de soulever une révolte dans le pays de Tai-yuen. Des gens (de la préfecture) de Po-t'ou<sup>2</sup>, Man-k'ieou

par les commanderies de Tang (aujourd'hui, sous-présecture de T'ang-chan, Kiang-sou), de Sie (aujourd'hui, sous-préfecture de T'eng, Chan-tong) et de T'an (aujourd'hui, sous-préfecture de Tantch'eng. Chan-tong). Au jour jen-tse (12 mars 201), Hi 🖺, marquis de I-sin et frère aîué (de l'empereur), sut nommé roi de Tai Keton lui donna les cinquante-trois préfectures représentées par les commanderies de Yun-tchong (aujourd'hui, Koei-hoa-tch'eng, à l'est du sommet oriental de la grande bouche du Hoang-ho), de Yen-men (préfecture de Cho-p'ing, Chàn-si), et de Tai (préfecture de Siuen-hon, Tchesli); — Fei, sils (de l'empereur), sut nommé roi de Ts'i 🛱 et on lui donna les soixante-treize présectures représentées par les commanderies de Kiao-tong (présecture secondaire de P'ing-t'ou, province de Chan-t'ong), de Kiao-si (aujourd'hui, sous-présecture de Kao-mi, Chantong), de Lin-tse (aujourd'hui, sous-préfecture de Lin-tse, Chan-tong), de Tsi-pei (aujourd'hui, préfecture secondaire de Tsi-ning, Chan-tong), de Po-yang (aujourd'hui, sous-préfecture de Chang-choei, Ho-nan) et de Tch'eng-yang (aujourd'hui, présecture secondaire de Lu, Chan-tong); — de trente et une préfectures de la commanderie de *T'ai-yuen* (au= jourd'hui, préfecture de Tui-yuen, Chan-si), on sit le royaume de Hun 幹; on y transféra Sin, roi de Han, pour qu'il eût sa capitale à Tsinyang E (aujourd'hui, sous-présecture et présecture de T'ai-yueu, Chun-si), »

- 1. A l'est de la préfecture secondaire de Cho III, préfecture de Cho-p'ing, province de Chan-si.
- 2. Le Dictionnaire de Li Tchao-lo place Po-t'ou, au sud-est de la préfecture de Si-ning province de Kan-sou. Le commentaire du T'ong kien tsi lan (chap. xiii, p. 11 ro) dit que cette localité était au sud de la bannière centrale de l'aile de droite des Ordos; si l'on adopte cette dernière identification. Po-t'ou devait se trouver au nordouest et à l'intérieur de la grande boucle formée par le Hoang-ho au nord du Chàn-si.

Tch'en et Wang Hoang, nommèrent roi Tchao Li, ex-général de Tchao, et se révoltèrent avec lui. Kao-tsou alla en personne les attaquer; il arriva que la température fut très froide; de deux à trois soldats sur dix perdirent leurs doigts. (L'empereur) arriva à P'ing-tch'eng'; les Hiong-nou nous y assiégèrent pendant sept jours, puis ils abandonnèrent le siège et se retirèrent. — (L'empereur) ordonna à Fan K'oai de rester pour rétablir la paix dans le territoire de Tai. Il nomma son frère ainé, Lieou Tchong, roi de Tai.

Le deuxième mois (5 mars-2 avril 200), Kao-tsou revint de P'ing-tch'eng, en passant par (le pays de) Tchao et par Lo-yang, et arriva à Tch'ang-ngan. Le palais Tch'ang-lo' fut achevé. Tous les fonctionnaires, depuis les grands conseillers jusqu'aux fonctionnaires inférieurs, transférèrent à Tch'ang-ngan' le siège de leurs administrations.

La huitième année (199 av. J.-C.), Kao-tsou alla du côté de l'est attaquer à Tong-yuen ce qui restait des rebelles qui s'étaient révoltés avec Sin, roi de Han.

- 1. A l'est de la sous-présecture de Ta-t'ong 大同, présecture de Ta-t'ong, province de Chàn-si.
- 2. On lira dans le chapitre. cx des Mémoires historiques le récit détaillé de cette expédition, où l'empereur courut les plus grands dangers.
- 3. Ce palais n'était qu'une restauration de l'ancien palais Hing-lo 美 会 des Ts'in; il se trouvait au nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de Tch'ang-ngan 長 安, qui fait partie de la ville préfecturale de Si-ngan, dans le Chàn-si.
- 4. Les premiers empereurs Han eurent leur capitale à Tch'angngan (au nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de ce nom), au sud de la rivière Wei; les Ts'in avaient eu leur capitale à Hien-yang, au nord de ce cours d'eau.
- 5. Kao-tsou changea le nom de Tong yuen en celui de Tchen-ting; Tchen-ting était au sud de la sous-présecture actuelle de Tcheng ting

Le grand conseiller Siao (Ho) avait construit, d'après ses propres plans, le palais Wei-yang; il avait élevé une porte orientale, une porte septentrionale 1, une salle antérieure, un magasin d'armes, un grenier. A son retour, Kao-tsou trouva que les dimensions du palais et des portes étaient exagérées; il se mit en colère et dit à Siao Ho: « L'empire retentit de plaintes; il a souffert de la guerre pendant plusieurs années. Le succès ou la défaite sont encore incertains. Pourquoi construire des palais qui dépassent toute mesure?» Siao Ho répondit : « C'est précisément parce que l'empire n'est pas encore rentré dans le calme qu'il est possible d'élever en cet instant des palais; d'ailleurs le Fils du Ciel a pour maison tout le pays à l'intérieur des quatre mers; si ce n'est pas par les dimensions et la beauté (de ses édifices), il n'y a rien par quoi il puisse agrandir son prestige; en outre, ne permettez pas que vos descendants aient lieu d'ajouter à ce que vous aurez fait. » Kao-tsou fut alors satisfait.

Lorsque Kao-tsou était allé à Tong-yuen, il avait passé par Po-jen. Koan Kao, conseiller de Tchao, et d'autres

E É, province de Tche-li. -- La révolte des partisans de Han Sin paraît ainsi s'être étendue sur tout le nord de l'empire, depuis le Chàn-si jusqu'au Tche-li.

<sup>1.</sup> Littéralement : des piliers de porte à l'est et des piliers de porte à l'ouest (sur ce sens du mot , cf. p. 65, n. 3); mais il est évident qu'on entend parler ici de tout l'ensemble de la porte. — La porte de l'est s'appelait la porte du dragon vert te celle du nord s'appelait la porte du guerrier sombre . Il n'y avait pas de portes au sud et à l'ouest; peut-être Siao Ho renonça-t-il à les construire après les reproches que lui avait adressés Kao-tsou.

<sup>2.</sup> Au nord-ouest de la sous-présecture actuelle de Tang-chan

personnes projetèrent d'assassiner Kao-tsou. Kao-tsou eut un pressentiment et c'est pourquoi il ne s'arrêta pas dans ce lieu.

Le roi de Tai, Lieou Tchong<sup>1</sup>, abandonna en fugitif son royaume et revint, de lui-même, à Lo-yang. Il sut dégradé et nommé marquis de Ho-yang<sup>2</sup>.

La neuvième année (198 av. J.-C.), les desseins de Koan Kao, conseiller de Tchao, et de seş complices surent découverts; on les extermina, eux et tous leurs parents aux trois degrés. Le roi de Tchao, Ngao, sut dégradé et nommé marquis de Siuen-p'ing. — Cette année-là, on transféra dans le pays à l'intérieur des passes les samilles puissantes, à savoir les samilles Tchao, K iu, King et Hoai du pays de Tch'ou et la samille T'ien du pays de Ts'i.

Le palais Wei-yang étant terminé, Kao-tsou recut en audience plénière les vassaux et les ministres; il leur donna un banquet dans la salle antérieure du palais Wei-yang. Kao-tsou prit en main une tasse de jade, se leva et porta la santé du T'ai-chang-hoang' en ces termes: « Autrefois Votre Excellence disait toujours que j'étais de nul profit (pour sa famille), que, je ne savais m'acquitter d'aucun travail et d'aucune tâche, que je n'avais pas les capacités de (Lieou) Tchong's. Maintenant,

<sup>,</sup> présecture de Choen-té, province de Tche-li. Sur ce guet-apens, cf. Mém. hist., chap. LXXXIX, p. 5 r°.

<sup>1.</sup> On a vu (p. 390, lignes 9 et 10) que Lieou Hi ou Lieou Tchong (sur ces deux dénominations, cf. p. 325, n. 1 ad fin.), frère aîné de l'empereur, avait été nommé par lui roi de Tai. Il abandonna son royaume par crainte d'une incursion des Hiong-nou.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui, sous-présecture de Ho-yang FI , présecture de Tong-tcheou, province de Chān-si.

<sup>3.</sup> Tchang Nguo.

<sup>4.</sup> C'est-à-dire de son père : cf. p. 386, ligne 9.

<sup>5.</sup> Cf. plus haut, n. 1.

pour ce qui est d'avoir réussi dans sa tâche, qui de moi ou de (Lieou) Tchong à le mieux (réussi)? » Les sujets qui se trouvaient assemblés dans la salle poussèrent tous des vivats, rirent aux éclats et se livrèrent à la joie.

La dixième année, au dixième mois (5 nov.-3 déc.·198), K'ing Pou, roi de Hoai-nan, P'ong Yue, roi de Leang, Lou Koan, roi de Yen, Lieou Kia, roi de King, Lieou Kiao, roi de Tch'ou, Lieou Fei, roi de Ts'i et Ou Joei, roi de Tch'ang-cha, vinrent tous rendre hommage (à l'empereur) dans le palais Tchang-lo.

Au printemps et en été il n'y eut rien.

Le septième mois (28 juillet-25 août 197), le Taichang-hoang mourut dans le palais de Yo-yang. Le roi de Tch'ou et le roi de Leang vinrent tous deux suivre le cortège funèbre. On amnistia ceux qui étaient emprisonnés à Yo-yang. Le nom de Li-i fut changé en celui de Sin-fong?.

Le huitième mois (26 aout-23 sept. 197), Tch'en Hi, conseiller du roi de Tchao, se révolta dans le pays de Tai. L'empereur dit : « (Tch'en) Hi a été autrefois chargé de missions pour moi ; il possedait toute ma confiance. Le territoire de Tai est très important a mes yeux; c'est pourquoi j'ai conféré à (Tch'en) Hi le titre de seigneur pour qu'il fût conseiller d'état et gardât le pays de Tai. Maintenant, avec Wang Hoang et d'autres, il s'est emparé par la violence du territoire de Tai; les officiers et

- 1. Kao-tsou s'était d'abord fixé à Yo-yang (cf. p. 248, n. 2, et p. 366), et son père le Tai-chang-hoang avait continué à y résider. Le Tong kien kang mou dit que le Tai-chang-hoang mourut le cinquième mois et qu'il fut enterré le septième mois, au jour koei-mao (9 août 197),
- à Wan-nien 其年 (à 50 li au nord de la sous-présecture de Lin-t'ong, présecture de Si-ngan, province de Chàn-si).
  - 2. Au nord-est de la sous-préfecture actuelle de Lin-t'ong 中華 達

le peuple du territoire de *Tai* ne sont pas coupables; je pardonnerai donc aux officiers et au peuple. »

Le neuvième mois (24 sept.-23 oct. 197), l'empereur alla en personne du côté de l'est pour attaquer *Tch'en Hi*; lorsqu'il arriva à *Han-tan'*, il se montra content et dit : « (*Tch'en*) *Hi* ne s'est pas appuyé au sud sur *Han-tan*, mais il a barré le passage à la rivière *Tchang'*; je reconnais qu'il n'est pas capable de rien faire. » En apprenant que les généraux de (*Tch'en*) *Hi* étaient tous d'anciens marchands, l'empereur dit : « Je sais ce qu'il faut leur donner. » Alors il 'tenta par l'appât de l'or plusieurs des généraux de (*Tch'en*) *Hi*; plusieurs de ces généraux se soumirent.

La onzième année (196 av. J.-C.), Kao-tsou se trouvait à Han-tan et n'avait point encore sini d'exterminer (Tch'en) Hi et ses partisans. Parmi les généraux de (Tch'en) Hi, Heou Tch'ang allait et venait à la tête de plus de dix mille hommes, Wang Hoang était campé à K'iuni\*, Tchang Tch'oen avait franchi le Fleuve pour attaquer Leao-tch'eng\*. L'empereur chargea son général Kouo Mong d'aller, en compaguie du général de Ts'i, attaquer (Tchang Tch'oen); (Kouo Mong) le désit complètement. Le t'ai-wei Tcheou P'o\* passa par T'ai-yuen et entra dans le territoire de Tai pour y rétablir l'ordre. Il arriva devant Ma-i\*; cette ville ne se rendit pas; il

- 1. Aujourd'hui, sous-présecture de Han-tan, présecture de Koangp'ing, province de Tche-li.
  - 2. Cf. tome I, p. 106, n. 2.
- 3. Près de la sous-préfecture de Tang-yn , préfecture de Tchang-té, province de Ho-nan.
- 4. A 15 li au nord-ouest de la sous-présecture actuelle de Leaotch'eng , présecture de Tong-tch'ang, province de Chan-tong.
  - 5. Cf. p. 395, n. 4.
  - 6. Cf. p. 389, n. 1.



l'attaqua donc et la détruisit. — Tchao Li, genéral de (Tch'en) Hi, défendait Tong-yuen '; Kao-tsou attaqua cette ville, mais elle ne se rendit pas et pendant plus d'un mois, ses soldats insultèrent Kao-tsou. Kao-tsou s'en irrita et, lorsque la ville se fut soumise, il ordonna de prendre ceux qui l'avaient insulté et de les décapiter, de laisser la vie sauve à ceux qui ne l'avaient pas insulté. — Puis l'empereur sépara Tchao et le territoire au nord des montagnes '; il nomma son fils Heng' roi de Tai, (en lui désignant) pour capitale Tsin-yang

Au printemps, Han Sin, marquis de Hoai-yn, projeta de soulever une révolte dans l'intérieur des passes. Il fut mis à mort avec tous ses parents aux trois degrés.

En été, P'ong Yue, roi de Leang, complota de se révolter; il fut dégradé et transféré dans le pays de Chou; il voulut une seconde fois se révolter; il fut aussitôt mis à mort avec tous ses parents aux trois degrés. K'oei, fils (de l'empereur), fut nommé roi de Leang; Yeou, fils (de l'empereur), fut nommé roi de Hoai-yang.

- 1. Cf. p. 390, n. 5,
- 2. Ce texte serait assez obscur si le Ts'ien Han chou (chap. 1, 2º partie, p. 9 vº) ne nous avait pas conservé le décret impérial relatif à cette mesure administrative; Kao-tsou, considérant que le royaume de Tai était tout entier situé au nord des montagnes (les montagnes Tai-yn, cf. p. 137, n. 1) et était fort exposé aux incursions des barbares, enlève au royaume de Tchao, qui était tout entier au sud des montagnes, le territoire de Tai-yuen qui était au sud des montagnes et les rattache au royaume de Tai; le roi de Tai eut donc sa résidence à Tsin-yang, qui est aujourd'hui Tai-yuen fou, dans le Chun-si.
- 3. Lieou Heng monta plus tard sur le trône impérial; ce sut l'empereur Wen.
- 4. On remarquera la politique habile suivie par Kao-tsou qui cherche sans cesse à remplacer par des membres de sa famille les seigneurs trop puissants qui lui faisaient ombrage.
- 5. La capitale du royaume de Hoai-yang était à Tch'en, aujourd'hui présecture de Tch'en-tcheou province de Ho-nan.

En automne, au septième mois (16 août-13 sept. 196), K'ing Pou, roi de Hoai-nan, se révolta; à l'est, il s'annexa le territoire de Lieou Kia, roi de King; au nord, il traversa (la rivière) Hoai. Kiao, roi de Tch'ou, s'enfuit à Sie. Kao-tsou alla lui-même combattre (K'ing Pou); il nomma son propre fils, Tchang<sup>1</sup>, roi de Hoai-nan<sup>2</sup>.

La douzième année, au dixième mois (12 nov. 10 déc. 196), Kao-tsou avait attaqué l'armée de (K'ing) Pou à Koaitchoei<sup>1</sup>; (K'ing) Pou s'était enfui et (l'empereur) avait ordonné à quelques-uns de ses généraux de le poursuivre. En s'en retournant, Kao-tsou passa par P'ei<sup>1</sup> et s'y arrêta. Il donna un banquet dans le palais de P'ei et y invita tous ceux qu'il avait autrefois connus, jeunes et vieux, pour qu'ils fissent circuler le vin. Il fit venir les jeunes garçons du pays de P'ei et en prit cent vingt auxquels il enseigna à chanter. Quand on fut échauffé par le vin, Kao-tsou joua de la guitare et fit lui-même l'hymne suivant :

- 1. Lieou Tchang n'avait alors que deux ans (trois ans, à la manière de compter chinoise).
- 2. La capitale du royaume de Hoai-nan était à Cheou-tch'oen 章 (aujourd'hui, préfecture secondaire de Cheou 壽, préfecture de Fong-yang, province de Ngan-hoei).
- 3. Les commentateurs proposent des prononciations assez diverses pour le nom de cette localité; j'ai suivi les indications de Yen Che-kou.

Koai-tchoei était à l'ouest de Ki 🌇 (cf. p. 248, n. 3).

- 4. P'ei était la patrie de Kao-tsou; cf. p. 324, n. 1.
- 5. L'instrument de musique appelé A était analogue au luth . mais il avait (du moins dans l'antiquité) une grosse tête : on en frappait les cordes avec un morceau de bambou.
- 6. On verra, dans le chapitre xxtv des Mémoires historiques, que cet hymne devint, après la mort de Kao-tsou, un chant rituel qui se chantait en grande pompe à certaines époques de l'année.



Un grand vent soufflait, les nuages s'élevaient en volant;

Mon prestige s'est imposédans l'intérieur des mers; mé voici revenu dans ma terre natale;

Comment trouver des hommes vaillants pour garder les quatre côtés?

Les jeunes garçons reçurent l'ordre de s'exercer à ce chant en chœur; puis Kao-tsou se leva et dansa; il éprouvait des regrets généreux et une tristesse intime; il laissa couler plusieurs larmes. Il dit aux vieillards de P'ei: « Le voyageur s'afflige en pensant a sa terre natale; quoique ma résidence soit à l'intérieur des passes, mon âme, après ma mort, se plaira encore à penser à P'ei. C'est en partant du titre de gouverneur de P'ei que j'ai exterminé les violents et les rebelles et que, par suite, j'ai obtenu l'empire. Je fais donc de P'ei mon apanage personnel'; j'exempte sa population de toute redevance; de génération en génération, elle n'aura rien à donner (au trésor public). »

Les vieillards de P'ei, les matrones et les anciens amis (de Kao-tsou) passèrent les jours à se réjouir et à boire; ils étaient parfaitement heureux et racontaient les événements passés pour en rire et s'en ámuser. Au bout d'une dizaine de jours, Kao-tsou voulut partir; les vieillards de P'ei demandèrent avec insistance à Kao-tsou de rester. Kao-tsou leur dit : « Mes gens sont fort nombreux; vous ne pourriez subvenir à leur entretien. » Il partit donc.

Les habitants de P'ei abandonnèrent la présecture et vinrent tous à l'ouest de la ville lui présenter des of-

<sup>1.</sup> 湯沐邑 Cf. tome I, p. 287, n. 1 ad fin.

frandes. Kao-tsou s'arrêta de nouveau et s'établit sous une tente; on banqueta pendant trois jours. Les vieillards de P'ei se prosternèrent tous la tête contre terre et dirent: « P'ei a obtenu la faveur d'être exempté de taxes; Fong' n'a point encore été exempté; que Votre Majesté ait compassion de (Fong). » Kao-tsou répondit: « Fong est le lieu où je suis né et où j'ai grandi; je ne saurais aucunement l'oublier. Mais c'est uniquement à cause de Yong Tch'e² qui s'est révolté contre moi pour embrasser le parti de Wei, (que je n'ai rien sait en sa saveur). » Les vieillards de P'ei le prièrent avec insistance; il se décida donc à exempter de taxes Fong, de même que P'ei; puis il nomma roi de Ou² Lieou Pi¹, marquis de P'ei.

Les généraux de Han avaient attaqué l'armée de (King) Pou, les uns au sud, les autres au nord de la rivière Tao<sup>1</sup>; tous lui avaient fait essuyer de grandes défaites; ils le poursuivirent et s'emparèrent de lui; (King) Pou fut dé-

ment.



<sup>1.</sup> Cf. p. 324, n. 1.

<sup>2.</sup> On a vu plus haut (p. 337-339) que Yong Tch'e avait été autrefois chargé par Kao-tsou de défendre la ville de Fong, et qu'il l'avait livrée au roi de Wei. Kao-tsou avait été fort irrité de cette trahison; à vrai dire, lorsqu'il fut devenu empereur, il ne se vengea pas de Yong Tch'e et même, par prudence politique, le nomma, en l'an 201, marquis de Che-fang H # : mais il avait conservé au fond du cœur un vif ressenti-

<sup>3.</sup> Le royaume de King prit de nouveau le nom de royaume de Ou . Lorsque King Pou, roi de Hoai-nan, s'était révolté, il avait tué Lieou Kia, roi de King, et s'était emparé de son royaume.
4. Lieou Pi était fils de Lieou Tchong (cf. p. 392, n. 1), frère aîné de

<sup>4.</sup> Lieou Pi était fils de Lieou Tchong (cf. p. 392, n. 1), frère aîné de l'empereur. Cf. Mém. kist., chap. cvt.

<sup>5.</sup> Le caractère t, dit Siu Koang, se prononce ici tao. La rivière Tao se trouvait dans la région comprise entre le Yang-tse et la rivière Hoai.

capité à P'ouo-yang<sup>1</sup>. — Fan K'oai, d'autre part, à la tête de ses troupes, rétablit l'ordre dans le pays de Tai et décapita Tch'en Hi à Tang-tch'eng<sup>2</sup>. — Le onzième mois (11 déc. 196-8 janv. 195), Kao-tsou revint de sa campagne contre (K'ing) Pou et rentra à Tch'ang-ngan.

Le douzième mois (9 janv.-7 fév. 195), Kao-tsou dit: « Ts'in Che-hoang-ti, Tch'en Ché, roi Yn de Tch'ou; le roi Ngan-hi de Wei, le roi Min de Ts'i et le roi Tao-siang de Tchao ont tous leur postérité interrompue et sont sans descendants. Je donne à chacun d'eux dix familles pour garder leurs tombes; j'en donne vingt à Ts'in Hoang-ti et cinq à Ou-ki, prince de la maison de Wei. »

(L'empereur) amnistia les officiers et le peuple de Tai. Ceux que Tch'en Hi et Tchao Li avaient entraînés de force furent tous amnistiés.—Un général de Tch'en Hi qui avait fait sa soumission, dit qu'au temps où (Tch'en) Hi s'était révolté, le roi de Yen, Lou Koan, avait envoyé des gens auprès de (Tch'eng) Hi et avait comploté secrètement

- 1. Aujourd'hui, sous-présecture de P'ouo-γang , présecture de Jao-tcheou, province de Kiang-si.
- 2. A 60 li au nord de la sous-présecture de Tsing-kai FF, préfecture de Tien-tsin, province de Tche-li.
  - 3. Cf. Mém. hist., chap. xLvui.
- 4. Le caractère 董 se prononce ici hi. Le roi Ngan-hi était le fils du roi Tchao 昭.
  - 5. Son nom personnel était Ti 地; il était le sils du roi Siuen 宜.
- 6. Son nom personnel était Yen 怪; il était le fils du roi Hiaotch'eng 孝成 et le père du roi Yeou 幽.
- 7. Ou-ki n'est autre que le prince de Sin-ling; cf. Mém. hist., chap. LXXVII.

avec lui. L'empereur chargea le marquis de Pi-yang' d'aller chercher (Lou) Koan; celui-ci se dit malade; le marquis de Pi-yang revint et raconta en détail que la révolte de (Lou) Koan avait été en germe. Le deuxième mois (10 mars-7 avril 195), (l'empereur) envoya Fan K'oai et Tcheou P'o à la tête d'une armée pour combattre le roi de Yen, (Lou) Koan; il pardonna aux officiers et au peuple de Yen qui s'étaient révoltés avec lui; il nomma son fils (Lieou) Kien roi de Yen.

Au temps où Kao-tsou combattait contre (K'ing) Pou, il fut atteint par une flèche égarée; il se mit en route et tomba malade en chemin; sa maladie étant devenue grave, l'impératrice Lu fit venir un bon médecin; le médecin vint auprès de Kao-tsou; (Kao-tsou) interrogea le médecin qui lui dit: « Votre maladie peut être guérie. » Alors Kao-tsou lui tint un langage méprisant et injurieux, disant: « C'est en étant vêtu d'habits de toile et en tenant en main une épée de trois pieds de long que je me suis emparé de l'empire. N'est-ce pas là le destin céleste? Le destin dépend assurément du Ciel. Quand même vous seriez Pien-ts'io², qu'y pourriez-vous? » Il ne lui permit donc pas de soigner sa maladie et le renvoya après lui avoir donné cinquante livres d'or.

Quelque temps après, l'impératrice Lu demanda: « Après le décès de Votre Majesté et quand le conseiller d'état Siao (Ho) sera mort, qui faudra-t-il appeler à le remplacer? » L'empereur répondit: « Ts'ao Ts'an est digne d'être choisi. »—« Et après lui? » (demanda l'impé-

<sup>1.</sup> Chen I-ki 審食其.

<sup>2.</sup> Médecin célèbre de l'antiquité; cf. Mém. hist., chap. cv.

<sup>3.</sup> Cf. Mém. hist., chap. LIII.

<sup>4.</sup> Cf. Mém. kist., chap. LIV.

ratrice). L'empereur répondit: « Wang Ling en est digne; cependant il est un peu sot; Tch'en P'ing 1 pourra lui être adjoint; Tch'en P'ing a de l'intelligence de reste; cependant il est difficile de lui consier à lui seul cette charge. Tcheou P'o 2 est lourd et épais et a peu d'instruction; cependant celui qui assurera la tranquillité de la famille Lieou, c'est certainement (Tcheou) P'o; on peut le nommer t'ai-wei. » L'impératrice demanda encore qui (il faudrait nommer) après lui. L'empereur lui répondit: « Ce qui arrivera après sa mort, c'est ce que vous aussi vous ne pouvez savoir 2. »

Lou Koan', avec quelques milliers de cavaliers, restait en expectative au pied de la Barriere; si par bonheur la maladie de l'empereur s'était guérie, il serait entré en personne (à la capitale) pour s'excuser.

Le quatrième mois, au jour kia-tch'en (1er juin 195), Kao-tsou mourut dans le palais Tch'ang-lo. Pendant quatre jours, on n'annonca pas le deuil. L'impératrice Lu tint conseil avec Chen I-ki, et lui dit : « Les généraux étaient autrefois, ainsi que l'empereur, enregistrés sur les listes du peuple; maintenant ils se tournent du côté du nord, et sont ses sujets; c'est là ce dont ils sont sans cesse

- 1. Cf. Mém. hist., chap. Lv1.
- 2. Cf. Mém. hist., chap. Lvn.
- 3. C'est-à-dire que l'impératrice mourra elle-même avant Tcheou P'o.
- 4. On a vu quelques lignes plus haut que l'empereur avait envoyé Fan Koai et Tckeou P'o combattre Lou Koan, roi de Yen. Celui-ci se tint sur la défensive au pied de la Grande Muraille; il espérait, si l'empereur se guérissait, profiter de la clémence qu'il ne pourrait manquer de témoigner à l'occasion de son rétablissement; mais il était prêt, si l'empereur mourrait, à passer chez les Hiong-nou; c'est en effet ce qu'il dut faire.
- 5. Hoang-fou Mi dit que Kao-tsou était àgé de soixante-trois ans quand il mourut. D'après le commentateur Tsan, il n'avait que cinquante-trois ans.

fort mécontents. Maintenant qu'ils agit de servir un souverain jeune, si on ne les extermine pas tous, ce sera le trouble dans l'empire. » Quelqu'un entendit ces paroles et les rapporta au général Li, qui vint voir Chen I-ki et lui dit : « J'ai appris que l'empereur était mort depuis quatre jours, qu'on n'annonçait pas le deuil et qu'on projetait de mettre à mort tous les généraux. S'il en est vraiment ainsi, l'empire est en danger. Tch'en P'ing et Koan Yng, à la tête de cent mille hommes, gardent Yong-yang; Fan Koai et Tcheou P'o, à la tête de deux cent mille hommes, rétablissent l'ordre dans les pays de Yen et de Tai. S'ils apprennent qu'à la mort de l'empereur tous les généraux sont mis à mort, ils réuniront certainement leurs soldats et feront volte-face pour atiaquer le pays à l'intérieur des passes. Les principaux ministres se révolteront à l'intérieur; à l'extérieur, les seigneurs se soulèveront. Votre perte sera consommée dans le temps qu'il faut pour lever le pied. » Chen I-ki vint rapporter ces paroles (à l'impératrice). Alors, au jour ting-wei (4 juin 195) on annonça le deuil; une amnistie générale fut promulguée dans l'empire.

Lou Koan, apprenant que Kao-tsou était mort, s'enfuit aussitôt chez les Hiong-nou<sup>2</sup>.

Aujour ping-yn (23 juin 195), on fit les funérailles. — Aujour ki-se (26 juin 195), on intronisa l'héritier pré-

<sup>1.</sup> Li Chang, frère de Li I-ki.

<sup>2.</sup> Cf. p. 401, n. 4.

<sup>3.</sup> Le Ts'ien Han chou dit : « le cinquième mois, au jour ping-yn ». Ce jour est en effet compris dans le cinquième mois (cf. Appendice ). En outre, le Ts'ien Han chou dit que la sépulture fut à Tch'ang-ling

長陵. Cette localité était à 40 li au nord de Tch'ang-ngan.

<sup>4.</sup> Au lieu des deux mots ki-se L C, le Ts'ien Han chou écrit i hia T = quand on eut descendu (le cercueil sous terre).

somptif qui se rendit dans le temple funéraire du Taichang-hoang<sup>1</sup>.

Les ministres assemblés dirent: « Kao-tsou est parti d'une humble origine; il a établi l'ordre dans un monde troublé et l'a ramené dans la droite voie; il a pacisié l'empire; il est le grand fondateur de (la dynastie) Han. Sa gloire est fort élevée.» Ils lui décernèrent le titre honorifique de Kao-hoang-ti. — L'héritier présomptif prit par hérédité le titre d'empereur; ce fut l'empereur Hiaohoei. Il ordonna que, dans chaque commanderie, dans chaque royaume et chez chaque seigneur, on établit un temple sunéraire de Kao-tsou et qu'on y offrit des sacrisices chaque année aux époques sixées. Puis Hiao-hoei, la cinquième année (190 av. J.-C.) de son règne, songea à la tristesse et à la joie que Kao-tsou avait éprouvées à P'ei; il fit du palais de P'ei, le second temple de Kao-tsou. Il ordonna que les cent vingt jeunes garçons à qui Kao-tsou avait appris à chanter y sissent tous de la musique avec des instruments à vent et que, dans la suite, lorsqu'il se présenterait dans leur nombre une vacance, on la remplirait aussitôt3.

Kao-ti eut huit fils: l'atné, fils d'une concubine, sut Fei, roi Tao-hoei de Ts'i; le second sut (l'empereur) Hiao-hoei, qui était fils de l'impératrice Lu; le troisième, qui était fils de la fou-jen Ts'i, sut Jou-i, roi Yn de Tchao; le quatrième sut Heng, roi de Tai; il monta ensuite sur le trône; ce sut l'empereur Hiao-wen; il était fils de la reine douairière Po; le cinquième sut Koei, roi de

<sup>1.</sup> Le père de Kao-tsou.

<sup>2.</sup> 原廟. Le mot 原 a ici le sens assez particulier de « second » ou « répété » 再.

<sup>3.</sup> Cf. p. 396, n. 6.

Leang; au temps de l'impératrice-douairière Lu, il fut déplacé; ce fut le roi Kong de Tchao; le sixième fut Yeou, roi de Hoai-yang; au temps de l'impératrice-douairière Lu, il fut déplacé; ce fut le roi Yeou de Tchao; le septième fut Tchang, roi Li de Hoai-nan; le huitième fut Kien, roi de Yen.

Le duc grand astrologue dit: Le gouvernement des Hia fut sincère; quand la sincérité se pervertit, les gens de peu devinrent, par là-même grossiers; c'est pourquoi les Yn recueillirent (le gouvernement) grâce à leur respect; quand le respect se pervertit, les gens de peu devinrent par là-même superstitieux; c'est pourquoi les Tcheou recueillirent (le gouvernement) grâce à leur politesse; quand la politesse se pervertit, les gens de peu devinrent par là-même frivoles. Or pour remédier à la frivolité, il n'est rien de tel que la sincérité. La conduite que tinrent les trois dynasties avait, pour ainsi dire, suivi un cycle qui, une fois terminé, recommençait. Au temps des Tcheou et des Ts'in, on peut dire que la politesse s'était pervertie. Le gouvernement des Ts'in n'y changea rien, mais au contraire rendit cruels les châtiments et les lois. N'était-ce pas une erreur? C'est pourquoi lorsque Han parvint au pouvoir, cet état de perversité qu'il recueillait, il lui fut aisé de le changer; il sit que les hommes ne sussent plus négligents et

1. Dans ce bizarre passage, Se-ma Ts'ien admet une sorte de cycle mystique: la vertu dominante d'une dynastie donne lieu, lorsqu'elle s'altère, à un défaut déterminé qui ne peut être combattu que par la vertu opposée d'une nouvelle dynastie; à ce point de vue, les Ts'in n'avaient pas su lutter contre le vice prédominant des Tcheou; au contraire, les Han, dont la vertu maîtresse était la même que celle de l'antique dynastie Hia, venait à sa place dans le cycle et c'est pourquoi elle put régner.



obtint le principe céleste. (Kao-tsou) donna audience le dixième mois; son char fut la chambre jaune couverte d'étoffe 'et portant un sanion à gauche. Il sut enterré à Tch'ang-ling'.

- 1. Cf. p. 304, n. 3.
- 2. Cf. p. 304, n. 4.
- 3. Cf. p. 402, n. 3 ad fin.

## CHAPITRE IX

## NEUVIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## L'IMPÉRATRICE LU1

L'impératrice-douairière Lu<sup>2</sup> était la femme de Kaotsou, dès le temps où il était dans une humble condition. Elle enfanta l'empereur Hiao-hoei<sup>3</sup> et une fille qui fut la reine-douairière Yuen, de Lou<sup>4</sup>. Puis Kao-tsou devint roi de Han; il eut parmi ses femmes la i<sup>3</sup> Ts'i de

- 1. Les critiques chinois reprochent à Se-ma Ts'ien de n'avoir pas consacré d'Annales principales à l'empereur Hiao-hoei. Pan Kou, observateur plus rigoureux de la méthode, a écrit un chapitre sur l'empereur Hiao-hoei et un autre sur l'impératrice Lu. En fait cependant, dès la mort de Kao-tsou, ce fut l'impératrice sa femme qui exerça le gouvernement et nous ne saurions blâmer Se-ma Ts'ien de l'avoir mise dès le début au premier plan.
- 2. On a vu plus haut (p. 327-329) dans quelles singulières conditions celle qui devait être un jour l'impératrice Lu devint la femme de Kaotsou. Cf. aussi p. 329, n. 1.
- 3. Le nom personnel de ce prince était Yng mi (cf. p. 299, n. 4); son appellation était Man .
  - 4. Cf. p. 299, n. 5.
- 5. Le caractère doit ici se prononcer i. Il désigne une semme de l'empereur d'un rang déterminé; quelques commentateurs disent

Ting-t'ao, qui fut sa favorite et enfanta Jou-i, roi Yn de Tchao<sup>1</sup>. Hiao-hoei était un homme bon et faible ; Kao-tsou, trouvant qu'il ne lui ressemblait pas, désirait sans cesse lui enlever le titre d'héritier présomptif et le donner à Jou-i, fils de la i Ts'i, parce qu'il lui ressemblait; la i Ts'i, étant favorite, suivait continuellement l'empereur et alla avec lui dans le pays à l'est des passes; jour et nuit elle se lamentait, car elle désirait faire nommer son fils à la place de l'héritier présomptif; l'impératrice Lu était agée; elle restait continuellement chez elle, voyait rarement l'empereur et avait de moins en moins d'intimité avec lui. Jou-i fut nommé roi de Tchao: ensuite, à plusieurs reprises il fut sur le point de remplacer l'héritier présomptif : grâce à l'opposition des seigneurs et à la requête du marquis de Lieou, l'héritier présomptif put n'être pas dégradé.

L'impératrice Lu était une femme dure et inflexible; elle aida Kao-tsou à s'assurer de l'empire; les hauts fonctionnaires qui furent mis à mort le furent pour la plupart par l'autorité de l'impératrice Lu '. L'impératrice

Choen veut cependant que le caractère se prononce ici ki, comme dans le cas où il désigne le nom de clan des Tcheou; c'est parce que les filles du clan Ki, c'est-à-dire de la famille du Fils du Ciel, étaient les plus recherchées par les seigneurs, qu'on en serait venu à appeler ki toutes les femmes du souverain.

- 1. En 199, après que Lieou Hi (ou Lieou Tchong), frère ainé de l'empereur, eut abandonné son royaume de Tai, par crainte d'une invasion des Hiong-nou, Jou-i avait été nommé roi de Tai. En 198, après la révolte de Tchang Ngao, roi de Tchao, Jou-i fut nommé roi de Tchao.
- 2. Lors de son expédition en 197-196 contre Tch'en Hi, conseiller de Tai, et contre K'ing Pou, roi de Hoai-nan, qui s'étaient révoltés.
  - 3. Tchang Leang.
  - 4. Ce fut l'impératrice Lu, qui, la onzième année de Kao-tsou, mit

Lu avait deux frères ainés qui tous deux furent généraux; le plus âgé était le marquis de Tcheou-lu; à sa mort', on conféra à un de ses fils, Lu Tai, le titre de marquis de Li, et à un autre de ses fils, (Lu) Tch'an, le titre de marquis de Kiao. Le cadet des frères ainés (de l'impératrice), Lu Che-tche, fut marquis de Kien-tch'eng.

Kao-tsou mourut dans le palais Tch'ang-lo, la douzième année de son règne, le quatrième mois, au jour kia-tch'en (1er juin 195). L'héritier présomptif hérita de son titre et devint empereur. Il y avait alors huit fils de Kao-tsou : le plus agé, Fei, était le frère ainé de (l'empereur) Hiao-hoei, mais né d'une autre mère; Fei était roi de Ts'i. Tous les autres étaient les frères cadets de (l'empereur) Hiao-hoei: Jou-i, fils de la i Ts'i, était roi de Tchao; Heng, sils de la fou-jen Po, était roi de Tai; les sils des autres femmes étaient le prince Koei, qui était roi de Leang, le prince Yeou qui était roi de Hoai-yang, le prince Tchang qui était roi de Hoai-nan et le prince Kien qui était roi de Yen. Kiao, frère cadet de Kao-tsou, était roi de Tch'ou; Pi, fils du frère aîné (de Kao-tsou), était roi de Ou. Tch'en, qui ne s'aisait pas partie de la famille Lieou, mais qui était le sils de l'illustre Ou-joei, prince de P'ouo, était roi de Tch'ang-cha?.

à mort, pendant que l'empereur guerroyait loin de la capitale, Han Sin, marquis de Hoai-yn, et ses parents aux trois degrés. En cette même année, elle décida l'empereur à faire périr P'ong Yue, roi de Leang, qui avait été d'abord condamné seulement à l'exil.

- 1. Il mourut la huitième année (199 av J.-C.) de Kao-tsou. Son nom personnel était Tse 澤.—L'expression 死事 est assez singulière; on la retrouve cependant ailleurs; cf. Ts'ien Han-chou, chap. xvi, p. 46 vo: 死事子侯«à sa mort, son fils fut fait marquis».
  - 2. La mère de Fei était la i Ts'ao
  - 3. Sur tous ces rois, cf. le chapitre xviii des Mémoires historiques.

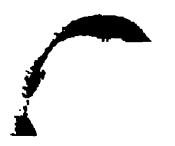

L'impératrice Lu haïssait fort la fou-jen 'Ts'i ainsi que son fils, le roi de Tchao. Elle donna l'ordre d'emprisonner la fou-jen Ts'i dans le bâtiment Yong-hiang2, puis elle manda le roi de Tchuo; par trois fois ses envoyés revinrent; le conseiller de Tchuo, Tchcou Tch'ang, marquis de Kien-p'ing, dit aux envoyés : « L'empereur Kao m'a confié le roi de Tchao; le roi de Tchao est jeune; j'ai entendu dire que l'impératrice-douairière hait la fou-jen Ts'i et qu'elle veut mander le roi de Tchao afin de les faire périr ensemble; je ne puis envoyer le roi. D'ailleurs le roi est malade et ne peut obéir à cet ordre. » L'impératrice Lu sut sort irritée; elle envoya donc des gens mander le conseiller de Tchao; celui-ci, appelé formellement, vint à Tch'ang-ngan; alors (l'impératrice) envoya de nouveau mander le roi de Tchao; le roi de Tchao vint. Avant qu'il fût arrivé, l'empereur Hiao-hoei, qui était compatissant et bon et qui savait que l'impératrice-douairière était irritée, alla lui-même à sa rencontre au bord de la rivière Pa<sup>3</sup> et entra avec lui dans le palais en se tenant lui-même à ses côtés; soit pour sortir, soit pour rester à la maison, soit pour boire, soit pour manger, il était toujours avec le roi de Tchao; l'impératrice-douairière voulait tuer le roi, mais n'en trouvait pas l'occasion.

La première année (de l'empereur) Hiao-hoei, au douzième mois (30 déc. 195-28 janv. 194), l'empereur sortit de bon matin pour tirer de l'arc. Le roi de Tchao était

<sup>1.</sup> Cette semme est appelée plus haut : la i Ts'i.

<sup>2.</sup> C'était un des bâtiments détachés qui entouraient le palais principal. Il faut sans doute se représenter le palais des Han comme le palais actuel à Péking, qui se compose d'une enceinte dans laquelle sont plusieurs constructions indépendantes les unes des autres.

<sup>3.</sup> Cf. p. 274, n. 2.

jeune et n'avait pu se lever si tôt. L'impératrice-douairière, apprenant qu'il était resté seul, envoya des émissaires lui faire boire du poison. Au point du jour, (l'empereur) Hiao-hoei revint; le roi de Tchao était mort. — A la suite de cet événement, Yeou, roi de Hoai-yang, changea de titre et devint roi de Tchao. — En été, un édit (de l'impératrice) conféra, par un honneur rétrospectif, le titre posthume de marquis de Ling-ou au père 1 du marquis de Li. — Ensuite, l'impératrice-douairière coupa les mains et les pieds de la fou-jen Ts'i; elle lui arracha les yeux; elle lui brùla les oreilles; elle lui fit boire une drogue qui rend muet et la sit rester dans des latrines; elle l'appelait le porc-femme; quelques jours après, elle appela l'empereur Hiao-hoei pour qu'il regardat le porc-femme; Hiao-hoei le vit, s'informa et apprit que c'était la fou-jen Ts'i; il pleura alors abondamment et en tomba malade; pendant plus d'une année, il ne put se lever; il envoya des gens adresser cette requête à l'impératrice-douairière : « Ce que vous avez fait n'est pas une action humaine; comme je suis votre fils, désormais, je ne pourrai plus jamais gouverner l'empire. » A partir de ce moment, Hiao-hoei se mit à boire chaque jour et à vivre dans la débauche sans s'occuper du gouvernement; c'est pourquoi il tomba malade.

La deuxième année, le roi Yuen, de Tch'ou, et le roi Tao-hoei, de Ts'i, vinrent tous deux à la cour. Le dixième mois (21 nov.-19 déc. 194), (l'empereur) Hiao-hoei et le roi de Ts'i festoyaient et buvaient en présence de l'impératrice-douairière. Hiao-hoei, considérant que le roi



<sup>1.</sup> C'est-à-dire à Lu Tse, marquis de Tcheou-lu, et frère ainé de l'impératrice. Cf. p. 408, n. 1.

de Ts'i était son frère ainé, l'avait fait asseoir à la place d'honneur comme le veulent les rites de la famille. L'impératrice-douairière s'en irrita; elle ordonna donc qu'on remplit deux tasses de poison et qu'on les placat devant elle; elle invita le roi de Ts'i à se lever et à porter un toast; le roi de Ts'i se leva; Hiao-hoei se leva aussi et prit une des tasses pour porter le toast en même temps que lui; l'impératrice-douairière eut peur; elle se leva elle-même et renversa la tasse de Hiao-hoei; le roi de Ts'i, trouvant la chose étrange, n'osa pas boire; il simula l'ivresso et se retira. Il questionna des gens et apprit qu'on avait voulu l'empoisonner; saisi de crainte, il pensait qu'il ne pourrait plus s'échapper de Tch'ang-ngan et il s'affligeait; Che, nei-che de Ts'i', donna ce conseil au roi : « L'impératrice-douairière n'a d'autres enfants que Hiao-hoei et la princesse Yuen de Lou. Maintenant, Votre Altesse possède plus de soixantedix villes, tandis que la princesse n'a le revenu que de quelques villes; si Votre Altesse veut bien offrir à l'impératrice-douairière une commanderie pour en faire un apanage de la princesse, l'impératrice-douairière ne manquera pas d'être contente et vous n'aurez aucun mal. » Le roi de Ts'i offrit donc la commanderie de Tch'eng-yang' et honora la princesse du titre de reine douairière. L'impératrice Lu fut satisfaite (de cette offre) et l'accepta; on organisa donc un banquet dans le palais

<sup>1.</sup> Che 士était le nom personnel de ce personnage; nei-che 内 史 est le nom de la fonction qu'il remplissait auprès du roi Ts'i (Tong kien tsi lan, chap. xiii, p. 28 r°).

<sup>2.</sup> Le centre de cette commanderie se trouvait sur le territoire de la présecture secondaire de Lu , présecture de I-tcheou, province de Chan-tong.

de Ts'i; on se réjouit et on but et, quand ce fut fini, le roi de Ts'i fut renvoyé chez lui.

La troisième année (192 av. J.-C.), on commenca à construire le rempart de *Tch'ang-ngan*; la quatrième année (191 av. J.-C.), il était à moitié achevé; de la cinquième (190 av. J.-C.) à la sixième année (189 av. J.-C.), il fut terminé. Les vassaux vinrent à une assemblée. Le dixième mois, ils présentèrent leurs félicitations à la cour.

La septième année, en automne, le huitième mois, au jour ou-yn (26 sept. 188), l'empereur Hiao-hoei mourut. Lorsqu'on annonca le deuil, l'impératrice-douairière se lamenta, mais ses larmes ne coulaient pas. Tchang Pi-k'iang, fils du marquis de Lieou, remplissait la charge de che-tchong et était agé de quinze ans; il dit au grand conseiller: « L'impératrice-douairière n'avait pas d'autre fils que Hiao-hoei: maintenant qu'il est mort, elle se lamente, mais ne se laisse pas aller à la tristesse. En savez-vous la raison? ». — « Quelle en est la raison? » demanda le conseiller — « C'est que, répliqua Pi-k'iang, l'empereur ne laisse pas de fils adulte et que l'impératrice-douairière vous craint, vous et les autres. Proposez maintenant qu'on donne le titre de général à Lu T'ai, Lu Tch'an et Lu Lou' et qu'on les place à la tête des

<sup>1.</sup> Les seigneurs et les rois, qui résidaient ordinairement dans leurs fiefs, avaient à la capitale des palais ou hôtels qui étaient spécialement affectés à chacun d'eux et qu'on appelait . C'est dans l'hôtel du roi de Ts'i que la cour se réunit pour banqueter à l'occasion du don fait par le roi à la fille de l'impératrice-douairière.

<sup>2.</sup> Hoang-fou Mi dit qu'il mourut âgé de vingt-trois ans.

<sup>3.</sup> Ce Tchang Pi-k'iang était, dit le Tong kien kang mou, petit-fils de Tchang Leang.

<sup>4.</sup> Lu Tai et Lu Tch'an étaient fils de Lu Tse, marquis de Tcheou-

troupes dans les camps du sud et du nord, puis que tous les membres de la famille Lu entrent dans le palais, y occupent des places importantes et dirigent les affaires. S'il en est ainsi, le cœur de l'impératrice-douairière se calmera et vous et les autres vous pourrez échapper au malheur. » Le grand conseiller suivit l'avis de Pi-k'iang. L'impératrice-douairière se détendit; elle se lamenta en s'affligeant. Telle fut l'origine de la puissance de la famille Lu.

Une amnistie générale fut alors promulguée dans l'empire. Le neuvième mois, au jour sin-tch'eou (19 oct. 188), on fit les funérailles. L'héritier présomptif' prit donc la dignité d'empereur et se rendit au temple funéraire de Kao (-tsou). Dès la première année, les proclamations et les ordonnances émanèrent toutes de l'impératrice-douairière; l'impératrice-douairière intitula « décrets » (ses édits).

(L'impératrice) tint conseil, dans le désir de nommer rois les membres de la famille Lu. Elle interrogea le

lu (cf. p. 408, n. 1). Lu Lou était le troisième fils de Lu Che-tche, marquis de Kien-tch'eng (cf. p. 408, ligne 6).

- 1. La princesse Yuen de Lou (cf. p. 299, n. 5), qui était fille de l'impératrice Lu et sœur de l'empereur Hiao-hoei, avait eu, de son mariage avec Tchang. Ngao, marquis de Siuen-p'ing, une fille qui, lorsqu'elle fut devenue nubile, épousa son oncle, l'empereur Hiao-hoei. C'était l'impératrice Lu qui avait combiné cette union afin de donner plus de puissance à sa propre famille. De ce mariage n'était né en réalité aucun enfant; mais l'impératrice Lu obligea sa petite nièce à simuler une grossesse; puis elle fit passer pour le fils de l'impératrice l'enfant d'une autre femme du palais, après avoir eu le soin de faire périr la véritable mère. Ce fut cet enfant qui fut proclamé héritier présomptif et qui prit le pouvoir à la mort de l'empereur Hiao-hoei.
- 2. L'impératrice, en donnant le nom de tche de la ces propres ordonnances, usurpait un droit qui ne pouvait appartenir qu'à l'empereur (cf. p. 126, n. 2).

grand conseiller de droite Wang Ling, qui répondit : « L'empereur Kao a immolé un cheval blanc et nous a fait prêter ce serment: Ceux qui n'appartiennent pas à la famille Lieou et qui seront rois, que tout l'empire s'unisse pour les combattre. Maintenant, nommer rois (des membres de) la famille Lu, c'est contraire à cet engagement. » L'impératrice-douairière fut mécontente; elle interrogea le grand conseiller de gauche, Tch'en P'ing et le marquis de Kiang, Tcheou P'o; (Tcheou) P'o et les autres lui dirent : « C'est lorsque l'empereur Kao s'était emparé de l'empire, qu'il nomma rois ses fils et ses frères cadets; maintenant que l'impératrice-douairière rend des décrets, il n'y a rien d'impossible à ce qu'elle nomme rois les membres de la famille Lu ses frères. » L'impératrice-douairière fut satisfaite et leva l'audience. Wang Ling fit des reproches à Tch'en P'ing et au marquis de Kiang et leur dit : « Autrefois, lorsque nous avons prêté serment à l'empereur Kao, après avoir humecté vos lèvres du sang (de la victime), n'étiezvous pas présents? Maintenant, l'empereur Kao est mort; l'impératrice-douairière, une femme, règne; elle veut nommer rois (les membres de) la famille Lu; pour vous conformer à ses désirs et pour flatter ses pensées, vous violez votre engagement. De quel visage aborderez-vous l'empereur Kao sous la terre? » Tch'en

1. Dans la Chine ancienne, lorsqu'on faisait une convention, on la scellait en se frottant les côtés de la bouche avec le sang de la victime. Les textes qui attestent cette coutume sont nombreux; cf. Mém. hist., chap. Lxxvi, p. 2 ro; et comme preuve indirecte, Mencius, VI, b, 7 § 3. On désignait cet acte rituel sous le nom de cha-hiue x.; dans notre texte, le mot in n'est qu'un substitut du mot x. Ce passage est remarquable parce qu'il prouve nettement la croyance à une vie des morts sous la terre (cf. p. 210, n. 1).

P'ing et le marquis de Kiang lui dirent: « Pour ce qui est de rompre en visière sur-le-champ dans une discussion à la cour, nous ne vous valons pas; mais pour ce qui est de sauvegarder les dieux de la terre et des moissons et d'affermir les descendants de la famille Lieou, à votre tour vous ne nous valez pas. » Wang Ling ne trouva rien à leur répondre.

Le onzième mois (13 déc. 188-10 janv. 187), l'impératrice-douairière voulut se débarrasser de Wang Ling et le nomma premier précepteur de l'empereur, lui enlevant ainsi l'autorité qui appartenait au conseiller. Wang Ling prétexta aussitôt une maladie pour donner sa démission et se retirer. Alors le grand conseiller de gauche (Tch'en) P'ing fut nommé grand conseiller de droite'; Chen I-ki, marquis de Pi-yang, fut nommé grand

1. Tch'en Ping est promu de la dignité de grand conseiller de gauche à celle de grand conseiller de droite. — Ce texte est un de ceux qui prouvent qu'à l'époque de Se-ma Ts'ien, contrairement à ce qui est admis aujourd'hui en Chine, le côté droit passait pour être plus honorifique que le côté gauche. Cf. les textes suivants : Mém. hist., chap. cvn, p. 3 ro:在己之右不欲加禮必陵之。 諸士在己之左愈貧賤尤益敬與鈞、Ceux qui étaient avant lui, il se refusait à les honorer et ne manquait pas de les traiter avec mépris; tous les hommes de valeur qui étaient audessous de lui et qui étaient plus pauvres que lui, il redoublait de · respect à leur égard et les traitait comme des égaux. » — Mém. hist., chap. cxn, p. 2 r. 守成尚文。遭遇右武。Lorsque tout est en bon ordre, on exalte les arts pacifiques : lorsqu'on rencontre (des difficultés), on met en honneur les talents militaires.» - Mém. hist., chap. cxxviit, p. 1 vo: 超奇者為右«On appela les gens les plus habiles pour leur donner les places d'honneur. » - Lieou Hiang (86-15 av. J.-C.), dans sa préface au Tchan kouo ts'é (cf. tome I, p. cl.11, n. 3), dit : 勝者為右 « Celui qui était vainqueur était le premier. » — Il serait intéressant de recherconseiller de gauche; le grand conseiller de gauche ne dirigeait pas les affaires, mais exercait l'autorité et la surveillance dans le palais, comme le lang-tchong-ling. (Chen) I-ki avait été autrefois l'amant de l'impératrice-douairière et avait toujours eu quelque charge; les ducs du palais et les hauts dignitaires se trouvèrent ainsi tous exclus des affaires.

Puis (l'impératrice) honora, par une vénération posthume, du nom de « roi Tao-ou » le père du marquis de Li; elle se proposait ainsi d'arriver graduellement à nommer rois les membres de la famille Lu.

Le quatrième mois (10 mai-8 juin 187), l'impératrice, voulant nommer marquis les membres de la famille Lu, commenca par conférer des titres aux ministres de Kaotsou qui avaient rendu d'éclatants services : le langtehong-ling Ou-tche<sup>3</sup> fut nommé marquis de Po-tch'eng; — la princesse Yuen' de Lou étant morte, on lui attribua le titre posthume de reine-douairière Yuen de Lou, et son fils, (Tchang) Yen devint roi de Lou; le père du roi de Lou était Tchang Ngao, marquis de Siuen-p'ing; — Tchang, fils du roi Tao-hoei<sup>3</sup> de Ts'i fut nommé marquis de Tchou-hiu et fut marié à une fille de Lu Lou<sup>4</sup>;

cher à quelle époque et pour quelles raisons le côté gauche devint le côté le plus honoritique.

- 2. Son nom de famille était Fong; il s'appelait donc 馮 無 擇.
- 3. Nom posthumé de Lieou Fei, fils de l'empereur Kao-tsou, frère ainé de l'empereur Hiao-hoei.
- 4. Cf. p. 412, n. 3. Par ce mariage, l'impératrice resserrait les liens déjà si nombreux qui unissaient les samilles Lieou et Lu.



<sup>1.</sup> Lu Tse. marquis de Tcheou-lu; cf. p. 408, n. 1. En donnant le titre de roi à un membre mort de la famille de Lu, l'impératrice préparait les esprits à admettre qu'on pût donner le titre de roi à d'autres qu'aux membres de la famille Lieou.

- Cheou', grand conseiller de Ts'i, sut nommé marquis de P'ing-ting; - le chao-fou Yen! fut nommé marquis de Ou; - alors on nomma Lu Tchong' marquis de P'ei et Lu P'ing' marquis de Fou-leou; - Tchang Mai<sup>\*</sup> fut nommé marquis de Nan-kong. L'impératricedouairière voulant nommer rois des membres de la famille Lu, commenca par conférer (ce titre ou celui de marquis, à des fils de concubines de Hiao-hoei: Kiang devint roi de Hoai-yang; Pou-i devint roi de Tch'ang-chan; Chan devint marquis de Siang-tch'eng; Tch'ao devint marquis de Tche; Ou devint marquis de Hou-koan'; (puis), sous l'inspiration de l'impératrice-douairière, les principaux ministres proposèrent qu'on donnât le titre de roi de Lu à Lu Tai, marquis de Li. L'impératricedouairière y consentit. (Lu) Che-tche, marquis Kang de Kien-tch'eng, étant mort, et le sils qui devait lui succéder ayant été dégradé pour une faute commise, on donna

## 1. Ts'i Cheou 齊壽.

- 2. Yang-tch'eng Yen 陽成延.
- 3. C'était un fils de Lu Che-tche, qui était lui-même le cadet des frères aînés de l'impératrice Lu.
- 4. C'était un fils de la sœur aînée de l'impératrice Lu; l'appellation de sa mère était Tchang-kiu 長 姁.
- 5. Fils de Tchang Yue-jen 最起人 qui avait été général de ca-valerie au temps de Kao-tsou.
- 6. D'après le T'ong kien kang mou, ces cinq personnages n'auraient point été réellement sils de l'empereur Hiao-hoei; c est l'impératrice Lu qui les sit passer pour tels. En esset, le Ts'ien Han chou
  ne les mentionne pas dans le Tableau chronologique des rois vassaux
  (chap. xiv) ét, s'il cite deux d'entre cux, c'est dans le Tableau chronologique de ceux qui surent ennoblis parce qu'ils étaient parents de
  l'empereur par les semmes (chap. xviii).

le titre de marquis de Hou-ling à son frère cadet Lu Lou, pour qu'il continuât la descendance du marquis K'ang.

La deuxièmeannée (186 av. J. C.), le roi de *Tch'ang-chan'* mourut; son frère cadet, *Chan*, marquis de *Siang-tch'eng*, futnommé roi de *Tch'ang-chan*. Son nom personnel fut changé en celui de *I*. — Le onzième mois (3 déc.-31 déc. 187), (*Lu*) *T'ai*, roi de *Lu*, mourut; son titre posthume fut « le roi *Sou* »; son héritier présomptif, (*Lu*) *Kia*, devint roi à sa place.

La troisième année (185 av. J.-C.), il n'y eut rien.

La quatrième année (184 av. J.-C.), Lu Sin fut nommée marquise de Lin-koang; Lu To devint marquis de Chou; Lu Keng-che devint marquis de Tchoei-k'i; Lu Fen devint marquis de Lu-tch'eng; puis on nomma cinq personnes à des postes de grands conseillers des vassaux.

Au temps ou la fille du marquis de Siuen-p'ing 'était l'impératrice femme de Hiao-hoei, elle n'avait pas de fils; elle simula une grossesse; elle prit le fils d'une con cu-

- 1. C'est-à-dire au frère cadet de ce fils de Lu Che-tche.
- 2. Pou-i. Cf. plus haut.
- 3. Lu Siu était une sœur cadette de l'impératrice Lu. Cet ennoblissement d'une femme est une chose extraordinaire, mais non unique en son genre, dans l'histoire chinoise.
- 4. Lu To (cf. Mém. hist., chap. xix, p. 7 ro et Ts'ien Han cnou, chap. xvi, p. 51 ro) était sils de ce Lu Yng qui avait été un des capitaines de Kao-tsou.
- - 6. C'était le fils d'un des frères de l'impératrice.
  - 7. Cf. p. 413, n. 1.

bine et le sit passer pour sien; on tua la mère et on nomma héritier présomptif le fils qui passait pour le sien. Après que Hiao-hoei sut mort, l'héritier présomptif devint empereur; quand il sut grand, quelqu'un lui apprit que sa mère était morte et qu'il n'était pas véritablement sils de l'impératrice; il proféra alors cette parole : « L'impératrice a bien pu tuer ma mère et me faire passer pour son fils; je ne suis pas encore adulte, mais quand je serai grand, je ferai des changements. » L'impératricedouairière apprit ces propos et en fut inquiète; elle craignit qu'il ne suscitat des troubles et l'emprisonna donc dans le pavillon Yong-hiang'; elle prétendit que l'empereur était fort malade et son entourage ne put plus le voir; l'impératrice-douairière dit : « Toute personne qui a entre ses mains le gouvernement de l'empire est la destinée même de tout le peuple; elle le couvre comme le Ciel; elle le contient comme la Terre; quand l'empereur a un cœur aimant, il donne par là même le repos aux cent familles; les cent familles sont alors satisfaites de lui et par là même servent leur souverain; par les relations réciproques entre l'amour et la satisfaction, l'empire est bien gouverné. Maintenant l'empereur est malade; sa maladie dure depuis longtemps et ne prend pas fin; il a perdu le sens et son esprit est troublé; il est incapable de continuer la lignée (impériale) et de s'acquitter des sacrifices au temple ancestral; on ne peut lui consier l'empire. Je le remplace donc. » Tous les ministres assemblés se prosternèrent la tête contre terre et dirent: « L'impératrice-douairière maintient l'ordre dans le peuple pour le plus grand bien de l'empire; les plans par lesquels elle assure le repos du temple ancestral et

<sup>1.</sup> Cf. p. 409, n. 2.

des dieux de la terre et des moissons sont très profonds. Nous, ses ministres assemblés, nous nous prosternons la tête contre terre et acceptons son édit. » L'empereur fut déposé; l'impératrice-douairière le fit périr secrètement. Le cinquième mois, au jour ping-tch'en (15 juin 184), I, roi de Tch'ang-chan, fut nommé empereur; son nom personnel fut changé en celui de Hong; si l'on ne data pas les années à partir de son avènement, c'est parce que l'impératrice-douairière réglait par décrets les affaires de l'empire. — Tch'ao 2, marquis de Tche, fut nommé roi de Tch'ang-chan. — On institua la charge de t'ai-wei; (Tcheou) P'o, marquis de Kiang, fut nommé t'ai-wei.

La cinquième année, au huitième mois (22 août-19 sept. 183), le roi de *Hoai-yang* mourut; son frère cadet, Ou, marquis de *Hou-koan*, fut nommé roi de *Hoai-yang*.

La sixième année, au dixième mois (19 nov.-17 déc. 183), l'impératrice-douairière dit : « Kia , roi de Lu, s'est rendu coupable d'arrogance et de licence; je le dégrade. » Lu Tch'an, frère cadet de (Lu) T'ai, roi Sou, devint roi de Lu. — En été, une amnistie sut promulguée dans tout l'empire. — Hing-kiu, sils du roi Tao-hoei, de Ts'i, sut nommé marquis de Tong-meou.

- 1. L'impératrice s'était arrogé le droit de porter des décrets cf. p. 413, n. 2) et, par suite, elle datait ses décisions des années de son règne.
- 2. Ce Tch'ao passait pour un fils de l'empereur Hiao-hoei (cf. Ts'ien Han chou, chap. xviit, p. 3 r°).
- 3. On a vu plus haut (p. 417) que Kiang avait été nommé roi de Hoai-yang, sous le prétexte qu'il était le sils de l'empereur Hiao-hoei.
- 4. Lu Kia était le sils de ce Lu Tai qui avait recu le titre posthume de roi Sou et qui était lui-même sils de Lu Tse, marquis de Tcheou-lu et srère ainé de l'impératrice Lu.
- 5. Cf. p. 416, n. 3. Le roi Tao-hoei avait eu neuf sils qui tous recurent des sies; Hing-kiu est le quatrième.

La septième année, au premier mois (4 février-4 mars 181), l'impératrice-douairière manda Yeou 1, roi de Tchao. Yeou avait pris pour femme principale une filse de la samille Lu; mais il ne l'aimait pas et aimait une autre concubine : la fille de la famille Lu en sut jalouse; de dépit, elle s'en alla et calomnia le roi auprès de l'impératricedouairière; elle l'accusa faussement d'avoir commis le crime de dire : « A quoi sert à la famille Lu d'avoir obtenu le titre de roi (pour quelques-uns de ses membres)? Après.la mort de l'impératrice-douairière, je ne manquerai pas de les combattre. » L'impératrice-douairière en sut irritée et c'est pourquoi elle manda le roi de Tchao. Lorsque le roi de Tchao fut arrivé, il fut logé dans son palais et ne sut pas recu en audience; des gardes recurent l'ordre de le garder étroitement et de ne pas lui donner à manger : si parmi ses sujets il se trouvait quelqu'un qui lui apportat de la nourriture, on l'arrêtait aussitôt et on le condamnait. Le roi de Tchao mourait de faim; il fit alors ce chant:

Les Lu exercent le pouvoir : la famille Lieou est en danger.

Usant de contrainte envers un roi et un vassal, on m'a donné de force une femme;

Ma femme, par jalousie, m'a faussement accusé d'un crime;

La calomnie d'une femme a, troublé mon royaume; l'empereur n'a point compris la vérité;

<sup>1.</sup> On a vu plus haut (p. 410) que l'impératrice Lu avait empoisonné Lieou Jou-i, roi de Tchao, qui était le sils de Kao-tsou et de la i Ts'i. Le titre de roi de Tchao avait alors été donné à Lieou Yeou, ex-roi de Hoai-yang, qui était un autre sils de Kao-tsou.

<sup>2.</sup> Cf. p. 412, n. 1.

- Je n'ai plus de sujets fidèles; pourquoi ai-je quitté mon royaume?
- Si j'avais décidé de mon sort en pleine campagne, le Ciel azuré aurait récompensé mon intégrité!.
- Hélas! à quoi servent les regrets? il aurait mieux valu sans retard recourir à ce qui était en mon pouvoir.
- Être roi et mourir de faim, qui aurait pitié d'un tel sort?
- La famille Lu a violé la justice; je consie ma vengeance au Ciel.

Au jour ting-tch'eou (21 février 181), le roi de Tchao mourut dans sa prison; on l'enterra à Tch'ang-ngan, avec les rites qui conviennent à un homme du peuple et dans les rangs des tombes du peuple. — Au jour ki-tch'eou (4 mars 181)<sup>2</sup>, il y eut une éclipse de soleil et il

- 1. 单道, littéralement : « promouvoir celui qui est intègre ». Cf.

  Luen yu, chap. 11, § 19 : 单直 當 在 « donnez de l'avancement à celui qui est intègre et rejetez ceux qui sont pervers. » Le

  Ts'ien Han chou (chap. xxxviii, p. 2 r°) donne la leçon 更直 qui me
  paraît beaucoup moins claire. Le roi de Tchao regrette de s'être
  rendu à l'appel de l'impératrice et d'avoir quitté son royaume de

  Tchao; il aurait mieux fait, voyant que son cas était désespéré, de se
  tuer lui-même en pleine campagne. c'est-à-dire en pleine liberté, et
  de prendre à témoin de son innocence le Ciel qui aurait proclamé sa
  droiture. Il ne se serait pas exposé à l'humiliation de mourir de
  faim, supplice dégradant qui excite la risée plutôt que la compassion.
- 2. Au lieu de 自財, le Ts'ien Han chou (chap xxxviii, p. 2 ro)écrit 自賊; Yen Che kou explique ces mois en disaut qu'ils sont l'équivalent de 自害= me nuire à moi-même, c'est-à-dire me tuer.— Le sens caché est le même avec les deux leçons.
- 3. Ce jour, ajoute le Ts'ien Han chou, était le dernier du mois. Je ne me suis pas servi de cette indication pour dresser mon Tableau

fit nuit en plein jour; l'impératrice-douairière en sut affectée et son cœur sut sans joie; elle dit alors à son entourage : « Cela arrive à cause de moi. »

Le deuxième mois (5 mars-2 avril 181), Koci, roi de Leang, fut transféré et devint roi de Tchao. (Lu) Tch'an, roi de Lu, fut transféré et devint roi de Leang; le roi de Leang ne se rendit pas dans ses états, mais fut nommé premier précepteur de l'empereur. Le fils impérial, T'ai', marquis de P'ing-tch'ang, fut nommé roi de Lu. On changea le nom de Leang en celui de Lu et le nom de Lu en celui de Tsi-tch'oan.

Lu Siu, sœur cadette de l'impératrice-douairière, avait èu une sille qui était devenue la femme de Lieou Tsé, marquis de Yng-ling; (Lieou) Tsé était général en chef; l'impératrice-douairière qui avait nommé rois les membres de la samille Lu, craignait qu'après sa mort, le général Lieou ne leur sit du mal; elle nomma donc Lieou Tsé roi de Lang-ya asin de gagner son cœur.

Depuis que K'oei, roi de Leang, avait été déplacé et nommé roi de Tchao, le mécontentement couvait dans son cœur; l'impératrice-douairière avait fait épouser au roi de Tchao une fille de Lu Tch'an; les officiers de la suite de la reine appartenaient tous à la famille Lu; ils exerçaient a leur guise l'autorité et surveillaient secrètement le roi de Tchao; celui-ci ne pouvait pas agir comme il le désirait. Il avait une concubine qu'il aimait; la reine envoya des gens l'empoisonner; le roi composa alors un

chronologique (Toung pao, vol. VII, p. 26) : elle se trouve cependant en accord rigoureux avec ce tableau et en prouve l'exactitude.

<sup>1.</sup> Tai était un des princes que l'impératrice Lu faisait passer pour fils de Hiao-hoei; il fut nommé roi de Lu, et, comme le nom de ce fief fut changé presque aussitôt après, il fut appelé roi de Tsi-tch'oan.

<sup>2.</sup> Cf. p. 417, n. 3.

chant en quatre stances qu'il fit chanter par des musiciens; le roi était pénétré de tristesse; le sixième mois (2 juillet-30 juillet 181), il se tua donc'. Quand l'impératrice-douairière l'apprit, considérant qu'à cause d'une femme il avait renoncé à s'acquitter des rites au temple ancestral<sup>2</sup>, elle enleva son titre à ses descendants.

Tchang Ngao, marquis de Siuen-p'ing, mourut; son fils, (Tchang) Yen, fut nommé roi de Lou; (Tchang) Ngao fut gratifié du titre posthume de « roi Yuen de Lou »<sup>2</sup>.

En automne, l'impératrice-douairière envoya dire au roi de Tai qu'elle désirait qu'il allat régner à Tchao; le roi de Tai' s'excusa en disant qu'il désirait garder la frontière à Tai. — Le premier précepteur (Lu) Tch'an, le grand conseiller (Tch'en) P'ing et d'autre dirent que Lu Lou, marquis de Ou-sin, était à la tête des marquis et que son rang était le premier; ils proposaient done qu'on le nommât roi de Tchao. L'impératrice-douairière y consentit; par un honneur rétrospectif, elle conféra au marquis Kang, père de (Lu) Lou, le titre de roi Tchao de Tchao.

- 1. Ainsi l'impératrice avait causé directement ou indirectement la mort de trois sils de Kao-tsou, à savoir Lieou Jou-i (cf. p. 410), Lieou Yeou (cf. p. 422) et Lieou K'oei, qui tous trois avaient eu le titre de roi de Tchao.
- 2. En se tuant, il avait renoncé à rendre les sacrifices à ses ancêtres; or, la cause de son suicide était son amour pour sa concubine; l'impératrice le punit donc rétrospectivement de cette faute en enlevant son titre à ses descendants, c'est-à-dire en supprimant les sacrifices ancestraux de sa famille. Le sens est mis hors de doute par la rédaction de ce passage dans le *Tong kien tsi lan*, chap. x111, p. 34 vo:

## 太后以爲用婦人故自殺無思奉宗廟禮廢其嗣

- 3. Il y a ici une inexactitude, car c'est Tchang Yen, et non Tchang Ngao, qui eut le titre posthume de roi Yuen de Lou.
- 4. Le roi de Tai était celui des sils de Kao-tsou qui devait devenir l'empereur Hiao-wen Cf. le chapitre suivant des Mémoires historiques.

Le neuvième mois (27 sept.-26 oct. 181), Kien', roi Ling de Yen, mourut; il avait un fils d'une concubine; l'impératrice-douairière envoya des émissaires le tuer; le royaume tomba en déshérence et fut supprimé.

La huitième année, au dixième mois (26 nov.-24 déc. 181), Lu Tong, marquis de Tong-p'ing et sils du roi Sou' de Lu, sut nommé roi de Yen; Lu Tchoang, srère cadet de (Lu) Tong, recut le marquisat de Tong-p'ing.

Au milieu du troisième mois (22 avril-21 mai 180), l'impératrice Lu, qui était allée se purifier , passait à son retour par Tche-tao; on vit un être semblable à un chien bleu qui mordit l'impératrice femme de Kao(-tsou) au côté, puis disparut soudain. On consulta les sorts qui dirent : « Ce fantôme était Jou-i, roi de Tchao. » L'impératrice femme de Kao(-tsou) tomba alors malade de sa blessure au côté.

L'impératrice femme de Kao(-tsou), considérant que son petit-fils, Yen , roi Yuen de Lou, était jeune, qu'il avait perdu de bonne heure son père et sa mère et qu'il restait orphelin et faible, conféra des apanages aux deux fils que Tchang Ngao avait eus auparavant d'une concubine : elle nomma Tch'e marquis de Sin-tou et Cheou marquis de Lo-tch'ang, afin qu'ils fussent les soutiens

- 1. Lieou Kien était un des fils de Kao-tsou.
- 2. C'est-à-dire : fils de Lu T'ai.
- 3. Le Heou Han chou (chap. xiv, dernier paragraphe) cite au nombre des rites pratiqués au temps des Han la coutume qui voulait que, dans le courant du troisième mois, au premier jour marqué du

caractère cyclique C, tout le monde, fonctionnaires et hommes du peuple, allat se purisier auprès du cours d'eau à l'est de la capitale.

<sup>4.</sup> Cf. p. 217, n. 4.

<sup>5.</sup> Cf. p. 409-410.

<sup>6.</sup> Tchang Yen était le fils de Tchang Ngao et de la princesse Yuen de Lou (cf. p. 299, n. 5).

de Yen, roi Yuen de Lou. Puis elle conféra au tchongta-ye-tché Tchang Che<sup>1</sup> le titre de marquis de Kien-ling et à Lu Yong<sup>2</sup>, le titre de marquis de Tchou-tse. Tous les eunuques du palais, titulaires ou assistants, surent faits marquis de l'intérieur des passes, avec la jouissance des revenus de cinq cents foyers.

Au milieu du septième mois, la maladie de l'impératrice femme de Kao(-tsou) s'aggrava fort; elle ordonna alors que Lu Lou, roi de Tchao, prit le titre de général en chef et campat dans l'armée du nord, et que (Lu) Tch'an, roi de Lu, résidat dans le camp du sud. L'impératrice-douairière Lu fit des recommandations à (Lu) Tch'an et à (Lu) Lou en ces termes : « Lorsque l'empereur Kao(-tsou) se fut assuré de l'empire, il fit prononcer à ses principaux ministres ce serment : Ceux quin'appartiennent pas à la famille Lieou et qui seront rois, que tout l'empire s'unisse pour les combattre. Maintenant, des membres de la famille Lu sont rois; les principaux ministres ne sont pas calmes. Après ma mort, comme l'empereur est jeune, il est à craindre que les principaux ministres ne fassent une révolution. Ayez soin de vous appuyer sur les troupes pour garder le palais; gardez-vous d'accompagner le cortège funéraire; ne vous laissez commander par personne. » Au jour sin-se 2 (21 juill. 180), l'impératrice femme de Kao-tsou

<sup>1.</sup> Ce Tchang Che était un eunuque; il avait savorisé la politique de l'impératrice et aidé à nommer rois des membres de la samille de Lu; c'est pourquoi il sut ennobli.

<sup>2.</sup> Le nom personnel de Lu Yong est écrit dans le Ts'ien Han chou (chap. xviii, p. 5 r.).

<sup>3.</sup> D'après ce texte, le jour sin-se aurait dû se trouver vers la sin du septième mois, puisque l'impératrice était tombée gravement malade au milieu du septième mois; le Ts'ien Han chou ditaussi : Le septième

mourut. Par son décret testamentaire, elle donnait à.

mois, au jour sin-se... Cependant Se-ma Ts'ien et Pan Kou sont tous deux dans l'erreur, car il n'y a pas de jour sin-se, 18° du cycle dans le courant du 7° mois. Le jour sin-se est le dernier du 6° mois (18 août 180) et il faut donc lire « sixième mois » au lieu de « septième mois. » — Ce passage est cependant un de ceux qui pourraient le plus faire douter de la valeur de la chronologie que j'ai exposée dans le Toung pao (vol. VII). Voici en effet l'objection qu'on peut élever : quelques

pages plus loin on lit:後九月晦日己酉 "le neuvième mois intercalaire, au jour ki-yeou qui était le dernier du mois... » Il semble donc qu'il y ait lieu de reconnaître un mois intercalaire dans la huitième année de l'impératrice Lu; on aurait alors la chronologie suivante pour les derniers mois de cette année-là:

Le 7° mois commence au 50° et finit au 18° jour du cycle.

Ces dates feraient du jour sin-se, 18° du cycle, le dernier du 7° mois, et il n'y aurait pas lieu de corriger le texte des Mémoires historiques, et du Ts'ien Han chou. Ce serait donc parce que ma chronologie aurait méconnu l'existence d'un neuvième mois intercalaire dans la huitième année de l'impératrice Lu qu'elle se trouverait en désaccord avec les témoignages des historiens. — Je dois avouer que ce passage m'a longtemps arrêté dans mes premiers essais pour établir une chronologie exacte; je crois cependant prouver qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte, parce qu'il est manifestement altéré. Nous trouvons en effet dans les pages de Se-ma Ts'ien qui viennent immédiatement après celle-ci, les indications suivantes : « le 8° mois, au jour ping-ou (43° du cycle)...; le 8° mois, au jour keng-chen (57° du cycle)...; au jour sin-yeou (58° du cycle)...; au jour jen-siu (59° du cycle)...; au jour ou-tch'en (5 du cycle). » En premier lieu, les indications relatives aux jours sin-yeou, jen-siu et ou-tck'en n'étant précédées d'aucune mention de mois, on doit supposer que, suivant l'usage constant de Se-ma Ts'ien, ces jours sont compris dans le mois dont il été question en dernier. c'est-à-dire, ici, dans le huitième mois; c'est ce qui est vrai d'après mon Tableau chronologique; c'est ce qui serait faux si l'on admettait un neuvième mois intercalaire. En second lieu, les jours ping-ou et keng-chen ne peuvent être compris tous deux dans le même mois, soit que l'on admette, soit que l'on n'admette pas un mois intercalaire; il y a là une crreur maniseste qu'on ne peut concilier chacun des rois-vassaux un millier d'or; les généraux, les conseillers, les seigneurs, les secrétaires et les officiers étaient tous gratifiés de sommes suivant leur grade; une amnistie générale était promulguée dans tout l'empire; (Lu) Tch'an, roi de Lu, était nommé conseiller d'état; la fille de Lu Lou était nommée impératrice. — Après les funérailles de l'impératrice, le conseiller de gauche Chen I-ki fut nommé premier précepteur de l'empereur.

Lieou Tchang, marquis de Tchou-hiu, était plein de bravoure. Hing-kiu, marquis de Tong-meou, était son frère cadet. Tous deux étaient frères cadets du roi Ngai' de Ts'i; ils résidaient à Tch'ang-ngan. En ce temps, les membres de la famille Lu dirigeaient les affaires et étaient tout-puissants; ils désiraient faire une révolution, mais, craignant ceux qui avaient été autrefois les

avec aucun système. En troisième lieu (et c'est là l'argument le plus fort), j'ai démontré (Toung pao, tome VII, p. 10) que le 1<sup>er</sup> jour du 8° mois de la 7° année de l'impératrice Lu ayant été le 24° jour du cycle, tandis que le 1<sup>er</sup> jour du 11° mois de la 8° année fut le 22° jour du cycle, il est de toute nécessité que la 7° année ait compté un mois intercalaire; or il ne peut yavoir de mois intercalaire dans deux années de suite; donc il n'y en a pas eu dans la 8° année. — En résumé, nous sommes obligé de faire dans la sin de ce chapitre de Se-ma Ts'ien les trois corrections suivantes: 1° le jour sin-se, que l'historien rapporte au septième mois, est en réalité le dernier du sixième mois; — 2° le jour ping-ou, qu'il rapporte au huitième mois, tombe en réalité dans le septième mois; — 3° le jour ki-yeou, qu'il dit être le dernier du neuvième mois intercalaire, est en réalité le dernier du neuvième mois et il n'y a pas de mois intercalaire.

- 1. Cf. Appendice I, § 3.
- 2. Cf. p. 320, n. 2.
- 3. Elle devait donc être l'épouse principale de ce I, roi de Tch'angchan, que l'impératrice Lu avait sait passer pour un sils de l'empereur Hiao-hoei et à qui elle avait décerné le titre d'empereur le 15 juin 184; cf. p. 420.
- 4. Lieou Siang , fils aîné de Lieou Fei qui était roi de Ts'i et fils de l'empereur Kao-tsou.



principaux ministres de l'empereur Kao, à savoir Kiang', Koan' et leurs collègues, ils n'avaient pas encore osé en donner le signal. Le marquis de Tchou-hiu avait épousé une fille de Lu Lou; il apprit secrètement quels étaient les projets (des Lu); il eut peur d'être mis à mort; il chargea donc en cachette des gens d'aller avertir son frère ainé, le roi de Ts'i, qu'il désirait l'inviter à envoyer une armée dans l'ouest, à exterminer les Lu et à prendre le pouvoir; le marquis de Tchou-hiu se proposait, avec les principaux ministres, de lui prêter main-forte de l'intérieur de la capitale. Le roi de Ts'i voulut faire partir ses soldats; son conseiller s'y opposa; le huitième mois ', au jour ping-ou (12 sept. 180), le roi de Ts'i tenta de faire assassiner son conseiller; le conseiller Chao P'ing' leva à son tour des troupes et tenta de faire prisonnier le roi; ce fut alors que celui-ci tua son conseiller. Puis il envoya ses soldats dans l'est et s'empara par ruse des troupes du roi de Lang-ya<sup>4</sup>; il les réunit sous son commandement et marcha vers l'ouest. Ces choses sont racontées dans le chapitre consacré au roi de Ts'i'.

Le roi de Ts'ienvoya alors aux rois-vassaux une lettre en ces termes : « Lorsque l'empereur Kao eut pacifié et conquis l'empire, il nomma rois ses fils et ses frères

- 1. Le marquis de Kiang, Tcheou Po.
- 2. Koan Yng.
- 3. Lieou Tchang; cf p. 416, n. 4.
- 4. En réalité, le septième mois ; cf. p. 426, n. 3 ad fin.
- 5. D'après une note de Se-ma Tcheng (Mém. hist., chap. Lii, p. 1 ve), il faut distinguer ce Chao P'ing de Chao P'ing, originaire de

Koang-ling 廣陵人召平 et de Chao P'ing, marquis de Tongling 東陵侯召平

- 6. Lieou Isé, mari de Lu Siu, cf. p. 423.
- 7. Mém. kist., chap. LII.

cadets; le roi Tao-hoei régna à Ts'i; à la mort du roi Tao-hoei, l'empereur Hiao-hoei chargea (Tchang) Leang, marquis de Lieou, de me nommer roi de Ts'i. Lorsque Hiao-hoei fut mort, l'impératrice femme de Kao (-tsou) dirigea les affaires; elle était agée; elle écouta les membres de la famille Lu; de sa propre autorité elle déposa un empereur et en nomma un autre i; en outre, elle tua successivement trois rois de Tchao ; elle anéantit (les familles royales de) Leang, Tchao et Yen, afin de faire rois des membres de la famille Lu; elle partagea Ts'i en quatre 3. Des ministres sidèles lui présentèrent des remontrances; la souveraine continua sa conduite insensée et révolutionnaire et ne les écouta pas. Maintenant, l'impératrice femme de Kao (-tsou) est morte; d'autre part, l'empereur est jeune et ne peut encore gouverner l'empire; il se confie absolument aux principaux ministres et aux vassaux. Or les Lu s'arrogent toutes les charges élevées; ils ont rassemblé des troupes pour sc donner une autorité redoutable; ils font violence aux s'igneurs et aux ministres sidèles; ils usurpent le privilège de porter des décrets pour commander à l'empire; c'est pourquoi le temple ancestral est en péril. Pour moi, je me mets à la tête de mes troupes et je viendrai exterminer ceux qui sont rois sans en avoir le droit. »

<sup>1.</sup> Cf. p. 149-420.

<sup>2.</sup> Cf. p. 424, n. 1.

<sup>3.</sup> Du pays de Ts'i, l'impératrice avait successivement détaché: 1° la commanderie de Tch'eng-yang qui avait été donnée (cf. p. 411) à la princesse Yuen de Lou; 2° la commanderie de Tsi-nan, dont les revenus avaient été attribués au roi de Lu; 3° le royaume de Lang-ya qui avait été donné à Lieou Tsé (cf. p. 423). Ces trois territoires et ce qui restait du royaume de Ts'i sont les quatre parties auxquelles fait allusion Lieou Siang, roi de Ts'i, dans son message aux rois-vas-saux.

Quand la nouvelle de ces événements parvint à la cour', le conseiller d'état Lu Tch'an et ceux de son parti envoyèrent aussitôt Koan Yng, marquis de Yng-yn, à la tête d'une armée pour l'attaquer. Quand Koan Yng fut arrivé à Yong-yang<sup>2</sup>, il fit ces réflexions : « Les Lu disposent de toutes les forces militaires à l'intérieur des passes; ils se proposent de mettre en péril la famille Lieou et de prendre le pouvoir pour eux-mêmes Maintenant, si je détruis Ts'i et que je revienne annoncer ma victoire, je ne ferai par là que procurer de nouvelles ressources à la famille Lu. » Alors il s'arrêta à Yong-yang et y établit ses cantonnements. Il envoya des émissaires avertir le roi de Ts'i et les vassaux qu'il s'unirait à eux, mais qu'il fallait attendre que la famille Lu se révoltat pour aller tous ensemble l'exterminer. Quand le roi de Ts'i en eut été insormé, il retira ses troupes de la frontière de l'ouest et attendit le moment convenu.

Lu Lou et Lu Tch'an auraient voulu faire éclater une révolution dans le pays à l'intérieur des passes; mais, au dedans, ils avaient peur des marquis de Kiang' et de Tchou-hiu' et de leur parti; au dehors, ils craignaient les troupes de Ts'i et de Tch'ou et redoutaient aussi que Koan Yng ne leur fit défection; ils désiraient attendre, pour donner le signal (de la révolte), que les soldats de Koan Yng se fussent réunis à (ceux de) Ts'i; dans l'incertitude, ils restaient indécis.

En ce temps, Tais, roi de Tsi-tch'oan, Ou, roi de

<sup>1.</sup> Le mot Han est bien mal choisi pour désigner la cour, puisque c'était le parti des Lu, et non celui des Lieou, qui y était alors prédominant.

<sup>2.</sup> Cf. p. 101, n. 7.

<sup>3.</sup> Tcheou P'o.

<sup>4.</sup> Lieou Tchang.

<sup>5.</sup> Cf. p. 423, n. 1.

Hoai-yang, et Tch'ao, roi de Tch'ang-chan, qui passaient pour des frères cadets du jeune empereur¹ et pour des petits-fils en ligne féminine de la princesse Lu, reine Yuen de Lou², étaient tous des enfants et ne s'étaient point encore rendus dans leurs états; ils résidaient à Tch'ang-ngan. (Lu) Lou, roi de Tchao, et (Lu) Tch'an, roi de Leang, étaient chacun à la tête d'une armée et résidaient, l'un dans le camp du sud, l'autre dans le camp du nord; ils étaient tous deux membres de la famille Lu.

Les seigneurs et les ministres n'avaient aucun moyen de s'assurer la sécurité de leur vie. Le t'ai-wei (Tcheou) P'o, marquis de Kiang, ne put pas entrer dans le camp pour prendre le commandement des troupes.

Li Chang, marquis de K'iu-tcheou', était vieux et malade; son fils, (Li) Ki, était ami de Lu Lou: le marquis de Kiang fit alors un complot avec le grand conseiller Tch'en P'ing; ils envoyèrent des gens enlever de force Li Chang, puis ils ordonnèrent à son fils, (Li) Ki, d'aller donner à Lu Lou ce conseil trompeur: « L'empereur Kao et l'impératrice Lu ont ensemble conquis l'empire; neuf rois' ont été nommés dans la famille Lieou et trois rois' dans la famille Lu; toutes ces nominations sont sorties des délibérations des principaux ministres; la chose a été notifiée aux vassaux qui tous ont jugé que c'était

- 1. Cf. p. 417, n. 6.
- 2. On se rappelle que l'empereur Hiav-hoei avait épousé sa nièce, fille de la princesse Yuen de Lou (cf. p. 413, n. 1).
- 3. K'iu-tcheou était une localité située sur le territoire de la préfecture actuelle de Koang-p'ing F , province de Tche-li.
- 4. Les rois de Ou, de Tch'ou, de Ts'i, de Hoai-nan, de Lang-ya, de Tai, de Tch'ang-chan, de Hoai-yang et de Tsi-tch'oan.
- 5. Le roi de Leang, Lu Tch'an; le roi de Tchao, Lu Lou; le roi de Lu, Lu Tong.

bien. Maintenant, l'impératrice-douairière est morte et l'empereur est jeune; Votre Altesse cependant porte le sceau de roi de Tchao; si vous ne vous rendez pas promptement dans vos états pour y garder le sief qu'on vous a confié, si vous êtes général en chef et qu'à la tête de vos troupes vous restiez ici, vous serez en butte aux soupçons des principaux ministres et des vassaux. Pourquoi Votre Altesse ne rend-elle pas son sceau de général et ne remet-elle pas les troupes au t'ai-u'ci'? Priez · le roi de Leang de rendre le sceau de conseiller d'état. Faites une convention jurée avec les principaux ministres et rendez-vous dans vos états; les soldats de Ts'i ne manqueront pas alors d'être licenciés; les principaux ministres auront la paix; vous pourrez dormir tranquille et régner sur un territoire de mille li; ce sera là un bienfait pour dix mille générations. »

Lu Lou ajouta foi à cet avis: il était disposé à rendre le sceau de général et à remettre ses troupes au t'ai-wei. Il envoya des messagers rendre compte du projet à Lu Tch'an et aux plus âgés parmi les membres de la famille Lu; les uns estimèrent que c'était avantageux, les autres que non; le projet restait donc en suspens et rien ne se décidait. Lu Lou avait confiance en Li Ki²; un jour il sortit avec lui pour aller chasser; il passa chez sa tante, Lu Siu²; celle-ci entra dans une grande colère et dit: « Si, quand vous occupez le poste de général, vous abandonnez votre armée, la famille Lu n'a plus aucun refuge. » A ces mots, elle sortit tout ce qu'elle

<sup>1.</sup> C'est-à-dire : à Tcheou P'o.

<sup>2.</sup> Lu Tch'an.

<sup>3.</sup> Lu Lou était fils de Lu Che-tche qui était frère de l'impératrice Lu. Lu Siu (cf. p. 418, n. 3) était sœur cadette de l'impératrice Lu; elle était donc la tante de Lu Lou.

possédait de perles, de joyaux et d'ustensiles précieux et les jeta par terre dans la salle en disant : « Je ne veux pas les garder pour d'autres personnes. »

Le grand conseiller de gauche, (Chen) I-ki, donna sa démission.

Le huitième mois, au jour keng-chen (26 sept. 180), le matin, (Ts'ao) Tchou', marquis de P'ing-yang, qui exercait les fonctions de yu-che-ta-fou, rendit visite au conseiller d'état (Lu) Tch'an pour discuter sur les affaires; (il arriva que) le lang-tchong-ling Kia Cheou, qui revenait du pays de Ts'i où il avait été envoyé en mission, en profita pour énumérer à (Lu) Tch'an ses sautes en lui disant : « Votre Altesse n'est pas allée immédiatement dans ses états; maintenant, quand même vous voudriez vous y rendre, comment y parviendrez-vous? » Puis il dévoila en détail à (Lu) Tch'an que Koan Yng avait fait alliance avec Ts'i et Tch'ou dans le but d'exterminer les Lu et il pressa (Lu) Tch'an d'entrer au plus vite dans le palais. Le marquis de P'ing-yang entendit une grande partie de ces paroles et alla en toute hâte les rapporter au grand conseiller et au t'ai-wei 2.

Le t'ai-wei voulut entrer dans le camp du nord, mais ne put y pénétrer. Tong, marquis de Siang-p'ing, était préposé aux sceaux et aux insignes; (le t'ai-wei) lui ordonna de prendre un insigne qui, par fraude, remettait au t'ai-wei l'armée du nord; le t'ai-wei ordonna en-

- 1. C'était le fils de Ts'ao Ts'an (cf. Mém. hist., chap. Liv, p. 3 vo).
- 2. A Tch'en P'ing et à Tcheou P'o.
- 3. Ki Tong 紀通
- 4. Cette localité se trouvait sur le territoire de la préfecture de Leao-yang , préfecture de Fong-t'ien (Moukden), en Mandehourie.
  - 5. Tcheou P'o, qui était t'ai-wei, c'est-à-dire commandant en chef



suite à Li Ki et au tien-k'o Lieou Kie de donner d'abord cet avertissement à Lu Lou: « L'empereur a chargé le t'ai-wei de prendre en main l'armée du nord; nous désirons que Votre Altesse se rende dans ses états, qu'elle rende au plus vite son sceau de général, qu'elle prenne congé et s'en aille. Si vous n'agissez pas ainsi, le malheur ne tardera pas à survenir. » Lu Lou, qui croyait que Li K'oang¹ ne le trompait pas, détacha son sceau qu'il remit au tien-k'o, puis il livra ses troupes au t'ai-wei.

Le t'ai-wei en prit le commandement et franchit la porte du camp; il sit porter cet ordre dans tout le camp: « Que ceux qui sont pour la famille Lu mettent à nu leur bras droit; que ceux qui sont pour la famille Lieou mettent à nu leur bras gauche. » Dans le camp, tous découvrirent leur bras gauche et se déclarèrent pour la fafamille Lieou. Dès l'arrivé du t'ai-wei, le général Lu Lou était parti après avoir détaché son sceau de général en chef; le t'ai-wei se trouva alors commander à l'armée du nord.

Cependant il restait encore l'armée du sud. Le marquis de P'ing-yang, qui avait entendu (la conversation avec Kia Cheou), avait averti le grand conseiller (Tch'en) P'ing des desseins de Lu Tch'an. Le grand conseiller

des troupes de la capitale, ne pouvait entrer dans le camp du nord, parce que Lu Lou ne s'était pas encore dessaisi de son commaudement; il eut donc recours à un stratagème : Ki Tong avait la garde des insignes ou mandats impériaux; Tcheou P'o lui sit émettre un faux mandat qui lui conférait le commandement de l'armée du nord; Lu Lou, de son côté, qui, sur les conseils persides de Li Ki, songeait à se retirer dans son royaume, crut que la nomination de Tcheou P'o émanait directement de l'empereur et livra le sceau qui lui donnait l'autorité sur l'armée.

1. K'oang est l'appellation de Li Ki. Li K'oang et Li Ki ne sont donc qu'un seul et même personnage.

(Tch'en) P'ing appela alors le marquis de Tchou-hiu pour qu'il aidât le t'ai-wei; le t'ai-wei ordonna au marquis de Tchou-hiu de veiller sur la porte du camp; il ordonna au marquis de P'ing-yang d'avertir le commandant des gardes qu'il ne laissât pas franchir la porte du bâtiment impérial au conseiller d'état Lu Tch'an.

Lu Tch'an ne savait pas que Lu Lou avait quitté l'armée du nord. Il pénétra alors dans le palais Weiyang avec l'intention d'y faire une révolution; à la porte du bâtiment impérial, il ne put entrer; il passait et repassait, allait et venait; le marquis de Ping-yang, craignant de ne pas avoir l'avantage, courut le dire au t'ai-wei; le t'ai-wei craignait aussi de ne pas triompher des Lu, mais n'osait pas encore dire ouvertement de les exterminer; alors il envoya dire au marquis de Tchouhiu: « Entrez promptement dans le palais et gardez l'empereur. » Le marquis de Tchou-hiu demanda des soldats Le t'ai-wei lui en donna plus de mille. Il entra par la porte du palais Wei-yang et aperçut aussitôt (Lu) Tch'an au milieu de la cour principale : c'était le moment du repas de l'après-midi; il attaqua sur-le-champ (Lu) Tch'an qui s'enfuit; un vent qui venait du ciel \* se mit à souffler violemment; c'est pourquoi les dignitaires de la suite (de Lu Tch'an) furent jetés dans la confusion et aucun d'eux n'osa combattre. On poursuivit (Lu) Tch'an

- 1. D'après Se-ma Tcheng, le mot: 訟 est ici l'équivalent de 公; 公言 a le même sens que 明言 « dire clairement ».
- 2. Le Ts ien Han chou (chap. m, p. 3 v°) écrit : FF; cette expression est expliquée par Yen Che-kou comme désignant, non la porte principale du palais, mais les portes latérales des deux côtés.
- 3. Le mot Kest ajouté par l'historien pour bien montrer que ce vent était envoyé par la Providence.



qui fut tué dans les latrines des officiers du bâtiment affecté au lang-tchong.

Quand le marquis de Tchou-hiu eut tué (Lu) Tch'an, l'empereur ordonna à un ye-tehé de prendre en main un insigne de délégation et d'aller féliciter le marquis de Tchou-hiu. Le marquis de Tchou-hiu voulut lui enlever l'insigne qui l'accréditait; le ye-tché refusa; le marquis de Tchou-hiu l'emmena alors avec lui dans son char et, profitant de l'insigne qui l'accréditait, il s'en alla en toute hâte et tua le commandant des gardes du palais Tch'ang-lo, Lu Keng-che. Il revint et se rendit promptement dans le camp du nord pour annoncer la chose au t'ai-wei. Le t'ai-wei se leva, félicitale marquis de Tchou-hiu en le saluant et il dit: « Le seul qui fût à craindre était Lu Tch'an; maintenant qu'il a été tué, le sort de l'empire est assuré.»

Puis (le t'ai-wei) envoya des hommes divisés en plusieurs escouades arrêter tous les membres de la famille Lu, hommes et femmes, et les décapiter tous, jeunes et vieux. Au jour sin-yeou (27 sept. 180), on arrêta et on décapita Lu Lou; on fit périr Lu Siu sous les coups; des émissaires furent envoyés qui tuèrent Lu Tong, roi de Yen, et déposèrent Yen, roi de Lou.

Au jour jen-siu (28 sept. 180), le premier précepteur de l'empeur (Chen) I-ki, redevint grand conseiller de gauche.

Au jour ou-tch'en (4 oct. 180), le roi de Tsi-tch'oan fut transféré pour régner à Leang; Soei, fils du roi Yeou, de

<sup>1.</sup> C'est-à-dire qu'ayant avec lui sur son char le ye-tché, porteur de l'insigne qui prouvait qu'il était chargé d'une mission par l'empereur, il put entrer sans obstacle dans le palais Tch'ang-lo.

<sup>2.</sup> Cf. p. 418, n. 5.

<sup>3.</sup> Cf. p. 418, n. 3.

<sup>4.</sup> Cf. p. 425, n. 6.

Tchao, fut nommé roi de Tchao. — (Lieou) Tchang, marquis de Tchou-hiu, fut chargé d'aller annoncer au roi de Ts'i le massacre de tous les membres de la famille Lu, et de l'inviter à licencier ses troupes. Les soldats de Koan Yng furent aussi licenciés à Yong-yang et s'en revinrent.

Les principaux ministres tinrent entre eux un conseil secret et dirent : « Le jeune empereur, ainsi que les rois de Leang, de Hoai-yang et de Tch'ang-chan, ne sont point véritablement fils de Hiao-hoei; c'est l'impératrice Lu qui, par ses machinations, a fait passer faussement pour tels des fils d'autres hommes; elle a tué leurs mères, les a élevés dans le sérail et a ordonné à Hiao-hoei de les reconnaître pour ses fils, de choisir l'un d'eux pour son successeur et de nommer rois les autres, asin de fortifier ainsi la famille Lu. Maintenant que nous avons exterminé tous les membres de la famille Lu, si nous maintenons ceux qu'ils ont nommés, quand ceux-ci seront devenus grands et dirigeront les affaires, nous serons considérés comme des gens indignes '. Il vaut mieux considérer quel est le plus sage parmi les rois et lui donner le pouvoir. » Quelqu'un dit : « Le roi Tao-hoei de Ts'i était le plus agé des fils de l'empereur Kao; c'est maintenant son fils légitimement ainé qui est roi de Ts'i2. Si l'on remonte à l'origine, on pourra dire qu'il est le petit-fils légitimement aîné de l'empereur Kao; il est

<sup>1.</sup> L'expression 無類 dans le sens de « ne faisant pas partie de la classe (des gens de bien) ». c'est-à-dire « coupable », peut être rapprochée de l'expression 不知 dans le chapitre Tai kia du Chou king (Legge, Chinese classics, vol. III, p. 207) et de l'expression 不自 dans le Tchong yong (Legge, Chinese classics, vol. I, p. 251).

<sup>2.</sup> Lieou Siang, roi Ngai, sils de Lieou Fei, roi Tuo-hoei, avait hérité en 188 avant J.-C. du titre de roi de Ts'i.

digne d'être nommé. » Les principaux ministres répliquèrent tous : « La famille Lu, grâce à son suneste parentage par les femmes avec l'empereur, a failli mettre en péril le temple ancestral et a jeté le trouble parmi les sujets les plus méritants. Maintenant, le roi de Ts'i a, dans la famille de sa mère, Se Kiun'; Se Kiun est un homme pervers; si nous nommons le roi de Ts'i, il y aura une nouvelle famille Lu. » On proposa de nommer le roi de Hoai-nan'; mais, comme il était jeune et que la samille de sa mère était aussi mauvaise, on dit alors : « Le roi de Tai' est justement à présent, parmi les fils encore vivants de l'empereur Kao, celui qui est l'ainé; sa bonté et sa piété filiale sont grandes et réelles; la samille Pouo, qui est celle de la reine-mère, est attentive à ses devoirs et excellente,; d'ailleurs, puisque nous nommerons l'ainé, on se conformera (à notre choix). Sa bonté et sa piété siliale sont renommées dans tout l'empire. C'est lui qu'il convient de prendre. »

(Les principaux ministres) convinrent alors entre eux d'envoyer des gens mander le roi de *Tai*; le roi de *Tai* renvoya un émissaire décliner la proposition; mais après que les envoyés furent revenus deux fois, (le roi) monta en char avec un cortège de six chars d'apparat<sup>4</sup>; le neu-

<sup>1.</sup> Se Kiun était l'oncle maternel de Lieou Siang, roi de Ts'i.

<sup>2.</sup> Le roi de Hoai-nan était Tchang, roi Li属王長; c'était un fils de Kao-tsou. Cf. p. 404.

<sup>3.</sup> Cf. p. 424, n. 3.

<sup>4.</sup> Le mot 傳 désigne le char d'apparat qu'un seigneur prenait pour se rendre à la capitale. Le texte est ici 然後乘六乘傳 Au commencement du chapitre x, on lit:乃命宋昌參乘 張武等六人乘傳. Enfin, dans le Ts'ien Han chou (chap. rv,

vième mois ', au jour ki-yeou (14 nov. 180), qui était le dernier jour du mois, il arriva à Tch'ang-ngan et s'arrêta dans le palais de Tai'. Les principaux ministres vinrent tous lui rendre visite; ils tenaient le sceau de Fils du Ciel qu'ils présentèrent au roi de Tai; tous ensemble l'élevèrent au rang de Fils du Ciel; le roi de Tai refusa plusieurs fois; les ministres assemblés le prièrent avec instances et il finit par consentir.

Hing-kiu, marquis de Tong-meou, dit : « Lorsqu'on a exterminé la famille Lu, je n'ai eu aucune part à cette action glorieuse. Je demande à être chargé de faire évacuer le palais. » Alors il entra dans le palais avec le t'ai-p'ou, qui était le gouverneur de T'eng, marquis de Jou-yn; arrivé en présence du jeune empereur, il lui dit : « Votre Majesté n'appartient pas à la famille Lieou et ne doit pas avoir le pouvoir. » Puis il se retourna pour donner le signal à ceux de l'entourage (de l'empereur) qui tenaient des lances, de jeter leurs armes à terre et de se débander; plusieurs hommes ne voulurent pas

p 1 ve), on trouve la lecon: 乃令朱昌驂乘張武等 六人乘六乘傳. Le mot乘 est un numéral dans l'expression 六乘傳 et il faut traduire le texte du Ts'ien Han chou comme signifiant: « Alors il ordonna à Song Tch'ang de monter sur le mème char que lui, et à six personnes, parmi lesquelles se trouvait Tchang Ou, de monter sur six chars d'apparat. » La phrase, telle qu'elle se trouve dans le chapitre x des Mémoires historiques, sera traduite d'une manière analogue. Ensin la leçon que nous avons ici doit signifier: « il monta en char avec un cortège de six chars d'apparat ».

<sup>1.</sup> Le texte des Mémoires historiques dit : heou kieou yue = le neuvième mois intercalaire, et celui du Ts'ien han chou dit : juen yue = au mois intercalaire. Mais nous avons vu qu'il n'y eut pas de mois intercalaire dans la huitième année de l'impératrice Lu (cf. p. 426, n. 3).

<sup>2.</sup> Cf. p. 412, n. 1.

quitter leurs armes; le chef des eunuques Tchang Tsé leur en donna l'ordre et eux aussi quittèrent leurs armes. Le gouverneur de Teng' manda le char de l'empereur?; il sortit en emmenant en char le jeune empereur; le jeune empereur lui dit : « Ou vous proposez-vous de me mener? » Le gouverneur de Teng lui répondit : « Dès que nous serons sortis je vous donnerai une demeure. » Il l'établit dans le bâtiment affecté au chao-fou?.

On prit alors l'équipage régulier du Fils du Ciel et on vint chercher le roi de Tai dans son palais en lui annonçant que le palais avait été soigneusement évacué. Le roi de Tai entra donc le soir dans le palais Wei-yang; il trouva dix ye-tché armés de lances qui gardaient la porte Toan et lui dirent : « Le Fils du Ciel est ici. Pourquoi Votre Altesse veut-elle entrer? » Le roi de Tai dit la chose au t'ai-wei; le t'ai-wei vint leur donner ses ordres; les dix ye-tché jetèrent tous leurs armes à terre et se retirèrent. Le roi de Tai entra aussitôt et commença à gouverner.

Pendant la nuit, des officiers répartis par escouades allèrent massacrer les rois de Leang, de Hoai-yang et de Tch'ang-chan ainsi que le jeune empereur, dans leurs

- 1. Hia-heou Yng; cf. p. 300, n. 1.
- 2. L'expression A désigne l'empereur lui-mème. C'est par une métaphore analogue que l'expression (littéralement : l'attelage impérial) est employée aujourd'hui pour désigner l'empereur.
  - 3. Cf. Appendice I, § 1, nº XVII.
- 4. Cet équipage régulier comportait un cortège de trentesix chars.
- 5. La porte Toan était la porte sud du palais. Cette porte devait être l'entrée principale; je crois donc que le mot toan est ici le substitut du mot tcheng dont l'usage avait été interdit au temps de Ts'in Che hoang-ti. Cf. p. 180, n. 1.

hôtels. Le roi de *Tai* prit le titre de Fils du Ciel; il mourut vingt-trois ans après; son titre posthume fut « l'empereur *Hiao-wen* ».

Le duc grand astrologue dit: Au temps de l'empereur Hiao-hoei et de l'impératrice femme de Kao-tsou, le peuple aux cheveux noirs put enfin échapper aux horreurs des royaumes combattants; princes et sujets désiraient tous le repos et l'inaction. C'est pourquoi, bien que l'empereur Hoei laissât pendre sa robe et restât les mains jointes, bien que l'impératrice femme de Kao-tsou fût une femme sur le trône et se fût arrogé le droit de faire des décrets, et bien que le gouvernement ne sortit pas des affaires de ménage, cependant l'empire jouit du calme; les supplices furent rarement appliqués; les criminels furent peu nombreux; le peuple s'appliqua aux semailles et aux moissons; il eut en abondance de quoi se vêtir et se nourrir.

- 1. C'est-ù-dire: « bien qu'il fût inactif ». L'expression se the se retrouve deux fois dans le Chou king (chap. Ou tch'eng, § 10 ct chap. Pi ming, § 5; Legge, Chinese classics, vol. III, p. 316 et p. 573).
  - 2. Cf. p. 413, n. 2.
- 3. La politique de l'impératrice Lu sut en esset tout entière appliquée à des intrigues de samille.
- 4. Se-ma Ts'ien fait cette remarque intéressante que, bien que le gouvernement de l'empereur Hiao-hoei et celui de l'impératrice Lu aient été fort mauvais, le peuple jouit cependant d'un grand bien-être sous leurs règnes parce que les lois économiques et sociales sont souvent indépendantes des perturbations politiques.

## CHAPITRE X

## DIXIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## HIAO-WEN

L'empereur Hiao-wen<sup>1</sup> était un fils, mais non l'ainé, de Kao-tsou. La onzième année de Kao-tsou (196 av. J.-C.), au printemps, quand (Kao-tsou) eut écrasé l'armée de Tch'en Hi et soumis le territoire de Tai, il le nomma roi de Tai, avec Tchong-tou<sup>2</sup> pour capitale; c'était un sils de l'impératrice-douairière Pouo.

Il occupait cette place depuis dix-sept ans et c'était le septième mois de la huitième année de l'impératrice femme de Kao-tsou, lorsque celle-ci mourut. Le neuvième mois, les membres de la famille Lu, à savoir Lu Tch'an et son parti, voulurent faire une révolution afin de mettre en danger la famille Lieou. Les principaux ministres s'unirent pour les exterminer; ils convinrent

<sup>1.</sup> Cf. p. 395, n. 3.

<sup>2.</sup> A 12 li au sud-ouest de la sous-préfecture de Ping-yao The présecture de Fen-tcheou, province de Chān-si. Plus haut cependant ; Se-ma Ts'ien a dit que la capitale du roi de Tai était à Tsin-yang (cs. p. 395, n. 2 ad fin.).

<sup>3.</sup> Cf. p. 426, n. 3.

de faire venir et de mettre sur le trône le roi de Tai. Ces choses sont racontées dans le chapitre consacré à l'impératrice Lu.

Le conseiller d'état Tch'en P'ing, le t'ai-wei Tcheou P'o et les leurs envoyèrent des émissaires chercher le roi de Tai; le roi de Tai demanda l'avis de son entourage dans lequel se trouvaient le lang-tchong-ling Tchang Ou et d'autres. Tchang Ou et les autres dirent dans la délibération : « Les principaux ministres de Han sont tous d'anciens grands généraux du temps de l'empereur Kao (-tsou); ils sont exercés à la guerre et fort trompeurs dans leur desseins; aussi leurs aspirations ne s'arrêtent-elles pas là; ils n'étaient retenus que par la crainte que leur inspirait le prestige de l'empereur Kao (-tsou) et de l'impératrice-douairière Lu. Maintenant, ils ont exterminé tous les membres de la famille Lu et viennent de marcher dans le sang' à la capitale; maintenant, s'ils vont à la rencontre de Votre Majesté, ce n'est qu'un prétexte; en réalité on ne peut se fier à eux. Nous désirons que Votre Majesté se dise malade et n'aille pas (vers eux), afin de voir comment les choses tourneront. »

Le tchong-wei Song Tch'ang' s'avança et dit : « Vos sujets, dans les avis qu'ils vous donnent, ont tous tort. En effet, quand les Ts'in perdirent leur domination, les seigneurs et les braves saisirent les armes; ils se comp-

<sup>1.</sup> L'expression 速血 n'a pas ici le sens de a se frotter les lèvres du sang de la victime » (cf. p. 414, n. 1). Le Ts'ien Han chou (chap. iv, p. 1 r') écrit 荣血; le mot 荣, dit Yen Che-kou, est ici l'équivalent de 躁 et signifie 爱步= marcher sur ou dans. C'est aussi l'interprétation que donnent les commentateurs de Se-ma Ts'ien.

<sup>2.</sup> D'après Se-ma Tcheng, Song Tch'ang serait le petit-sils de Song I (cf. p. 262).

taient par myriades ceux qui se croyaient, chacun pour sa part, capables de réussir; en définitive cependant celui qui occupa la place de Fils du Ciel, ce fut (le représentant de) la famille Lieou; l'empire coupa court aux espérances (qu'il avait entretenues)1; c'est là le premier point. L'empereur Kao nomma rois ses fils et ses frères cadets; leurs terres s'adaptèrent les unes aux autres comme les dents d'un chien :; c'est de cela qu'on peut dire que c'est le principe de la pierre qui sert de base<sup>2</sup>; l'empire se soumit à cette puissance: tel est le second point. Quand les Han furent triomhants, ils supprimèrent le gouvernement cruel des Ts'in; ils restreignirent les lois et les ordonnances; ils répandirent leur bienfaisance et leur compassion; chaque homme se trouva à son aise et il fut difficile de susciter aucun trouble; tel est le troisième point. Or, grâce à la terreur qu'inspirait l'impératrice-douairière Lu, on nomma trois rois parmi les divers membres de la famille Lu; ils accaparèrent l'autorité et gouvernèrent à leur guise. Cependant, le t'ai-wei se rendit dans l'armée du nord avec un simple sceau et, au premier appel qu'il fit entendre, tous les soldats se découvrirent le bras gauche pour témoigner qu'ils étaient du parti des Lieou; ils se révoltèrent con-

- 1. C'est-à-dire que tous ceux qui, dans l'empire, avaient pu espérer conquérir le pouvoir, renoncèrent à leurs rêves ambitieux quand ils eurent vu le triomphe de Kao-tsou.
- 2. Les dents du chien ne sont pas toutes sur un même plan comme les dents de l'homme, mais celles d'en haut s'entrecroisent avec celles d'en bas. De là cette comparaison qu'on retrouve souvent chez les historiens chinois pour désigner des territoires de forme irrégulière qui s'enchevêtrent entre eux.
- 3. 磐石之宗. C'est à peu près la même métaphore que nous avons en français dans l'expression « la pierre de l'angle ».
  - 4. Cf. p. 432, n. 5,

tre les membres de la famille Lu et finirent par les anéantir. Ce fut là un don du Ciel; les forces humaines ne l'auraient pu faire. Maintenant, quand bien même les principaux ministres voudraient faire une révolution, les cent familles ne le leur permettraient pas; comment leur parti pourrait-il avoir seul le pouvoir? D'ailleurs maintenant vous avez à l'intérieur la parenté (des marquis de) Tchou-hiu et de Tong-meou 1; à l'extérieur, on a à craindre la puissance (des rois) de Ou, Tch'ou, Hoai-nan, Lang-ya, Ts'i et Tai. En outre, maintenant il n'y a plus d'autres sils de l'empereur Kao que (le roi de) Hoai-nan et Votre Majesté; or Votre Majesté est l'aîné; par votre sagesse, votre vertu, votre bonté et votre piété filiale vous êtes renommé dans tout l'empire. Voilà pourquoi les principaux ministres, tenant compte des dispositions de l'empire, ont voulu vous aller chercher et vous mettre sur le trône; que Votre Majesté n'en doute point. »

Le roi de *Tai* en référa à la reine-douairière pour qu'elle lui donnât son avis; elle était indécise et ne put se décider. (Le roi) consulta à ce sujet les sorts par la

- 1. Parmi les hauts fonctionnaires qui ont été les instigateurs de la révolution, il y en a deux qui sont les parents du roi de Tai; ce sont Lieou Tchang, marquis de Tchou-hiu et Lieou Hing-kiu, marquis de Tong-meou, qui sont tous deux des frères cadets du roi de Ts'i et des neveux du roi de Tai. Ainsi, quand bien même les hauts fonctionnaires auraient des desseins cachés, ils devraient redouter, à la capitale même, deux des leurs qui sont des membres de la famille Lieou et, d'autre part, ils devraient craindre, au dchors, les soldats commandés par les membres de la famille Lieou qui ont le titre de roi.
- 2. Au lieu de p, qui est la lecon des Mémoires historiques, le Ts'ien Han chou donne la lecon p qui est préférable. Cette expression signifie « hésitant, incertain », parce que le singe (yeou) et l'éléphant (yu) sont d'un naturel indécis et mésiant.

tortue; la ligne symbolique qu'il obtint fut la grande transversale; l'oracle fut le suivant : « La grande transversale, c'est changer, changer '. Je serai roi par la grâce du Ciel; (je serai comme) Ki, de la dynastie Hia, par ma gloire. » Le roi de Tai dit : « Je suis bien déjà roi; de quelle royauté s'agit-il encore? » Le devin lui répondit : « Celui qu'on appelle le roi par la grâce du Ciel , c'est le Fils du Ciel. »

Le roi de Tai envoya alors Pouo Tchao, frère cadet de l'impératrice-douairière, rendre visite au marquis de Kiang; le marquis de Kiang et ses collègues expliquèrent en détail à (Pouo) Tchao les raisons pour lesquelles ils (voulaient) aller chercher le roi et le mettre sur le trône. Pouo Tchao revint rendre compte de sa mission et dit : « Ils sont dignes de foi. Il n'y a pas matière à suspicion. » Le roi de Tai dit alors en riant à Song Tch'ang : « C'est bien ce que vous aviez dit. » Puis il invita Song Tch'ang

- 1. Fou K'ien dit que le mot keng Représente la figure de la grande transversale; mais cette explication reste obscure pour moi. D'après une autre interprétation, le mot keng est la formule divinatoire qui correspond à la ligne appelée la grande transversale; Tchang Yen montre comment ce mot peut s'appliquer aux circonstances présentes: « La barre transversale, c'est l'irréflexion et l'in-
- soumission (?); le mot Rest l'équivalent du mot C(changer); cela signifie: supprimer les seigneurs et s'emparer de la dignité impériale. Autrefois, les cinq empereurs, quand ils avaient gouverné l'empire et qu'ils étaient vieux, cédaient le pouvoir à un sage pour qu'il régnât. K'i (fils de Yu le grand, et second empereur de la dynastie Hia), le premier, hérita de la dignité de son père et put se conformer d'une manière glorieuse à l'œuvre du prince son prédécesseur. De même, l'empereur Wen (qui n'était encore que roi de Tai) succédant à son père (Kao-tsou), on dit qu'il ressemble à K'i, de la dynastic Hia. »
- 2. On sait que, dans le Tch'oen ts'ieou, l'expression 天王 désigne toujours le Fils du Ciel de la dynastie Tcheou.

à monter avec lui sur son char et six personnes, parmi lesquelles se trouvait Tchang Ou, montèrent sur des chars d'apparat; ils se rendirent à Tch'ang-ngun; arrivés à Kao-ling', ils s'arrêtèrent et Song Tch'ang fut chargé d'aller promptement en avant jusqu'à Tch'ang-ngan pour y observer l'état des affaires. Lorsque (Song) Tch'ang arriva au pont sur la rivière Wei<sup>2</sup>, (il vit que) tous les fonctionnaires jusqu'aux conseillers d'état venaient à la rencontre (du roi); Song Tch'ang retourna faire son rapport. Le roi de Tai se porta en toute hâte jusqu'au pont de la rivière Wei; tous les fonctionnaires le saluèrent, lui sirent accueil et se dirent ses sujets. Le roi de Tai descendit de son char et les salua. Le t'ai-wei (Tcheou) P'o s'avança et dit : « Je voudrais vous demander la permission de vous entretenir en particulier. » Song Tch'ang lui dit : « Si ce que vous avez à dire est d'intérêt public, dites-le en public; si ce que vous avez à dire est d'intérêt privé, le roi ne recoit pas ce qui est d'intérêt privé. » Le l'ai-wei se mit alors à genoux et offrit le sceau et l'insigne du Fils du Cicl; le roi de Tai s'excusa et dit: « Allons au palais de Tai' pour y délibérer. »

<sup>1.</sup> Aujourd'hui, sous-préfecture de Kao-ling, préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

<sup>2.</sup> Ce pont se trouvait sur la rivière Wei, au nord de Tch'ang-ngan. Le San fou kou che (c'est-à-dire le livre sur les choses anciennes des trois districts de la capitale, du Yeou fou fong et du Tso fong i) dit :

Le palais Hien-yang 成場官 était au nord du Wei; le palais Hing-lo 美管官 était au sud du Wei. Le roi Tchao (306-251 av. J.-C.), de Ts'in, réunit l'intervalle entre les deux palais en faisant sur la rivière Wei un pont qui était long de trois cent quatre-vingts pas. » Ce pont est assurément un des plus anciens ouvrages d'art dont l'histoire chinoise ait conservé le souvenir d'une manière certaine.

<sup>3.</sup> Cf. p. 412, n. 1.

A ces mots, il se rendit promptement au palais de Tai; la foule des fonctionnaires y arriva à sa suite. Le conseiller d'état Tch'en P'ing, le t'ai-wei Tcheou P'o, le général en chef Tch'en Ou, le yu-che-ta-fou Tchang Ts'ang, le chef de la maison impériale Lieou Yng, le marquis de Tchou-hiu, Lieou Tchang, le marquis de Tongmeou, Lieou Hing-kiu, le ticn-k'o Lieou Kie saluèrent tous par deux fois et dirent : « Ni le prince Hong¹, ni les autres ne sont sils de l'empereur Hiao-hoei; il ne saut pas leur consier le temple des ancètres. Vos sujets, ayant demandé respectueusement à délibérer avec la marquise de Yn-ngan, reine semme du seigneur (qui a le titre posthume de) roi K'ing², avec le roi de Lang-ya², avec

- 1. Hong cet le nom personnel qu'avait pris I, roi de Tch'angchan, lorsque l'impératrice Lu lui avait donné le titre d'empereur (cf. p. 420 et 417, n. 6).
- 2. D'après les commentateurs Sou Lin, Siu Koang et Wei Tchao, le marquis de Yn-ngan et la semme du roi King seraient deux personnages distincts. Mais, d'après Jou Choen, c'est la semme du roi King qui avait le titre de marquise de Yn-ngan; cet ennoblissement d'une semme n'est pas un fait unique à cette époque; on a vu plus haut que Lu Siu avait été nommée marquise de Lin-koang (cf. p. 418, n. 3); de même la semme de Siao Ho ctait marquise de Tsoan de Comment le mari de cette semme portait
- Il nous reste à expliquer comment le mari de cette semme portait à la sois les titres de seigneur et de roi : elle avait épousé Lieou Hi ou Lieou Tchong (cf. p. 392, n. 1) qui était le srère aîné de Kaotsou; Lieou Tchong avait été d'abord roi, mais ensuite il sut dégradé et nommé marquis de Ho-yang (cf. p. 392, n. 2); il n'était donc plus qu'un seigneur quand il mourut. Dans la suite, son fils Lieou Pi sut nommé roi de Ou (cf. p. 398) et sit décerner à son père le titre posthume de roi K'ing; c'est pourquoi Lieou Tchong est désigné dans notre texte à la sois sous les titres de seigneur (lie heou) et de roi (wang). La marquise de Yn-ngan étant la veuve de l'aîné de la samille impériale, il était naturel qu'elle sût consultée dans une question de succession au trône.
  - 3. Lieou Tsé; cf. p. 423.

les membres de la famille impériale, les principaux ministres et avec les seigneurs et les officiers payés deux mille che, ont dit : Votre Majesté est le plus agé des fils de l'empereur Kao; il faut qu'il soit le successeur de l'empereur Kao; nous désirons que Votre Majesté prenne la dignité de Fils du Ciel. » — Le roi de Tai répondit : « Assumer le soin du temple ancestral de l'empereur Kao, c'est une grave affaire; je suis sans talent et ne suis pas qualifié pour être digne du temple ancestral. Je voudrais demander au roi de Tch'ou' d'examiner qui il faut (nommer). Pour moi, je ne saurais m'en charger. » Tous les fonctionnaires se prosternèrent et le prièrent instamment; le roi de Tai refusa par trois fois en se tournant vers l'ouest, puis par deux fois en se tournant vers le sud :; le conseiller d'état (Tch'en) P'ing et ses collègues dirent : Vos sujets se prosternent et vous expriment leur avis : que Votre Majesté prenne soin du temple ancestral de l'empereur Kao; c'est vous qui êtes le plus nécessaire et le plus digne. Tout le monde dans l'empire, soit parmi les seigneurs, soit dans le peuple, vous considère comme nécessaire. Nous, vos sujets, nous prenons en considération le temple ancestral et les dieux de la terre et des moissons et nous n'oserions pas agir inconsidérément; nous voudrions: que Votre Majesté nous sit la faveur de nous écouter. Vos sujets vous présentent avec

<sup>1.</sup> Le roi de Tc'hou, Lieou Kiao 劉文, était le frère cadet de Kao-tsou; c'était en ce temps le plus vénérable des membres de la famille impériale.

<sup>2.</sup> Un maître qui reçoit un hôte se tourne vers l'ouest; un souverain qui recoit son sujet se tourne vers le sud. En se tournant vers l'ouest, le roi de Tai commence par se comporter comme un simple maître de maison, lorsqu'il se tourne vers le sud, il montre qu'il en vient graduellement à traiter les assistants comme ses sujets

respect le sceau et les insignes de Fils du Ciel. Par deux fois ils saluent l'empereur. » Le roi de Tai dit : « Puisque la famille impériale, les généraux, les conseillers, les rois et les seigneurs considèrent que personne n'est aussi nécessaire que moi, je n'ose pas refuser. » Il prit aussitôt la dignité de Fils du Ciel.

La foule des fonctionnaires se rangea à ses côtés suivant les rites; il envoya alors le t'ai-p'ou (Hia-heou) Yng et le marquis de Tong-meou (Lieou) Hing-kiu saire évacuer le palais. On lui présenta l'équipage régulier ' du Fils du Ciel et on alla le chercher au palais de Tai2. Ce jour même, dans la soirée, l'empereur entra dans le palais Wei-yang. Pendant la nuit, il conféra à Song Tch'ang le titre de commandant en chef de la garde, ayant autorité sur les armées du nord et du sud ; il conféra à Tchang Ou le titre de lang-tchong-ling. Il parcourut l'intérieur du palais; il revint s'asseoir dans la salle antérieure et, cette nuit même, il rendit un décret en ces termes : « Pendant l'intervalle (qui me sépare de mon prédécesseur), les membres de la famille Lu ont dirigé les affaires et ont accaparé l'autorité; ils ont projeté de faire une grande révolte; ils ont voulu. ainsi mettre en péril le temple ancestral de la famille Lieou. Grâce aux généraux, aux conseillers, aux seigneurs, aux membres de la famille impériale et aux principaux ministres, on les a exterminés; tous ont subi leur peine '. Puisque c'est mon avènement, je ferai une am-

<sup>1.</sup> Cf. p. 441, n. 4.

<sup>2.</sup> Cf. p. 448, n. 3.

<sup>3.</sup> Yen Che-kou explique l'expression 間者 comme signifiant 中間之時

<sup>4.</sup> Sur l'expression 伏其辜, cf. p. 124, n. 1.

nistie pour tout l'empire; je donne au peuple un degré dans la hiérarchie, et, aux femmes, des bœufs et du vin à distribuer par groupe de cent foyers'. Il y aura un banquet pendant cinq jours'. »

La première année de l'empereur Hiao-wen au dixième mois, au jour keng-siu (15 nov. 180)<sup>3</sup>, (l'empereur) déplaça (Lieou) Tsé, ex-roi de Lang-ya, et le nomma roi de Yen<sup>4</sup>. — Au jour sin-hai (16 nov. 180), l'empereur monta par l'escalier principal au temple ancestral de Kao (-tsou). — Le conseiller de droite, (Tch'en) P'ing, fut nommé conseiller de gauche<sup>5</sup>; le t'ai-wei (Tcheou) P'o, fut nommé conseiller de droite; le général en chef, Koan Yng, fut nommé t'ai-wei. — Les territoires qui appartenaient autrefois à Ts'i et à

- 1. Aux hommes, on donnait un degré dans la hiérarchie (cf. Appendice I, § 2); non pas à tous les hommes, mais aux chefs de famille. Aux femmes, on donnait des bœufs et du vin; d'après Yen Che-kou, on faisait ce don à l'épouse du chef de famille qui avait reçu un degré dans la hiérarchie; d'après l'interprétation moins vraisemblable de
- Yo Yen D, ce présent était destiné aux semmes qui n'avaient ni mari ni fils. Le nombre des bœuss et des che (cs. p. 81, n. 4) de vin qu'on donnait par groupe de cent soyers était variable; dans le Traité sur les sacrisices song et chan, on lit que l'empereur Ou, après avoir accompli ces cérémonies, donna au peuple un bœus et dix che de vin par groupe de cent soyers.
- 2. D'apres les lois des Han, dit Wen Yng, quand trois personnes ou plus se réunissaient pour boire sans motif, elles commettaient un délit qui était puni d'une amende de quatre onces d'or L'autorisation de banqueter pendant cinq jours était donc une licence extraordinaire. Le mot indique une distribution de nourriture, par opposition au mot qui indique une distribution d'argent.
- 3. C'est-à-dire le lendemain même du jour où le roi de Tai avait accepté le titre d'empereur.
  - 4. Le territoire de Lang-ya sut rendu au roi de Ts'i.
  - 5. Cf. p. 415, n. 1.

Tch'ou et dont les membres de la famille Lu s'étaient emparés furent tous rendus (à Ts'i et à Tch'ou). - Au jour jen-tse (17 nov. 180), (l'empereur) envoya le commandant des chars et des cavaliers, Pouo Tchao, chercher la reine-douairière à Tai1. — L'empereur dit : « Lu Tch'an s'était installé lui-même dans le poste de conseiller d'état; Lu Lou était devenu général en chef. Pleins d'arbitraire et d'insolence, ils envoyèrent le général Koan Yng attaquer Ts'i à la tête d'une armée; ils se proposaient de se substituer à la famille Lieou. (Koan) Yng s'arrêta à Yong-yang et n'engagea pas l'attaque; il fit un complot, de concert avec les seigneurs, pour exterminer les membres de la famille Lu. Lu Tch'an voulut faire des choses détestables; le conseiller d'état Tch'en P'ing et le t'ai-wei Tcheou P'o sirent un plan pour enlever l'armée à Lu Tch'an et aux siens. Le marquis de Tchou-hiu, Lieou Tchang, fut à la tête du mouvement et, le premier, arrêta Lu Tch'an et les siens; le t'ai-wei, donnant en personne l'exemple à (Ki) T'ong, marquis de Siang-p'ing, prit en main l'insigne de sa mission et accepta l'ordre d'entrer dans l'armée du nord ; le tien-k'o Lieou Kie enleva lui-même son sceau à Lu Lou, roi de Tchao. En outre (de ce que les personnages qui vont être nommés possèdent déjà), je confère au t'ai-wei (Tcheou) P'o une terre de dix mille foyers et je lui donne cinq mille livres d'or; au conseiller d'état Tch'en P ing et au général Koan Yng, des terres de trois mille foyers pour chacun d'eux et deux mille livres d'or; au marquis de Tchou-hiu, Lieou Tchang, au marquis de Siang-p'ing, (Ki) Tong, au marquis de Tong-meou, Lieou Hing-kiu,

<sup>1.</sup> On a vu plus haut (p. 447) que Pouo Tchao était le frère cadet de la reine-mère.

des terres de deux mille foyers pour chacun d'eux et mille livres d'or. Je confère au tien-k'o (Lieou) Kie le titre de marquis de Yang-sin et je lui fais don de mille livres d'or. »

Le douzième mois (12 janv.-10 fév. 179 av. J.-C.), l'empereur dit : « Les lois sont la rectitude du gouvernement; elles sont ce par quoi on réprime les méchants et on encourage les bons. Maintenant, quand on a conclu qu'il y avait eu une violation de la loi, il en résulte que des innocents, à savoir le père et la mère, les femmes et les enfants et ceux qui sont nés de la même souche ' sont tenus pour complices et deviennent la « parenté saisie » <sup>2</sup>. C'est ce que je n'approuve aucunement. Délibérez à ce sujet. » Les officiers dirent tous : « Le peuple est incapable de se gouverner lui-même; c'est pourquoi on a fait les lois afin de le réprimer. Si on incrimine plusieurs personnes à la fois et si on les fait tomber sous le coup de l'arrestation, c'est afin de rendre leurs cœurs solidaires et de faire qu'il soit difficile de violer la loi. L'origine de cette institution date de loin. Se conformer à l'antiquité est ce qu'il y a de plus avantageux. » L'empereur dit : « J'ai appris que lorsque les lois étaient justes le peuple était bon, que lorsque les châtiments étaient ce qu'ils doivent être, le peuple était obéissant. Or ceux qui sont les pasteurs du peuple et qui le guident vers le bien, ce sont les fonctionnaires; s'ils ne peuvent le guider et si, de plus, ils le punissent avec des lois injustes, ils deviennent au contraire nuisibles au peuple. Ceux qui sont pervers, comment les réprime-

<sup>1.</sup> L'expression 同產 est expliquée par le commentaire du Tong kien kang mou (chap. 111, p. 21 ro) comme signifiant 同所生.
2. Cf. p. 234, n. 1.

ront-ils? Je ne vois point ce qu'il y a là d'avantageux. Pensez-y mûrement. » Les officiers dirent tous : « Votre Majesté redouble sa grande compassion; sa bonté est très complète. Nous, vos sujets, ne saurions y atteindre. Nous vous prions de rendre un édit qui abroge le texte de loi relatif à la parenté saisie et aux complices. »

Pendant le mois initial (11 fév.-12 mars 179), des officiers dirent : « Désigner de bonne heure l'héritier présomptif, c'est un moyen d'honorer le temple des ancêtres; nous vous prions de nommer l'héritier présomptif. » L'Empereur dit : « Je suis si dénué de vertu que la sainte intelligence de l'Empereur d'en haut ne prend pas plaisir à mes offrandes et que le peuple dans tout l'empire n'est point satisfait dans ses désirs. Maintenant, à supposer que je ne puisse pas rechercher partout l'homme le plus sage et le plus vertueux de l'empire pour lui céder le pouvoir et que j'annonce que je nomme d'avance un héritier présomptif, ce sera aggraver mon manque de vertu 1. Que dirai-je au peuple pour l'apaiser? » Les officiers répliquèrent : « Nommer d'avance un héritier présomptif, c'est le moyen d'affermir le temple ancestral et les dieux de la terre et des moissons et de sauver l'empire de la ruine. » L'empereur dit : « Le roi de Tch'ou est mon oncle; il est avance en âge; il a fort observé les raisons qui constituent l'empire; il voit clairement l'essence du gouvernement. Le roi de Ou est mon aîné:

<sup>1.</sup> L'empereur fait observer qu'en nommant un héritier présomptif, il donne à entendre qu'il gardera le pouvoir jusqu'à ce que cet héritier puisse lui succéder. Or il se reconnaît indigne du trône; ne ferait-il pas mieux d'abdiquer et, imitant l'exemple des anciens empereurs Yao et Choen, de céder le gouvernement à celui qui en est le plus digne dans l'empire?

<sup>2.</sup> Licou Pi, roi de Ou, était fils du frère aîné de Kao-tsou (cf. p. 398, n. 4).

il unit la compassion et la bonté à l'amour de la vertu. Le roi de Hoai-nan est mon frère cadet; il pratique la vertu de manière à me seconder. Comment (ces trois hommes) ne seraient-ils pas désignés d'avance (pour me remplacer)? Parmi les rois-vassaux, membres de la famille impériale, mes frères, il y a des sujets de grand mérite qui sont fort sages et sont doués de vertus et de justice. Si j'appelais tous ceux qui pratiquent la vertu pour qu'ils me secondent, je ne pourrais en finir. C'est là un effet de l'influence surnaturelle des dieux de la terre et des moissons; c'est là un bienfait pour tout l'empire. Si maintenant je ne les choisis point pour les élever et si je dis que ce doit être un de mes fils (qui me succédera), les hommes jugeront que j'ai oublié les sages inspirés par la vertu et que je n'ai pensé qu'à mes fils. Ce n'est pas de cette manière que j'affligerai l'empire : je ne puis admettre (qu'il en soit ainsi). » Les officiers le prièrent tous avec instances, disant : « Dans l'antiquité, les Yn et les Tcheou régnèrent: (ces deux dynasties) gouvernèrent et maintinrent le calme toutes deux pendant plus de mille années. Ceux qui autrefois possédèrent l'empire eurent tous, sans exception, une longue durée ; or ils suivaient tous cette méthode : celui qu'ils nommaient leur successeur était toujours leur

- 1. Le mot est explique par tous les commentateurs comme ayant ici le sens de . Le roi de Hoai-nan s'appelait Lieou Tchang.
- 2. La leçon des Mémoires historiques est 莫不長焉; la leçon du Ts'ien Han chou (chap. 1v, p. 4 r°) est 莫長焉; si l'on adopte cette dernière lecture, il faudra comprendre la phrase de la manière suivante: a De tous ceux qui autrefois possédèrent l'empire, il n'y eut aucune dynastie qui dura aussi longtemps que les Yn et les Tcheou. » Se-ma Tcheng commente, par inadvertance, le texte des Mémoires kistoriques comme s'il était identique à celui du Ts'ien Han chou.

sils; l'origine de cette coutume date de loin. L'empereur Kao se mit en personne à la tête de ses guerriers et de ses grands officier et le premier il pacisia l'empire. Il établit des seigneurs. Lui-même devint le grand aïeul de la dynastie impériale et, de leur côté, les rois-vassaux et les seigneurs qui les premiers reçurent des états devinrent tous les aïeux (des chefs) de leurs états. Les fils et les petits-fils se sont succédé les uns aux autres et, de génération en génération, il n'y a eu aucune interruption. C'est là le grand principe de l'empire; c'est pourquoi l'empereur Kao l'a institué afin d'assurer le calme à l'intérieur des mers. Maintenant, repousser celui qu'il faut nommer et aller choisir quelque autre personne parmi les seigneurs ou dans la famille impériale, ce n'est point (conforme à) la volonté de l'empereur Kao. Faire une nouvelle délibération est inutile. Votre fils un tel est l'ainé; il possède une réelle perfection, une aimable bonté. Nous vous prions de le nommer héritier présomptif. » L'empereur alors y consentit. A cette occasion, il donna un degré dans la hiérarchie à tous les fils du peuple de l'empire qui devaient succéder à leurs pères!.

(L'empereur) conféra au général Pouo Tchao le titre de marquis de Tche.

Le troisième mois (11 avril-10 mai 179), les officiers proposèrent qu'on nommât une impératrice. L'impéra-

<sup>1.</sup> On a vu plus haut (p. 452, n. 1) que cette saveur était conférée en général aux chess de samille. L'empereur Wen, au moment où il donne à son fils ainé le titre d'héritier présomptif, veut que, dans tout l'empire, les fils qui doivent succéder un jour à leurs pères reçoivent aussi un avantage, et c'est pourquoi il leur confère un degré dans la hiérarchie.

<sup>2.</sup> C'était alors, dit Siu Koang, le jour i-se du premier mois (10 mars 179).

et à Se Kiun, oncle maternel du roi de Ts'i, le titre de marquis de Ts'ing-kouo!

En automne, (l'empereur) conféra à *Ts'ai Kien*, exconseiller d'état (du roi) de *Tch'ang-chan*, le titre de marquis de *Fan*.

Quelqu'un dit au conseiller de droite: « Vous avez d'abord exterminé les membres de la famille Lu; vous avez été chercher le roi de Tai. Maintenant, vous vous êtes enorgueilli de votre gloire; vous avez reçu de hautes récompenses; vous occupez une place honorée. Le malheur ne peut tarder à vous atteindre. » Le conseiller de droite (Tcheou) P'o donna alors sa démission en prétextant une maladie. On le laissa aller et le conseiller de gauche (Tch'en) P'ing devint le seul conseiller d'état.

La deuxième année, au dixième mois (5'nov. 3 déc. 179), le conseiller d'état (*Tch'en*) *P'ing* mourut; de nouveau on nomma conseiller (*Tcheou*) *P'o*, marquis de Kiang.

L'empereur dit: « J'ai entendu dire que, dans l'antiquité, les seigneurs qui établissaient leurs royaumes pour une durée de plus de mille années restaient chacun dans leurs terres et n'entraient (à la capitale) que pour apporter le tribut aux époques fixées. Le peuple ne souffrait pas; les supérieurs et les inférieurs étaient satisfaits; il n'y avait personne qui délaissat la vertu. Au-

<sup>1.</sup> L'empereur avait nommé marquis de Tche son oncle maternel Pouo Tchao; pour ne pas exciter de jalousie, il confère une dignité équivalente aux oncles maternels du roi de Hoai-nan, son frère, et du roi de Ts'i, son neveu.

<sup>2.</sup> Cf. Mém. hist., chap. Lv11.

<sup>3.</sup> Au lieu du mot **a**, le Ts'ien Han chou donne le mot **a** = s'éloigner, de s'écarter de.

jourd'nui, les seigneurs demeurent pour la plupart à Tch'ang-ngan; leurs terres sont éloignées; leurs officiers et leurs soldats ne les approvisionnent qu'au prix de beaucoup de dépenses et d'efforts. D'autre part, les seigneurs n'ont plus aucun moyen d'instruire leur peuple. J'ordonne donc que les seigneurs se rendent dans leurs états respectifs. Ceux qui remplissent un office (à la cour) et ceux qui sont retenus par un décret (spécial) y enverront leurs héritiers présomptifs. »

Le onzième mois, au dernier jour du mois (2 janvier 178), il y eut une éclipse de soleil. Le douzième mois, au quinzième jour du mois (17 janvier 178), il y eut encore une, éclipse de soleil'. L'empereur dit : « Voici ce que j'ai entendu dire: Le Ciel fait naître la multitude du peuple : en sa faveur il établit des princes pour qu'ils le nourrissent et le gouvernent; si le souverain des hommes n'est pas vertueux et si son administration n'est pas équitable, alors le Ciel le montre par des calamités, afin d'avertir qu'on ne gouverne pas bien. Or le onzième mois, au dernier jour du mois, il y a eu une éclipse de soleil; quelle calamité peut être plus grande que celle-ci, à savoir un reproche qui se maniseste dans le Ciel même? Pour moi, je suis le gardien et le protecteur du temple ancestral; ma personne faible et chétive a été mise dans un poste de confiance au dessus de la foule du peuple et au dessus des princes et des rois. Si le gouvernement de l'empire est troublé, la faute en est à moi seul et peut-être aux deux ou trois personnes qui tiennent en main l'admi-

<sup>1.</sup> Le Ts'ien Han chou ne mentionne pas cette éclipse; en esset, il ne peut y avoir d'éclipse de soleil le quinzième jour d'un mois lunaire.

<sup>2.</sup> nest ici l'équivalent de 責 (ap. Yen Che-kou).

nistration et sont comme mes jambes et mes bras. En bas, je n'ai point pu diriger et élever la multitude des êtres; en haut, j'ai nui à l'éclat des trois luminaires '. C'est donc que mon manque de vertu a été grand! Quand cet ordre vous sera parvenu, résléchissez à toutes, les fautes que j'ai pu commettre et aux impersections de mes connaissances, de mes vues et de mes pensées Déclarez-les-moi nettement. En outre, recommandez-moi ceux qui sont d'une vertu sage et d'une intégrité absolue ceux qui sont capables de parler franc et de faire ouvertement des remontrances, afin qu'ils corrigent mes manquements. Puis que chacun s'acquitte bien des devoirs de sa charge et se préoccupe de diminuer les corvées et les dépenses afin de mettre le peuple à l'aise. Pour moi, comme je suis incapable de porter au loin mes bienfaits, je songe avec inquiétude à la mauvaise conduite des étrangers et c'est pourquoi mes préparatifs (de guerre) sont incessants. Maintenant, quoique je ne puisse pas licencier les troupes qui forment des colonies militaires et tiennent garnison à la frontière, (comment pourrais-je) faire montre de mes armes et donner de l'importance à mes gardes? je licencie donc l'armée du commandant de la garde. Les chevaux qui se trouvent actuellement dans le haras imperial y seront maintenus et dès maintenant' devront suffire; tous les autres, j'en fais don aux relais de la poste '.»

- 1. Le soleil, la lune et les étoiles.
- 2. C'est-à-dire le présent édit.
- 3. Le mot 財 est ici l'équivalent de 縺.
- 4. Le mot la a le même seus que le mot = relai. Tous les trente li, il y avait un relai. Le mot fait allusion à la transmission continue qui s'opérait par le moyen de ces relais. La sin de cet édit

Au mois initial (1° fév.-2 mars 178), l'empereur dit : « L'agriculture est le principe de l'empire; ouvrez le champ prescrit\*; j'y donnerai en personne l'exemple du

me paraît avoir le seus suivant: Après avoir exhorté tous les fonctionnaires à alléger les charges qui pèsent sur le peuple, l'empereur
voudrait lui-même prêcher d'exemple en réduisant les dépenses militaires; s'il était suffisamment vertueux, le prestige de sa bouté s'étendrait au loin et soumettrait les peuples barbares, qui sont ici les
Hiong-nou; mais, à cause de son imperfection morale, les Hiong-nou,
loin de reconnaître sa supériorité, menaceut incessamment l'empire;
leur mauvaise conduite, c'est-à-dire leurs incursions continuelles, lui
causent des soucis jour et nuit; il ne peut donc songer à diminuer le
nombre des soldats qui tiennent garnison sur la frontière; mais il
pourra du moins faire des économies sur les troupes d'apparat, et c'est
pourquoi il licencie sa garde; il ne conserve que les chevaux strictement nécessaires pour ses équipages et donne tous les autres au
service des postes.

- 1. Le Ts'ien Han chou dit: Le mois initial, au jour ting-hai (24° du cycle). Cette date correspond au 15 février 178. Cf. Note rectificative sur la chronologie chinoise, ap. T'oung pao, vol. VII, pp. 509-525.
- 2. C'était une coutume fort ancienne en Chine (cf. Li Ki, chap. Yue ling, trad. Legge, Sacred Books of the East, vol. XXVII, p. 254-255) que l'empereur labourât lui-même au printemps asin de donner l'exemple à son peuple, en l'invitant aux travaux de l'agriculture, et asin de fournir au temple ancestral les produits du sol, qui y devaient être présentés en ossrande; un champ spécial était réservé pour l'accomplissement de ce rite; c'était le champ de mille meou (cf. t. I,
- p. 276, n. 2); on l'appelait aussi le tsi t'ien 籍 ou 籍 田: c'est le terme que nous trouvons ici; les commentateurs sont d'avis dissérents

sur le sens du mot ## ; d'après Yng Chao, il signisserait que ce rite était une règle constante observée par les empereurs et les rois

(籍者帝王典籍之常)—; d'après Wei Tchao, le mot

tsi signifierait emprunter (新世); l'empereur aurait emprunté les forces de son peuple pour labourer; mais cette explication est certainement inadmissible, puisque nous savons au contraire que, lors de ce rite, l'empereur labourait en personne; — le commentateur

Tsan ( ; on ne connaît pas son nom de famille; il commenta le

labourage afin de fournir au temple ancestral de quoi remplir de grain ses ustensiles. »

Le troisième mois (1er avril-30 avril 178), des fonctionnaires demandèrent qu'on nommât rois-vassaux des fils
de l'empereur. L'empereur dit : « Le roi Yeou de Tchao¹
est mort emprisonné; j'ai fort pitié de lui; j'ai déjà
nommé roi de Tchao son fils ainé, Soei; Pi-k'iang, frère
cadet de Soei, ainsi que Tchang, marquis de Tchou-hiu,
et Hing-kiu, marquis de Tong-meou, tous deux fils du
roi Tao-hoei de Ts'i, ont bien mérité et sont dignes d'être
faits rois. Je donne donc à Pi-k'iang, fils cadet du roi
Yeou de Tchao, le titre de roi de Ho-kien; je me sers du
territoire de Ki, dépendant de Ts'i, pour donner au
marquis de Tchou-hiu le titre de roi de Tch'eng yang; je
donne au marquis de Tong-meou le titre de roi de Tsi-pei.
Le fils d'empereur, Ou, sera roi de Tai; le fils Ts'an
sera roi de Tai-yuen; le fils 1 sera roi de Leang'. »

L'empereur dit : « Dans l'ancien gouvernement, il y avait à la cour le drapeau pour proposer les améliorations

Livre des Han antérieurs) donne une autre explication qui est approuvée par Yen Che-kou et que nous adopterons à notre tour : Le mot tsi signifie marcher sur; cela veut dire que l'empereur marchait en personne sur le champ et le labourait 籍 蹈籍也言親自 蹈履于田而耕之(Tong kien kang mou, 2° année de Hiaowen, 1° mois du printemps).

- 1. Le roi Tchao dont il est ici question est ce Lieou Yeou que l'impératrice Lu avait fait mourir de faim (cf. p. 421).
- 2. L'empereur consent, sur la demande qui lui en a été faite, à nommer rois trois de ses sils; mais, auparavant, il nomme rois trois de ses neveux, asin de ne pas paraître se réserver des avantages exclusifs. Le tableau chronologique du Ts'ien Han chou (chap. xiv, pp. 9 ro et 11 ro) rapporte ces nominations, non au troisième mois, mais au jour i-mao du deuxième mois (15 mars 178).
  - 3. Le Ts'ien Han chou rapporte ce décret au cinquième mois.

et le poteau pour exprimer les critiques!. Par ce moyen on comprenait la voie qu'il fallait suivre pour gouverner et on attirait les remontrances. Maintenant, c'est un crime prévu par le code que celui de critiques et de paroles inconsidérées; il en résulte que tous mes sujets n'osent point dévoiler le fond de leurs sentiments et que le souverain n'a plus aucun moyen d'apprendre quelles sont ses fautes; comment donc pourrait-on faire venir de loin les gens de haute vertu? J'abroge cette loi. Il arrive que des gens du peuple prononcent des imprécations contre l'empereur pour former entre eux une conjuration, mais qu'ensuite ils se manquent de parole les uns aux autres; les juges estiment que c'est un cas de grande rébellion et, quoique ces hommes tiennent des propos tout autres, les juges considèrent encore que ce sont des critiques; ainsi ces gens stupides du menu peuple encourent la mort sans le savoir 2. C'est là ce que je ne puis admettre; à partir d'aujourd'hui, ceux qui commettront cette sorte de faute ne passeront pas en jugement. »

Le neuvième mois (25 sept. -24 oct. 178), pour la première fois on fit, afin de les donner aux gouverneurs de commanderies et aux conseillers de royaumes, des contremarques en bronze avec l'image d'un tigre,

- 1. L'empereur Yao, raconte la légende, avait sait dresser un drapeau dans un carresour où se dressaient cinq routes; si quelqu'un avait une amélioration à proposer, il allait se placer au pied de ce drapeau et parlait. De même, il y avait au temps de l'empereur Yao un poteau sur lequel tout homme pouvait aller inscrire ses critiques sur le gouvernement.
- 2. L'empereur veut qu'on fasse une distinction entre ceux qui, de propos délibéré, ont formé des complots contre lui et ceux qui, dans un moment de colère, ont proféré des menaces qu'ils ne songeront jamais à mettre à exécution.

et des contremarques de délégation en bambou 1.

1. Les contremarques en bronze (ou en cuivre ) portaient l'image d'un tigre, emblème de la valeur militaire; clles servaient à lever des



soldats; elles mesuraient six pouces de longueur. Les contremarques en bambou n'avaient que cinq pouces de long. Ces contremarques n'étaient en réalité que la moitié d'un insigne dont la partie droite restait à la capitale et dont la partie gauche était remise à celui qu'on voulait charger d'une mission; en rapprochant l'une de l'autre les deux parties, on pouvait toujours contrôler si la contremarque n'était pas fausse. Yuen Yuen, dans le Tsi kou tchai tchong ting i k'i k'oanche (chap. x, p. 7° r°; surcet ouvrage, cf. Wylie, Notes on Chinese Literature, p. 116), reproduit l'inscription qui était gravée sur l'une de ces con-

南郡守為虎科

tremarques en bronze; nous en donnons l'image ci-contre; on lisait au dos de la contremarque sept petits caractères qui signifient : « Contremarque ornée d'un tigre remise à l'administrateur de la commanderie de Nan. » Sur l'autre face étaient gravés quatre gros caractères qui signifient : « Commandérie de Nan. Deuxième de gauche (?). » Ces caractères sont incrustés d'argent. Yuen Yuen rapproche de cet objet le texte même des Mémoires historiques que nous venons d'expliquer; il ajoute que l'usage des contremarques ornées d'un tigre ne date pas de l'empereur Wen; nous lisons en effet dans les Mémoires historiques eux-mêmes (chap. Lxxvii, p. 2 ro) que le prince de Sin-ling enleva au roi de Wei sa contremarque ornée d'un

tigre  $\mathcal{F}$ ; or le prince de Sin-ling, Wei Ou-ki, vivait à l'époque qui précéda l'établissement de la dynastie Ts'in. L'empereur Wen ne fut donc pas l'inventeur des contremarques ornées d'un tigre; la seule



La troisième année, au dixième mois, au jour ting-yeou qui était le dernier du mois (22 déc. 178 av. J.-C.), il y eut une éclipse de soleil.

Le onzième mois (23 déc. 178-20 janv. 177), l'empereur dit': « Jadis j'ai formé le dessein d'envoyer les seigneurs dans leurs états; il en est qui ont trouvé des excuses pour ne point encore partir; le grand conseiller est fort estimé de moi; qu'il me fasse le plaisir de donner l'exemple aux seigneurs en se rendant dans ses états. » Le marquis de Kiang, (Tcheou) P'o, donna sa démission de grand conseiller et se rendit dans ses états; on nomma grand conseiller le t'ai wei (Koan) Yng, marquis de Yng-yn; on supprima la charge de t'ai-wei dont les attributions furent rattachées à celle de grand conseiller.

Le quatrième mois (19 mai-17 juin 177), Tchang<sup>2</sup>, roi innovation qu'il introduisit fut de les faire fabriquer en cuivre, au lieu qu'autrefois elles étaient en jade. — Le bel ouvrage archéologique publié la 14° année de Kien-long (1749) sous le titre de Si ts'ing kou kien in the présente (chap. xxxvIII, p. 8) le dessin d'un houfou de l'époque des Han; nous l'avons reproduit ci-dessus, à droite de l'inscription que nous a fournie Yuen Yuen.

- 1. Le Ts'ien Han Chou rapporte ce décret, en même temps qu'une éclipse de soleil, au dernier jour du onzième mois, et dit que ce jour était ting-mao (21 janvier 177); puisque le dernier jour du mois précédent était ting-yeou; le onzième mois dut avoir trente jours; or, dans mon Tableau chronologique (Toung-pao, vol. VII), j'ai supposé arbitrairement que le onzième mois avait uniformément 29 jours, quelle que fût l'année, et c'est pourquoi le jour ting-mao serait, d'après ce tableau, le 1-r du 12- mois; il est probable que le Tableau est ici fautif et que le Ts'ien Han chou a raison; aussi le tableau que j'ai donné ne prétend-il à l'exactitude qu'à un jour près, car les mêmes mois n'ont pas eu toujours les uns 29 et les autres 30 jours dans des années différentes.
- 2. Lieou Tchang a pt, troisième fils de Lieou Pei, roi Tao-hoei de Ts'i.

de Tch'eng-yang, mourut. — Tchang<sup>1</sup>, roi de Hoai-nan, et Wei King, homme de sa suite, tuèrent Chen I-ki, mar quis de Pi-yang.

Le cinquième mois (18 juin-17 juillet 177), les *Hiong-nou* entrèrent sur le territoire septentrional; ils s'établirent au sud du Fleuve et y exercèrent leurs ravages.

— Pour la première fois, l'empereur favorisa de sa venue *Kan-ts'iuen*.

Le sixième mois (18 juillet-15 août 177), l'empereur dit: « Les Han et les Hiong-nou avaient conclu un traité par lequel ils devenaient frères, pour éviter que nos frontières fussent désolées, et c'est pourquoi nous avions fait porter de grands présents aux Hiong-nou. Maintenant cependant le roi sage de droite s'est éloigné de ses états; à la tête d'une multitude (de guerriers), il s'est établi au sud du Fleuve et a soumis ce territoire; ce ne sont plus nos relations habituelles; s'approchant de notre barrière, il arrête et tue les officiers et les soldats; il refoule les barbares de nos retranchements et de notre barrière et les empêche de rester dans leur

- 1. Lieou Tchang , fils de Kao-tsou et frère de l'empereur Wen. Sur le meurtre dont il se rendit coupable, cf. Mém. hist., chap. cxviii.
- 2. Le palais Kaṇ-ts'iuen était à 120 li au nord-ouest de la sous-préfecture de King-yang 選 , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si. A l'origine, c'était sous les Ts'in le palais Lin-koang 林光; l'empereur Ou devait l'agrandir plus tard et lui donner le nom de palais Yun-yang 要 .
- 3. On verra plus loin (chap. cx) que le mot chinois hien = sage traduit le turc doghri; le roi sage de droite était le roi doghri de l'Occident.
- 4. Le Che ki luen wen fait une phrase des mots: fei tch'ang kou wang lai.
  - 5. Il faut comprendre que les Barbares dont il est ici question sont

ancienne résidence; il a passé sur le corps des officiers placés à la frontière et est entré faire des déprédations. Cette conduite est fort arrogante et contraire à la raison. C'est la violation du traité. » (L'empereur) envoya donc aux officiers placés a la frontière quatrevingt-cinq mille cavaliers qui se rendirent à Kao-nou; il fit partir le grand conseiller Koan Yng, marquis de Yng-yn, avec l'ordre d'attaquer les Hiong-nou; les Hiong-nou se retirèrent.

On enleva les ts'ai-koan au tchong-wei et on les

Dans le chapitre ex, p. 5 v°, on lit: 夜溢上那葆塞蠻 , a il envahit et ravagea (le territoire des) barbares qui habitaient dans la commanderie de Chang auprès de nos retranchements et de notre barrière. »Le Dictionnaire de K'ang-hi, qui cite cette dernière phrase, dit que le mot 荣 est ici l'équivalent du mot 室 qui signisse « rempart, retranchement ».

- 1. Le mot signifie proprement « ce qu'écrase la roue d'un char ». Il est équivalent du mot dont le mot que nous avons dans le texte n'est sans doute que le substitut. Au mot le Dictionnaire de K'ang-hi cite la phrase principales de l'empereur Hoei, dans le Ts'ien Han chou, tandis qu'elle provient en réalité du passage que nous traduisons), et il explique l'expression primer. Pour ma part, j'ai préféré conserver à cette expression son sens primitif qui est celui de « écraser comme le fait la roue d'un char ».
  - 2. Cf. p. 286. n. 3.
- 3. Le mot doit être ici l'équivalent du mot qui a constamment le sens de « supprimer ou abolir une charge » dans le Po koan piao du Ts'ien Han chou.
  - 4. On appelait ts'ai koan 村 首 des soldats d'élite qui étaient

mit sous les ordres du général commandant la garde; ils campèrent à Tch'ang-ngan.

Au jour sin-mao (12 août 177 av.J.-C.), l'empereur se rendit de Kan-ts'iuen à Kao-nou; il en profita pour favo-riser de sa venue le T'ai-yuen<sup>1</sup>; il y donna audience à ses anciens officiers et leur fit à tous des largesses; il mit en lumière les services rendus et distribua des récompenses; il donna à la foule du peuple des bœufs et du vin dans chaque village; il exempta la population de Tsin-yang<sup>1</sup> et de Tchong-tou<sup>2</sup> de trois années de redevances; il passa une dizaine de jours en réjouissances dans le Tai-yuen.

Hing-kiu, roi de Tsi-pei, apprenant que l'empereur s'était rendu dans (le pays de) Tai avec le dessein d'aller attaquer les barbares, se révolta; il envoya des sol-

chargés du maniement des grosses arbalètes: il fallait être très vigoureux pour bander oes armes; pour tirer, le soldat s'asseyait à terre, retenait l'arme avec ses deux pieds et, se renversanten arrière, tirait à lui de toute sa force la corde de l'arbalète; on peut voir cette manœuvre exécutée par deux personnages sur un des bas-reliefs qui furent exécutés dans le Chan-tong, au milieu du 11° siècle après notre ère ( cf. La sculpture sur pierre en Chine, pl. XIII, registre supérieur, extrémité de droite; la partie supérieure du corps des personnages est effacée, mais on voit nettement l'arbalète sur laquelle ils ont posé leurs pieds et on se rend compte de la manière dont ils s'y prenaient pour tirer). — L'expression ts'ai-koan se retrouve dans d'autres passages de Se-ma Tsien: Chap. Lvii, p. 1 r°.

材官引疆 « il était ts'ai-koan et bandait le gros arc. »—

Chap. xcvi, p. 3 ro: 以材官蹶張« en qualité de ts'ai-koan, il bandait avec les pieds l'arbalète ».

- 1. Le Tai-yuen était une commanderie. Aujourd'hui, I ai-yuenfou, province de Chan-si.
  - 2. Cf. p. 395, n. 2 ad fin.
  - 3. Cf. p. 443, n. 2. Tsin-yang et Tchong-tou étaient les villes prin-

dats afin de surprendre Yong-yang<sup>1</sup>. Alors (l'empereur) licencia par décret l'armée du grand conseiller; il envoya Tch'en Ou<sup>1</sup>, marquis de Ki-p'ou<sup>2</sup>, avec le titre de général en chef, pour que, à la tête de cent mille hommes, il allât attaquer (le roi de Tsi-pei); Ho<sup>4</sup>, marquis de K'i<sup>3</sup>, était à la tête d'une armée et campait à Yong-yang.

Le septième mois, au jour sin-hai (1" septembre 177-av. J.-C.), l'empereur vint de Tai-yuen à Tch'angngan. Il adressa alors cet édit aux fonctionnaires : « Le roi de Tsi-pei s'est opposé à la vertu et s'est révolté contre l'empereur; il a abusé ses officiers et son peuple pour faire une grande rébellion. Parmi les officiers et le peuple de Tsi-pei ceux qui, avant que mes soldats soient arrivés, rentreront d'eux-mêmes dans le calme et se rendront avec leurs troupes, leurs terres et leurs villes, je les amnistierai tous et leur rendrai leurs charges et leurs dignités; ceux qui ont fait cause commune avec le roi Hing-kiu, mais qui l'abandonneront pour venir à moi\*, je leur pardonnerai aussi. »

cipales du royaume de Tai que gouvernaît l'empereur Wen avant de prendre le pouvoir suprême.

1, Cf. p. 101, n. 7.

- 2. 陳武; le Ts'ien Han chou écrit 樂武,
- 3. Aujourd'hui, préfecture secondaire de Tchao 11, province de Tche-li.
- 4. Sis Koang dit: Son nom de famille était Tseng #8; il mourut la ouzième année (169 av. J.-C.), de l'empereur Wen; son titre posthume fut King #2.
- 5. Au sud-est de la sous-présecture actuelle de K'i , présecture de l'ai-yuen, province de Chan-si.
- 6. Ce neus de 去來 est bien établi par le commentaire de *Ven* Che-kou.

Le huitième mois (14 sept.-12 oct. 177), (l'empereur), écrasa l'armée de *Tsi-pei* et sit prisonnier son roi; il pardonna à tous les officiers et gens du peuple de *Tsi-pei* qui s'étaient révoltés avec le roi.

La sixième année (176 av. J.-C.), des fonctionnaires dirent que Tchang, roi de Hoai-nan méconnaissait les lois établics par les empereurs précédents, qu'il n'obéissait pas aux édits du Fils du Ciel, qu'il se conduisait habituellement sans aucune règle, que, dans toutes ses allées et venues, il se comportait comme l'égal du Fils du Ciel, que ses décisions arbitraires lui tenaient lieu de lois et d'ordonnances, qu'il avait comploté avec Ki, héritier présomptif du marquis de Ki-p'ou1, de se révolter, qu'il avait envoyé des émissaires pour engager (le roi de) Min-yue' et les Hiong-nou à lancer en avant leurs soldats, voulant ainsi mettre en péril le temple ancestral et les dieux de la terre et des moissons. L'assemblée des ministres ayant délibéré (sur ce cas), ils dirent tous : « Tchang doit être mis à mort sur la place publique. » L'empereur ne voulut pas appliquer le code au roi et il lui pardonna ses crimes; il le dégrada et lui enleva son titre de roi. L'assemblée des ministres proposa d'interner le roi à Kiong-tou, dans le district de Yen, du pays de Chou'. L'empereur y consentit; avant d'être parvenu

<sup>1.</sup> Cf. p. 471, n. 2 et 3.

<sup>2.</sup> Cf. Mém. hist., chap. cxiv.

<sup>3.</sup> Cf. tome I, p. cxi, n. 1, et tome II, p. 353, n. 1.

<sup>4.</sup> K'iong-tou est mentionné dans le chapitre cxvi des Mémoires historiques comme l'une des plus importantes entre ces principautés des barbares du sud-ouest qui ne furent soumises que par l'empereur Ou; au temps de l'empereur Wen, la Chine n'avait point encore établi son administration dans ce pays et le roi de Hoai-nan était, en fait, exilé au delà des limites de l'empire; K'iong-tou se trouvait à l'extrême-sud de la province de Se-tch'oan, à quelque distance au sud-

au lieu sixé pour sa résidence, Tchang tomba malade en voyage et mourut<sup>1</sup>; l'empereur eut pitié de son sort<sup>2</sup>; plus tard, la seizième année (164 av. J.-C.) de son règne, il conséra un honneur rétrospectif à Tchang, roi de Hoai-nan, et lui donna le titre posthume de « roi Li »; il nomma ses trois sils, l'un<sup>2</sup> roi de Hoai-nan, l'autre<sup>4</sup> roi de Heng-chan, le troisième<sup>8</sup> roi de Lou-kiang.

La treizième année (167 av. J.-C.), en été, l'empereur dit : « Voicice que j'ai entendu dire : La Providence veut que les calamités naissent des actions détestables, et que la prospérité vienne à la suite de la vertu. Les fautes de tous les fonctionnaires doivent avoir leur origine en moi-même. Or maintenant les fonctionnaires appelés prieurs secrets reportent la responsabilité des sautes

est de la sous-préfecture de Si-tch'ang La qui sait partie de la ville présecturale de Ning-yuen La .— Le district de Yen, dont le centre administratif était plus au nord (à quelque distance à l'ouest de la sous-présecture de Ya-ngan La, présecture de Ya-tcheou, province de Se-tch'oan), marquait la vraie limite des possessions chinoises du sud; on appelait « district » La une région habitée par des populations barbares, mais soumise à l'autorité chinoise.

- 1. Le roi se laissa mourir de faim dans le char qui l'emportait; sur les circonstances dramatiques de cet événement, cf. Mém. hist., chap. cxviii.
  - 2. Le roi de Hoai-nan était le propre frère de l'empereur Wen.
  - 3. Lieou Ngan, marquis de Feou-ling.
  - 4. Lieou Po, marquis de Ngan-yang.
  - 5. Lieou Ts'e, marquis de Tcheou-yang.
- 6. Le mot «Providence» me paraît être celui qui rend le mieux l'expression chinoise 天道.
- 7. Cette institution jette quelque jour sur la conception toute juridique que les Chinois se faisaient alors de la responsabilité morale; pour toute faute commise, il fallait un coupable qui en portat

sur des inférieurs et, par là, mettent en lumière mon manque de vertu. C'est là ce que je ne saurais aucunement admettre; je supprime cette fonction.»

Le cinquième mois (29 mai-27 juin 167), l'honorable Choen-yu (1), intendant en chef du grenier public dans le pays de Ts'i, se rendit coupable d'une faute et fut condamné au supplice; des agents de la prison envoyés par décretimpérial vinrent se saisir de lui pour le transporter et l'enchaîner à Tch'ang-ngan. L'intendant du grenier public n'avait pas de fils, mais il avait cinq filles; au moment de partir, quand on venait de l'arrêter, il injuria ses filles en disant: « Quand on a des enfants, mais qu'on n'a pas de fils, cela n'est d'aucune utilité soit dans la prospérité, soit dans l'infortune. » Sa plus jeune fille, T'i-yong, en fut affligée et pleura; elle suivit donc son père à Tch'ang-ngan; elle adressa à l'empereur une requête en ces-termes: « Le père de votre servante est un

la peine; asin d'éviter que le châtiment céleste atteignît l'empereur lui-même, des prieurs officiels avaient pour mission de détourner là calamité sur quelque tête de moindre importance; la justice divine était satisfaite par ce stratagème puisqu'elle obtenait une expiation, un rachat de l'ossense qui lui avait été faite. Le châtiment était compris, non comme une punition insligée au vrai coupable, mais comme un dédommagement offert à la personne lésée. L'empereur Wen vit ce que cette notion avait de grossier; il revendiqua hautement pour lui-même la responsabilité de ses actes et resusa de détourner la colère des dieux par une supercherie qui n'était qu'une ensantine superstition.

1. Ce Choen-yu I. laissa la réputation d'un médecin illustre; cf. Mém. hist., chap. cv. Il avait dans le pays de Ts'i la charge d'intendant en chef du grenier public; cette fonction existait aussi à la cour des Han où l'intendant en chef et l'intendant en second du grenier pu-

blic 本名 章 述 dépendaient du ministère de l'agriculture ou ta-se-nong (cf. Appendice, I, § 1). Cette anecdote est racontée eu termes presque identiques à ceux que nous trouvons ici dans le chapitre Hing fa tche du Ts'ien Han chou (chap. xxin, p. 5 v°-6 r').



fonctionnaire; tous les gens du pays de Ts'i louent son désintéressement et sa justice. Maintenant il est tombé sous'le coup de la loi et doit être supplicié; votre servante s'en afflige. Un homme qui a été mis à mort ne peut revenir à la vie; un homme qui a été mutilé ne peut retrouver ses membres; quand même il voudrait se corriger de ses fautes et se réformer, il n'en a plus le moyen. Votre servante désire être incorporée jusqu'à la fin de ses jours dans le nombre des esclaves publics afin de racheter la condamnation de son père et de lui permettre de se réformer. » Cette requête fut présentée au Fils du Ciel; le Fils du Ciel fut ému des sentiments qui y étaient exprimés; il rendit alors un édit en ces termes : « J'ai entendu dire qu'au temps de Yu', on peignait les habits et les bonnets (des condamnés) d'une couleur autre que celle des vêtements ordinaires, afin de leur faire honte, et le peuple n'enfreignait pas la loi ; comment cela se fait-il? c'est qu'il y avait un gouvernement parfait. Maintenant le code prescrit trois sortes de mutilations 1 et la perversité ne s'arrête pas ; à qui en est la faute ? n'est-ce pas parce que ma vertu est insuffisante et que mes instructions ne sont pas claires? Je m'en repens extrêmement.

1. Choen. Ce texte justifierait une interprétation de la phrase 果以典刑 autre que celle que nous avons donnée dans les Annales principales des cinq empereurs (cf. tome I, p. 65, n. 3); le mot aurait le sens de « forme, apparence » donnée aux coupables par les habits spéciaux dont on les revêtait.

<sup>2.</sup> Mong K'ang dit que les trois sortes de mutilation étaient : 1º la marque; 2º l'ablation du nez; 3º l'ablation du pied gauche ou du pied droit. — Le commentaire du T'ong kien kang mou prétend que l'empereur Wen ne supprima pas la peine de la castration. Mais cette assertion est en contradiction avec un texte que nous trouverons vers la fin de ce chapitre.

En essence d'une façon parsaite que le peuple ignorant tombe (en saute) <sup>1</sup>. Le Che (king) dit: Énergique et aimable est le souverain; il est pour le peuple un père et une mère <sup>2</sup>. — Maintenant, quand un homme est en saute, avant qu'on lui ait départi l'instruction, le supplice lui est appliqué; s'il arrive qu'il veuille corriger sa conduite et devenir bon, il n'en a plus aucun moyen. J'ai sort pitié de cet état de choses. En esset, quand le supplice a été jusqu'à couper les membres et le corps et jusqu'à déchirer la chair et la peau, (les parties enlevées) ne repousseront <sup>3</sup> jamais. A quoi servent ces souf-srances cruelles <sup>4</sup> et ce manque de biensaisance? Cela répond-il à l'idée qu'on se sait d'un père et d'une mère du peuple ? Je supprime donc les mutilation pénales <sup>3</sup>. »

- 1. Cf. l'expression 陷於罪dans Mencius (I, a, 7, § 20; III, a, 3, § 3).
- 2. Ces deux vers se trouvent à la fin de la première strophe de l'ode 7 de la deuxième décade du Ta-ya. Dans le texte du Che king, les mots sont écrits ; M. Legge (Chinese classics, vol. IV. p. 490, note) traduit « happy and courteous »; mais il renvoie
- East, vol. XVIII, p. 340), où ces mots sont écrit et et où le commentaire donne à entendre que ces deux mots attribuent au prince dans l'éducation de son peuple l'énergie d'un père et la douceur d'une mère dans l'éducation de leurs enfants. C'est bien là le sens dans le quel l'empereur Wen doit comprendre la citation qu'il fait du Che king.

en même temps au texte du Li ki (cf. Legge, Sacred Books of the

- 3. En a ici le sens de # ; cf. le commentaire du Tong kien kang mou (chap. 14, p. 32 r°) à cette phrase.
- 4. Lorsque le mot 楚a le sens de « douleur, peine »; on l'écrit aujourd'hui 徒.
- 5. Ou trouvera, dans le chapitre Hing fa tche du Ts'ien Han chou (chap. xxm, p. 6), l'énumération des châtiments qui furent substitués, dans le code. aux mutilations.

L'empereur dit : « L'agriculture est le sondement de l'empire ; il n'y a aucune occupation plus importante. Maintenant ceux qui épuisent toutes leurs forces à la pratiquer ont encore à payer les redevances des impôts sur la terre et des impôts en grain ; de cette manière on ne fait aucune dissérence entre ce qui est principal et ce qui vient en dernier lieu '; cela est bien peu propre à encourager l'agriculture. Je supprime les impôts et les taxes qui pèsent sur les champs. »

La quatorzième année, en hiver, les Hiong-nou projetèrent de franchir la frontière pour exercer leurs déprédations; ils attaquèrent la barrière de Tch'ao-no? et tuèrent (Suen) Ang, commandant militaire du Pei-ti septentrional. L'empereur envoya alors trois généraux camper dans le Long-si et dans les commanderies de Pei-ti et de Chang. Le tchong-wei Tcheou Ché était général de la garde; le lang-tchong-ling Tchang Ou était général des cavaliers et des chars ; ils campèrent au nord de la rivière Wei; ils avaient mille chars et cent mille cavaliers et soldats; l'empereur alla en personne réconforter l'armée et exciter les soldats en leur exposant ses instructions et en donnant des récompenses aux troupes et aux officiers. L'empereur voulait prendre lui-même le commandement et marcher contre les Hiong-nou; tous ses ministres l'en dissuadèrent, mais il n'écouta aucun d'eux; l'impératrice-douairière exigea avec insistance qu'il ne le fit pas ; l'empereur alors y renonça. Puis il nomma général en chef Tchang Siang-

<sup>1.</sup> C'est-à-dire qu'on ne fait aucune différence entre les agriculteurs et les marchands.

<sup>2.</sup> Tchao-no était au sud-est de la ville préfecturale de Ping-leang T, province de Kan-sou.

jou, marquis de Tong-yang; il donna le titre de nei-che à (Tong) Tch'e, marquis de Tch'eng, et le titre de général à Loan Pou. Ils attaquèrent les Hiong-nou qui se retirèrent et s'enfuirent.

Au printemps, l'empereur dit: « C'est moi qui prends les victimes, les pièces de jade et les rouleaux d'étoffe pour les offrir aux Empereurs d'en haut et au temple ancestral. Quatorze ans se sont écoulés jusqu'à présent et la suite des jours a été fort longue '; malgré mon peu d'application et mon peu d'intelligence, voici longtemps que j'administre l'empire. J'en suis fort confus. J'augmente donc dans tous les sacrifices les autels et les aires consacrées, les pièces de jade et les rouleaux d'étoffe e. Autrefois, les anciens rois répandaient leurs bienfaits au loin et n'en recherchaient pas la récompense; dans les sacrifices wang en demandaient pas leur propre bonheur. Ils faisaient passer les gens

1. Le mot peut exprimer la continuité dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire la longue durée et la grande distance. Le Chouowen phonétique (chap. xiv, p. 36 r) en donne plusieurs exemples; je n'en citerai qu'un seul qui offre une grande ressemblance avec le texte de Se-ma Ts'ien que nous avons sous les yeux : on lit dans Siun-tse 可予 la phrase 加日縣久; le commentateur de Siun-tse explique les deux derniers mots en disant : 解於以久

- 2. La suite des idées est celle-ci : C'est moi qui suis chargé de faire les offrandes aux dieux. Quoique je gouverne mal, voici quatorze ans que mon règne est prospère; ce n'est pas moi, ce sont les dieux qui en sont cause; je suis confus de reconnaître si mal leurs bienfaits; j'augmente donc la valeur des dons que je leur offre.
- 3. Le sacrifice wang se, faisait de loin; quoique les anciens rois étendissent au loin leurs bienfaits et leurs sacrifices, ce n'était pas afin de s'assurer à eux-mêmes le bonheur



sages avant leurs parents'; ils mettaient le peuple avant eux-mêmes; c'était là la perfection de la raison achevée. Or j'apprends que locsque les fonctionnaires préposés aux sacrifices prient pour le bonheur , ils font converger toutes les félicités sur ma personne et n'agissent pas en faveur du peuple. J'en suis fort honteux. En effet, quand, malgré mon peu de vertu c'est moi-même qui jouis et c'est moi seul qui profite de ces bonheurs, tandis que le peuple n'y a aucune part, c'est là une aggravation de mon manque de vertu. J'ordonne donc aux fonctionnaires préposés aux sacrifices d'être fort attentifs à ne rien implorer (pour moi). »

En ce temps, Tchang Ts'ang, marquis de Pei-p'ing, était grand conseiller; il se trouvait être versé dans la connaissance des tubes musicaux et du calendrier. Kong-suen Tch'en, originaire du pays de Lou, adressa à l'empereur une requête où il exposait ce qui concerne les cinq vertus dans leur évolution cyclique; il disait qu'on était justement alors à l'époque de la vertu de la terre, que le gage de la vertu de la terre serait l'apparition d'un dragon jaune, qu'il fallait changer le premier jour initial (de l'année). la couleur des vêtements, les règles et les mesures. L'empereur déféra cette affaire à l'examen du grand conseiller; le grand conseiller repoussa la proposition de Kong-suen Tch'en en considé-

<sup>1.</sup> 有質左眼 ails mettaient à droite les sages et à gauche leurs propres parents, » On a vu (p. 415, n. 1) que la droite était la place d'hoaneur à l'époque de Se-ma Ts'ien.

<sup>2.</sup> Le mot as prononce ici comme le mot Bet signifie « bonbeur.

<sup>3.</sup> Sur tout oc paragraphe, cf. le Traité sur les sacrifices fong et chan (Mém. hist., chap. xxvm).

rant que, puisque la vertu de l'eau venait de se manifester, le mois initial était le dixième et la couleur en honneur était le noir; estimant donc que ce que disait (Kong-suen Tch'en) était faux, il demanda qu'on le rejetat.

La quinzième année (165 av. J.-C.), un dragon jaune apparut à Tch'eng-ki1; le Fils du Ciel manda alors de nouveau Kong-suen Tch'en: il le nomma po-che pour qu'il développat et expliquat ce qui concerne la vertu de la terre. Alors l'empereur rendit un édit en ces termes: a Une divinité sous la forme d'un être singulier est apparue à Tch'eng-ki. Ce n'est point funeste pour le peuple, mais c'est le signe que l'année produira sa moisson. Pour moi, j'irai en personne faire le sacrifice kiao aux Empereurs d'en haut et à tous les dieux. Que les officiers préposés aux rites délibèrent à ce sujet; qu'ils ne me taisent rien par crainte de me donner trop de peine. » Les fonctionnaires et les officiers préposés aux rites dirent tous : « Dans l'antiquité, le Fils du Ciel allait lui-même, en été, accomplir les rites et les sacrifices en l'honneur des Empereurs d'en haut dans la banlieue; c'est pourquoi (ce sacrifice) s'appelait kiao. » Alors le Fils du Ciel se rendit pour la première fois à Yong et sit en personne le sacrisice kiao aux cinq Empereurs'; ce fut au quatrième mois (6 mai-4 juin 165), qui

<sup>1.</sup> A 30 li au nord de la sous-présecture de Ts'in-ngan 大久, présecture secondaire de Ts'in, province de Kan-sou. — Cette localité passait pour le lieu de naissance de l'empereur mythique Fou-ki (cf. tome I, p. 5).

<sup>2.</sup> D'après les commentaires du Tong kien kang mou, c'est à cette date que sut régulièrement constitué le culte des cinq Empereurs d'en haut. Cependant la théorie, sinon la pratique du culte, semble avoir admis l'existence de cinq Empereurs d'en haut dès le temps des Ts'in et, à coup sûr, dès le début de la dynastie Han (cf. le Traité sur les sacrisices song et chan, 1<sup>re</sup> trad., p. 20 et p. 36).

était le premier mois de l'eté, qu'il accomplit ces rites.

Sin-yuen P'ing, originaire du pays de Tchao, fut reçu en audience (par l'empereur) parce qu'il percevait de loin les émanations: il en profits pour conseiller à l'empereur d'établir cinq temples au nord de la rivière Wei', il se proposait de faire sortir les trépieds des Tcheou'; il devait y avoir l'apparition de la perfection du jade.

La seizième année (164 av. J.-C.) l'empereur alla en personne faire le sacrifice *kiao* dans les temples des cinq Empereurs, au nord de la rivière *Wei*; ce fut aussi en été qu'il accomplit les rites et il mit en honneur le rouge.

La dix-septième année (163 av. J.-C.) on trouva une tasse de jade sur laquelle étaient gravés ces mots : « Que le souverain des hommes ait une longévité prolongée. » Alors le Fils du Ciel changea pour la première fois (le calcul des années et fit de cette année) la première ; il ordonna qu'il y eût un grand banquet dans tout l'empire.

<sup>1.</sup> Ces temples étaient à 30 li à l'est de Hien-yang. Sur tout ce qui a trait à ces innovations religieuses, cf. le Traité sur les sacrifices fong et chan.

<sup>2.</sup> Cf. p. 154, n. 1.

<sup>3.</sup> On appelait perfection du jade 王 英 une sorte de jade qui n'apparaissait que lorsque les cinq vertus fondamentales étaient pratiquées. La perfection du jade est mentionnée dans le Traité sur les objets merveillenx de bon augure dans l'Histoire des Song; elle est représentée sous la forme d'une tablette carrée dans les bas-reliefs de l'époque des Han postérieurs (cf. La sculpture sur pierre en Chine, p. 36; la représentation de cette tablette devrait se trouver à droite de la planche VI a; mais l'estampage est incomplet et il faut recourir aux dessins du Kin che souo). — Au temps de l'empereur Wen. la perfection du jade apparat sous la forme d'une tasse; cf. six lignes plus bas,

<sup>4.</sup> C'est-à-dire que la dix-septième année du règne de l'empereur Wes fut comptée comme la première d'une nouvelle période.

Cette année même, les artifices de Sin-yuen P'ing furent découverts; on le mit à mort avec ses parents aux trois degrés.

La deuxième année (162 av. J.-C.) de la seconde période, l'empereur dit : « C'est parce que je ne suis pas parfait que je suis incapable de porter au loin ma vertu; c'est ce qui a fait que parfois les pays extérieurs à mon territoire n'ont pas été en repos; ainsi ceux qui habitent en dehors des quatre contrées incultes i n'ont pas vécu tranquillement leur vie; ceux qui habitent dans les fiefs et le domaine impérial se sont épuisés de peine sans demeurer en paix ; les infortunes de ces deux catégories de gens proviennent uniquement de ce que ma vertu est mince et ne peut pas pénétrer au loin. Ces derniers temps, pendant plusieurs années de suite, les Hiong-nou sont venus en foule exercer leurs ravages sur nos frontières; ils ont tué des officiers et des gens du peuple en grand nombre; mes sujets de la frontière et les officiers de mes soldats n'ont pu d'ailleurs les informer de mon 'désir intime; cela n'a sait qu'aggraver mon manque de vertu. Or, quand les difficultés se sont in. vétérées et que les hostilités ont été continues, comment le royaume du Milieu et les états du dehors pourraientils trouver par là le repos? Maintenant, je me lève dès l'aube et je ne me couche que dans la nuit'; je consacre

<sup>1.</sup> C'est-à-dire les pays barbares des quatre points cardinaux.

<sup>2.</sup> Au lieu de , le Ts'ien Han chou (chap. 1v, p. 7 v°) donne la leçon ; il faudrait alors traduire: a... n'ont pu les informer de leur désir intime». Le sens que suppose la leçon de Se-ma Ts'ien me paraît préférable. Sur tout ce qui concerne les relations de l'empereur Wen avec les Hiong-nou, cf. le chap. cx des Mémoires historiques.

3. Cf. p. 142, n. 2.

toutes mes forces à l'empire; je m'afflige et je sousfre pour la multitude du peuple; à cause d'elle je suis tourmenté d'inquiétudes et ne suis pas tranquille; il n'y a pas un seul jour ou cette préoccupation sorte de moncœur. C'est pourquoi j'ai envoyé des émissaires en nombre tel qu'ils apercevaient de loin les bonnets et les dais les uns des autres et que les traces de leurs roues se confondaient sur la route, afin d'exposer ma pensée au chen-yu'; maintenant le chen-yu est revenu' aux principes de conduite de l'antiquité; il a pris en considération le repos des dieux et des moissons; il a favorisé l'intérêt de la multitude du peuple; tout récemment 3, lui et moi avons oublié des torts légers pour revenir ensemble aux grands principes. Nous avons contracté des rapports de frères afin de préserver le bon peuple dans tout le monde. L'alliance et l'apparentage ont été décidés et commencent cette année. »

- 1. Titre du grand chef des Hiong-nou ; cf. Mém. hist., chap. cx.
- 2. Le mot qui peut signifier aussi « se révolter contre » est amphibologique; Yen Che-kou l'explique en disant qu'il a ici le sens de « revenir » .
- 3. L'édition des Ming et l'édition de Kien-long donnent la leçon qui ne me paraît présenter aucun sens; le Che ki luen wen écrit « nouveau, récent »; cette leçon, qui est aussi celle du Ts'ien Han chou, doit sans doute être adoptée.
- 4. Dans l'expression 元元之民, le mot 元 est expliqué par Kao Yeou, commentateur du Tchan kouo ts'é comme signifiant 善 = \* bon, excellent ». Cette interprétation est adoptée par Yen Che-kou. Si le mot 元 est répété deux fois, c'est dit Yao Tcha, pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un seul homme, mais d'une multitude. Le Tong kien tsi lan écrit 元元之命, ce qui me paraît ètre une faute d'impression.

La sixième année de la seconde période, en hiver', les Hiong-nou pénétrèrent au nombre de trente mille dans la commanderie de Chang et au nombre de trente mille dans le Yun-tchong. Le tchong-ta-fou Ling Mien fut nommé général des chars et des cavaliers et campa à Fei-kou'; l'ex-conseiller (du roi) de Tch'ou, Sou I, fut nommé général et campa à Kiu-tchou'; le général Tchang Ou plaça ses postes dans le Pei-ti; l'administrateur du Ho-nei, Tcheou Ya-fou's, fut nommé général et s'établit à Si-leou'; le tsong-tcheng Lieou Li fut nommé

- 1. La sixième année de la seconde période de l'empereur Wen correspond en gros à l'année 158 avant J.-C.; mais l'hiver, qui était le commencement de l'année, est presque tout entier compris dans les derniers mois de l'année 159.
- 2. D'après Siu Koang, il faudrait lire: le tchong-ta-fou-ling Mien. Mais. Yen Che-kou remarque avec raison que le titre de tchong-ta-fou-ling ne sit son apparition que sous le règne de l'empereur King, successeur de l'empereur Wen; Ling est donc le nom de famille du personnage dont le nom personnel était Mien; il exerçait la charge de tchong-ta-fou; cette sonction qui était subordonnée au lang-tchong-ling, rentrait dans la classe des sonctions « assimilées à celles qui étaient payées 2000 che H T T ».
- 3. Fei-kou ou la passe de Fei-kou 元 (ou 墨) 狐口étaitau nord de la sous-préfecture actuelle de Koang-tch'ang 廣昌, préfecture secondaire de I 易, province de Tche-li.
- 4. Kiu (et non Keou)-tchou était le nom d'une montagne qui fut aussi appelée Si-king E E ; elle se trouvait à 25 li à l'ouest de-la préseçture secondaire de Tai dans le Chān-si.
- 5. Tcheou Ya-fou était le second fils de ce Tcheou P'o, marquis de Kiang, que nous avons vu si souvent cité dans les pages précédentes.
- 6. Les commentateurs sont divisés sur la question de savoir où se trouvait exactement Si-leou; d'après le T'ong kien kang mou, Si-leou était le nom d'une source qui était dans l'intérieur de la ville présecturale de Si-ngan, au sud de l'étang auquel l'empereur Ou donna le nom d'étang Koen-ming ; si l'on admet cette hypothèse,

général et s'établit au bord de la rivière Pa; le marquis de Tchou-tse campa à Ki-men': ils tinrent tête ainsi aux barbares'; au bout de quelques mois, les barbares se retirèrent; (les troupes impériales) de leur côté furent licenciées.

L'empire souffrit de la sécheresse et des sauterelles; l'empereur redoubla de bienveillance; sur ses ordres, les seigneurs n'eurent pas à apporter tribut; les défenses concernant les montagnes et les marais' furent levées; il diminua les frais pour les vêtements, les équipages, les chiens et les chevaux; il restreignit le nombre de ses secrétaires et de ses officiers; il livra le contenu des greniers' afin de secourir les pauvres; le peuple fut autorisé à acheter des titres dans la hiérarchie'.

Il y avait vingt-trois ans que l'empereur *Hiuo-wen* était venu de *Tai* et avait pris le pouvoir; dans ses palais et ses parcs, ses chiens et ses chevaux, ses vêtements et ses équipages, il n'avait pas fait la moindre

Si-leou aurait été au sud de la rivière Wei. C'est au contraire au nord de ce cours d'eau que le Tong kien tsi lan place Si-leou, en disant que c'était un grenier au sud-ouest de la sous-préfecture de Hien-yang. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que cette localité était fort voisine de la capitale.

- 1. A 18 li au nord-est de Hien-yang, l'ancienne capitale de Ts'in Che-koang-ti.
- 2. Nous trouvons ici pour la première fois ce terme de Hou H, que, pendant de longs siècles encore, les historiens chinois appliqueront aux peuplades de race turque qui succédèrent aux Hiong-nou.
- 3. C'est-à-dire les interdictions de ramasser du bois dans les forêts et de pêcher dans les étangs.
- 4. Les greniers sont désignés ici par les deux mots 倉庚:
  d'après Hou Koang, on nommait 倉 les greniers qui étaient dans
  les villes, et 庚 les greniers qui étaient dans la campagne.
  5. Cf. Appendice I, § 2.

augmentation; s'il y avait (une dépense) qui fût dissicile à supporter, il la diminuait aussitôt pour le plus grand bien du peuple. — Il avait voulu un jour élever une Terrasse de la rosée; il ordonna à des artisans de lui saire un devis qui sut sixé à cent kin1. L'empereur dit : « Cent kin, c'est le patrimoine de dix familles moyennes du peuple; j'ai reçu les palais des empereurs mes prédécesseurs et je crains toujours d'en être indigne; à quoi bon cette terrasse? »—L'empereur s'habillait toujours de vêtements en soie grossière de couleur noire; lafemme qu'il aimait, la fou-jen Chen, il lui ordonna que ses vêtements ne trainassent pas à terre, et que les tentures (de ses appartements) n'eussent pas d'ornements ni de broderies; il montrait par là son sérieux et sa simplicité et il était le modèle de l'empire. — Quand il construisit la sépulture de  $Pa^2$ , il la fit tout entière avec des matériaux de terre cuite et n'y souffrit aucun ornement en or, en argent, en cuivre ou en etain; il ne fit pas élever de tumulus, dans le désir de réaliser une économie et de ne pas importuner le peuple. — Le wei To, roi du Nan-yue, se donna à lui-même le titre d Empereur guerrier; l'empereur cependant appela auprès de lui les frères du wei To, et les combla d'honneur, répondant ainsi par des bienfaits; To renonça alors au titre d'empereur et se déclara sujet. - Après qu'il eut conclu alliance et apparentage avec les Hiong-nou, ceux-ci violèrent le traité et entrèrent pour faire leurs brigandages; il ordonna cependant aux commandants préposés à la garde des frontières de ne pas envoyer des soldats pénétrer profondément (dans le territoire ennemi); il craignait en effet de molester le

<sup>1.</sup> C'est-à-dire cent livres d'or.

<sup>2.</sup> A 35 li à l'est de la ville préfecturale de Si-ngan.

<sup>3.</sup> Cf. Mém. hist. chap. cxiii.

peuple. — Le roi de Ou prétexta faussement une maladie pour ne pas venir rendre hommage à la cour; (l'empereur) lui fit aussitôt présent d'un escabeau et d'un bâton. — Quoique plusieurs officiers, tels que Yuen Ang et d'autres, eussent un langage très libre, l'empereur leur demandait toujours leur avis pour le suivre. — Divers officiers, tels que Tchang-ou et d'autres, s'étaient laissés gagner par des présents d'argent; l'affaire fut découverte; l'empereur leur envoya alors de l'argent de son propre trésor et leur en fit présent pour couvrir leur cœur de confusion; il ne les déféra pas aux tribunaux. — Son unique préoccupation était de réformer le peuple par sa vertu; c'est pourquoi tout le pays à l'intérieur des mers fut prospère et fut florissant par les rites et la justice.

La septième année de la seconde période, au sixième mois, au jour ki-hai (6 juillet 157 av. J.-C.)<sup>1</sup>, l'empereur mourut dans le palais Wei-yang. Il laissait un édit posthume ainsi conçu « Voici ce que j'ai appris : Dans l'univers, parmi tous les êtres qui se multiplient et qui naissent, il n'en est sucun qui ne meure ; la mort est

<sup>1</sup> Cf. Mém. kist., chap. cvi. Lieou Pi, roi de Ou, était file de Lieou Tchong, frère siné de Kao-tsou. Il était donc cousin germain de l'empereur Wen.—L'escabeau et le bâton étaient les présents que le souverain faisait à un officier âgé de t lus de soixante-dix ans, lorsqu'il vou-lait l'honorer en le retenant à son service (cf. Li ki, chap. k'iu li, tr Legge, Sacred Books of the East, vol. XXVII, p. 66).

<sup>2.</sup> D'après ma chronologie, le jour ki-hai scrait le premier du sixième mois. Il est assez singulier que ni So-ma T'sien, ni Pan Kou ne mentionnent que ce jour était le premier du mois; peut-être était-ce le second, car la chronologie que je propose peut toujours comporter une erreur d'un jour au commencement et à la fin de chaque mois. — D'après le commentateur Tran, l'empereur était âgé de quarante-six ans quand il mourut; d'après Siu Koang, il était âgé de quarante-sept ass.

une loi du Ciel et de la Terre; c'est la destinée naturelle des êtres. Comment serait-elle un sujet de grande affliction? — Au temps où nous vivons, tout le monde loue la vie et hait la mort; on célèbre des funérailles si magnifiques qu'on se ruine; on porte un deuil si rigoureux qu'on nuit à sa propre existence. C'est ce que je ne puis admettre. — D'ailleurs, puisque j'ai manqué de vertu et que je n'ai aidé en rien le peuple, si, maintenant que je meurs, je suis encore cause qu'on porte un deuil rigoureux et qu'on se lamente longtemps, de telle façon qu'on reste dans cet état pendant la durée d'années entières, que les pères comme les enfants soient plongés dans la tristesse, que les esprits des vieux comme des jeunes soient aigris, que leur boire et leur manger soient diminués, que les sacrifices aux manes et aux dieux soient interrompus, tout cela ne sera qu'une aggravation de mon manque de vertu; comment m'en expliquerai-je à l'empire? — J'ai protégé le temple ancestral: malgré que ma personne fût très chétive, j'ai été investi pendant plus de vingt années d'une place au-dessus des princes et des rois de l'empire; grâce à l'influence surnaturelle du Ciel et de la Terre et à la bénédiction des dieux de la terre et des moissons, tout le pays à l'intérieur des quatre directions a joui du repos et il n'y a pas eu de guerre'. — Comme je n'étais pas diligent, je craignais toujours de commettre dans ma conduite quelque faute par laquelle j'aurais déshonoré la vertu que m'ont léguée les empereurs mes prédécesseurs; plus les

<sup>1.</sup> 兵革, littéralement « les armes offensives et les cuirasses », e'est-à-dire la guerre. Cf. l'expression 兵甲.

<sup>2.</sup> Au lieu du mot . qui est la leçon de l'édition de Kien-long

années (de mon règne) duraient longtemps, plus je craignais de ne pas arriver à bonne fin; or maintenant j'ai eu le bonheur de terminer les années de vie que m'avait assignées le Ciel et je peux à mon tour recevoir les offrandes dans le temple ancestral de Kao (-tsou). Quand mon manque d'intelligence est ainsi récompensé, comment y aurait-il un sujet d'affliction? --- Voici ce que j'ordonne aux officiers et au peuple dans tout l'empire : quand mon ordre leur sera parvenu, que, trois jours après être sortis de chez eux pour se lamenter. ils quittent tous les habits de deuil; il ne sera défendu à personne de prendre femme, de marier les filles, de sacrisier, de boire du vin et de manger de la viande. Quant à ceux qui doivent s'acquitter des cérémonies funéraires, prendre le deuil et pleurer, qu'aucun d'eux ne marche pieds nus; que le bonnet et la ceinture de deuil ne dépassent pas trois pouces; qu'on ne recouvre pas de toile les chars et les armes de guerre; qu'on n'envoie ni hommes ni femmes se lamenter dans le palais. Quant aux personnes qui doivent se lamenter dans le palais, que guinze d'entre elles élèvent la voix le matin et quinze d'entre elles le soir; quand le rite sera terminé, qu'on cesse (de gémir); excepté aux heures fixées le matin et le soir pour les lamentations, il sera interdità qui que ce soit de se mettre à pleurer de son propre mouvement. Quand (le cercueil) aura été descendu 1

et du Te'ion Han chou, le Che ki luen wen écrit pui ne peut être considéré que comme l'équivalent phonétique du mot

<sup>1.</sup> 異 n'est ici qu'une particule explétive comme 默 ou 子.

<sup>2.</sup> So-ma Tr'ien écrit simplement 己下; le mot相 est sousentends.

dans la terre, on revêtira le grand deuil pendant quinze jours, le petit deuil pendant quatorze jours, les vêtements de toile mince pendant sept jours', puis on quittera le deuil. Pour toutes les autres choses qui ne sont pas prévues dans cet édit, qu'on se conforme à l'esprit de cet édit. Qu'on le promulgue dans tout l'empire afin qu'on connaisse clairement mes intentions. Que la montagne et lé cours d'eau à la tombe de Pa restent comme auparavant et qu'on n'y change rien. Qu'on renvoie (dans leurs familles) toutes les femmes au-dessous du grade de fou-jen jusqu'à celui de chao-che?. J'ordonne que le tchong-wei (Tcheou) Ya-fou ait le commandement des chars et des cavaliers, que le chou-kouo (Siu) Han ait le commandement des postes militaires, que le langtchong-ling Ou soit le général chargé de remettre la terre. Qu'on envoie seize mille hommes des troupes actuellement présentes dans les préfectures voisines et quinze mille hommes des troupes du nei-che . Inhumer le sarcophage, creuser le trou et remettre la terre, c'est le général Ou qui en sera chargé. »

Au jour i-se (12 juillet 157). tous les ministres, se pros-

1. Le deuil devait donc durer en tout trente-six jours; d'après Yng Chao, l'empereur Wen aurait changé en jours les mois du deuil qui devait normalement durer trois ans, c'est-à-dire trente-six mois. Yen Che-kou condamne cependant cette explication en disant que, dès l'antiquité le deuil dit de trois ans n'a jamais duré que vingt-sept mois.

2. D'après Yng Chao (cité par le commentaire du Tong kien kang mou), dans la hiérarchie des concubine simpériales, après les fou-jen 夫人 venaient les mei-jen 美人, puis les leang-jen 良人 les pa-tse八子, les ts'i-tse七子, les tch'ang-che 長使 et en-fin les chao-che少使.

<sup>3.</sup> Cf. p. 203, n. 1.

<sup>4.</sup> C'est-à-dire de la capitale; le nei-che était le fonctionnaire qui administrait le district où se trouvait la capitale.

ternant le front contre terre, proposèrent un titre honorifique qui fut *Hiao-wen-hoang-ti*. L'héritier présomptif prit alors le pouvoir dans le temple ancestral de *Kao* (-tsou); au jour ting-wei (14 juillet 157), il prit par droit d'hérédité le titre de souverain-empereur.

La première année de l'empereur King, au dixième mois (1" nov.-29 nov 157), l'empereur adressa aux yu-che l'édit suivant : « Voici ce que j'ai appris : Dans l'antiquité, le fondateur (tsou) était celui qui avait de la gloire et l'ancêtre (tsong) était celui qui avait de la vertu<sup>1</sup>. Dans les rites et les musiques qu'on avait institués, chacun d'eux avait ce qui le caractérisait : les chants qui s'adressent à l'ouïe étaient ce par quoi on célébrait la vertu; les danses étaient ce par quoi on montrait la gloire. Dans le temple ancestral de Kao (-tsou), à l'époque où on offre le vin teheou<sup>2</sup>, on exécute les danses de la Vertu guerrière, du Commencement pacifique et des Cinq éléments<sup>2</sup>; dans le temple de Hiao-hoei, à l'époque

- 1. En d'autres termes, on donnait le nom de tsou de la conquérent qui avait fondé une dynastie par la force; on appelait tsong A l'empereur qui organisait et affermissait le gouvernement de la dynastie par ses institutions équitables et ses vertueuses décisions.
- 2. Le vin tcheou était un vin destiné aux sacrifices; on le fabriquait le premier jour du premier mois et il se trouvait terminé dans le courant du huitième mois. L'empereur Ou profita de la cérémonie dans laquelle on goûtait le vin tcheou au huitième mois, pour exiger des seigneurs une redevance qui devaitêtre payée à cette date aous le prétexte d'aider aux dépenses des sacrifices; cette redevance était appelée l'or du tcheou prétexte d'aider aux dépenses des sacrifices ; cette redevance était appelée l'or du tcheou prétexte d'aider aux dépenses des sacrifices ; cette redevance était appelée l'or du tcheou prétexte d'aider aux dépenses des sacrifices ; cette redevance était appelée l'or du tcheou prétexte des le courant de la cérémonie dans la cerémonie de la cerémonie de
- 3. La dance de la Vertu guerrière était une dance où l'on symbolisait des combats; elle avait été instituée par l'empereur Kao-tsou. La dance du Commencement pacifique était attribuée à l'empereur Choen et la dance des cinq éléments à la dynastie Tcheou. Cf. le chapitre li ro tche du Tr'ien Han chou.

où on offre le vin tcheou, on exécute les danses du Commencement pacifique et des Cinq éléments. L'empereur Hiao-wen, quand il a gouverné l'empire, a ouvert les passes et les ponts et n'a pas sait de lois d'exception pour les contrées éloignées'; il a supprimé (l'accusation de) critique inconsidérée<sup>2</sup>; il a aboli les mutilations<sup>2</sup>; il a fait des présents aux vieillards; il a recueilli et pris en pitié les orphelins et les délaissés; afin de pouvoir nourrir tous les êtres, il a restreint ses propres désirs; il n'a pas reçu de cadeaux et n'a pas recherché son propre intérêt; les femmes et les enfants des condamnés n'ont pas été faits esclaves; on n'a pas mis à mort les innocents; il a supprimé la castration; il a renvoyé ses concubines; il a considéré comme une chose grave d'enlever à un homme toute postérité. Pour moi, qui ne suis pas intelligent, je ne puis le bien comprendre. Tout cela, la haute antiquité ne l'a jamais égalé et cependant l'empereur Hiao-wen l'a réalisé lui-même. La profondeur de sa vertu a été de pair avec le Ciel et la Terre; ses bienfaits ont fécondé le pays à l'intérieur des quatre mers et se sont répandus sur lui; il n'est personne qui n'ait obtenu le bonheur. Son éclat est comparable à celui du

<sup>1.</sup> Allusion à la suppression des passeports décidée par l'empereur Wen la douzième année de son règne.

<sup>2.</sup> Cf. p. 465.

<sup>3.</sup> Gf. p.475-476.

<sup>4.</sup> Cf. p. 458.

<sup>5.</sup> So-ma Ts'ion écrit ici 除肉刑, ce qui n'est qu'une repétition inadmissible de la phrase qu'on a lue quelques lignes plus haut 去 用. Le Ts'ion Han chou (chap. v, p. 1r') écrit ici 除官刑; cette phrase ne fait pas double emploi avec la précédente, car dans l'un il s'agit des trois mutilations (cf. p. 475, n. 1) et dans l'autre de la cactration.

soleil et de la lune. Cependant la musique de son temple ancestral ne répond pas (à ses mérites); j'en suis fort effrayé. Je veux donc que, pour le temple ancestral de l'empereur Hizo-wen, on fasse la danse de la Vertu éclatante, afin de mettre en lumière sa vertu parfaite. Ensuite la gloire du fondateur (isou) et la vertu de l'ancêtre (isong) seront écrites sur le bambou et sur la soie<sup>1</sup>; elles se répandront sur dix mille générations et ne prendront point fin de toute éternité. Ce sera ce que j'approuverai fort. Que les grands conseillers, les seigneurs, les ichong-cul-is'ien-che<sup>2</sup> et les fonctionnaires préposés aux rites me fassent un rapport complet au sujet des rites à accomplir et des maintiens à observer<sup>2</sup>. »

« Le grand conseiller, votre sujet, Kia, et les autres, disent: Votre Majesté. dans sa préoccupation constante d'agir conformément à la piété filiale, a institué la danse de la Vertu éclatante afin de mettre en lumière la vertu achevée de l'empereur Hiao-wen. C'est là une mesure que nous tous, vos sujets, Kia et les autres, n'aurions pas été capables de prendre. Vos sujets ont délibéré avec respect et ont dit: Pour la gloire, nul n'est aussi grand que l'empereur Kao; pour la vertu, nul n'est aussi parfait que l'empereur Hiao-wen; le temple de l'empereur Kao doit devenir le temple de l'illustre fondateur de la dynastie; le temple de l'empereur Hiao-wen doit

- 1. Les deux matières sur lesquelles on écrivait alors les livres.
- 2, Cf. Appendice I.

<sup>3.</sup> La différence de sens entre les mots de et de est bien marquée dans le début du chapitre xxIII des Mémoires historiques. Nous reviends ons sur ce sujet dans nos notes à ce chapitre. — Le décret de l'empereur est ici suivi immédiatement de la requête que lui adressèrent ses ministres.

<sup>4.</sup>太祖.

devenir le temple de l'illustre ancêtre de la dynastie. Les Fils du Ciel devront de génération en génération faire leurs offrandes dans les temples du fondateur et de l'ancêtre; dans chaque commanderie, dans chaque royaume et dans chaque terre seigneuriale, il faudra élever un temple de l'illustre ancêtre en l'honneur de l'empereur Hiao-wen; les délégués des rois-vassaux et des seigneurs assisteront au sacrifice; le Fils du Ciel fera chaque année les offrandes dans les temples du fondateur et de l'ancêtre. Nous demandons d'écrire cela sur le bambou et sur la soie et de le répandre dans tout l'empire. » Le décret fut : « Approuvé. »

Le duc grand astrologue dit: Consucius a dit: « Ce n'est toujours qu'après une génération qu'apparaît la bonté. Si des hommes excellents gouvernaient un royaume, aussi bien ce n'est qu'après cent années qu'ils pourraient triompher de la perversité et supprimer la peine capitale. Très vraie est cette parole. » Depuis l'avènement des Han jusqu'à Hino-wen, il s'était écoulé plus de quarante années; la vertu atteignit alors son

## 1.太宗.

<sup>2.</sup> Ce texte se retrouve avec de légères variantes dans le Luen yu, livre XIII, chap. xi et xii. Mais la phrase que Se-ma Ts'ien cite en premier lieu est placée la dernière dans le Luen yu. Le sens de cette citation est assez clair : ce n'est qu'après une génération, c'est-à-dire après trente ans, qu'apparaît la bonté; c est ainsi que la bonté apparut avec l'empereur Wen qui régna une quarantaine d'années après la fondation de la dynastie Han. Cependant, quelque excellents que soient des princes, il faut au moins cent ans pour que leur gouvernement produise la perfection dans leurs états et c'est pourquoi l'empereur Wen ne put réaliser les grandes réformes qu'il avait projetées; il laissa la gloire de les accomplir à l'empereur qui régna en esset une centaine d'années après l'avènement des Han, c'est-à-dire à l'empereur Ou au temps de qui écrivait Se-ma Ts'ien.

apogée. (Mais l'empereur) se montra fort timide pour changer le premier jour de l'année, les vêtements et les sacrifices fong et chan. Il céda la tâche à un autre et elle est restée inaccomplie jusqu'à aujourd'hui. Hélas, n'est-ce pas là (ce qu'on appelle) la bonté:?

1. La bonté, définie comme un état intermédiaire entre la violence qui préside aux débuts de la dynastie et la perfection qui ne peut apparaître qu'après un ciècle environ de bon gouvernement.

1

## CHAPITRE XI

## ONZIÈMES ANNALES PRINCIPALES

## HIAO-KING

L'empereur Hiao-king<sup>2</sup> était fils de l'empereur Hiao-wen, mais non l'ainé. Sa mère était la reine-douairière Teou. Lorsque l'empereur Hiao-wen résidait dans le pays de Tai, la reine précédente avait eu trois fils; puis la reine-douairière Teou obtint la faveur (de l'empereur); la reine précédente mourut et ses trois fils moururent l'un après l'autre. C'est ainsi que l'empereur Hiao-king put arriver au trône.

- 1. On a vu (t. I, Introduction, pp. cci, ccii, cciv) que les Annales principales de l'empereur King sont un des chapitres suspects des Mémoires historiques; plusieurs critiques en ont contesté l'authenticité; ils ont prétendu que les Annales qu'avait écrites Se-ma Ts'ien sur l'empereur King, père et prédécesseur de l'empereur Ou, avaient été jugées attentatoires à la majesté impériale et avaient été supprimées; le chapitre par lequel on les remplaça plus tard serait une mauvaise addition de Tch'ou Chao-suen. Ces suppositions paraissent être gratuites; cependant il faut reconnaître que ces pages des Mémoires historiques sont très incomplètes; si elles sont, comme nous le croyons, l'œuvre de Se-ma Ts'ien lui-mème, à tout le moins devons-nous avouer que le grand historien est ici inférieur à lui-même et en'il n'a sans doute pas eu le temps de mettre la dernière main à cette partie de son œuvre
  - 2. Le nom personnel de l'empereur King était K'i

La première année, au quatrième mois, au jour i-mao (18 mai 156), une amnistie fut promulguée dans l'empire.

— Au jour i-se¹, (l'empereur) donna au peuple un degré dans la hiérarchie \*. — Le cinquième mois (27 mai-25 juin 156), il exempta de la moitié des taxes agricoles ². — Il éleva le temple de l'illustre ancêtre è en l'honneur de Hiao-wen. Il ordonna que tous les ministres ne vinssent pas à la cour lui apporter leurs félicitations. — Les Hiong-nou envahirent le territoire de Tai; il conclut avec eux un traité d'alliance et d'apparentage.

La deuxième année (155 av. J.-C.), au printemps, (l'empereur) conféra le titre de marquis de Ou-ling à (Siao) Hi, petit-fils de l'ancien conseiller d'état Siao Ho.— Les hommes purent être inscrits (sur les rôles des corvées) dès l'âge de vingt ans s.— Le quatrième mois, au jour jen-ou (9 juin 155), l'impératrice-douairière (femme de l'empereur) Hiao-wen s mourut.— Les rois de Koang-tch'oan et de Tch'ang-cha's e rendirent tous deux dans

- 1. Cette indication est certainement inexacte. Il est impossible que le jour i-se, qui est le quarante-deuxième du cycle, se trouve après le jour i-man, cinquante-deuxième du cycle, dans un même mois.
  - 2. Cf. p. 452, n. 1.
- 3. La treixième année de son règne, l'empereur Wen avait entièrement supprimé les taxes qui pesaient sur l'agriculture (cf. p. 477); son successeur ne put maintenir cette mesure trop libérale et il rétablit la moitié des anciennes taxes; c'est-à-dire, d'après le Tong kien kang mou, que l'état perçut 1/30 de ce que rapportaient les terres.
  - 4. Cf. p. 494, n. 1.
- 5. Auparavant, cette inscription ne se faisait qu'à l'âge de vingt-trois ann (cf. p. 301, n. 6).
  - 6. L'ex-reine donairière Teou.
- 7. Le troisième mois de la deuxième année de son règne, l'empereur King avait donné le titre de roi à six de ses fils; parmi eux se trouvaient Lieou Pong-tsou Di III., qui fut roi de Koang-tch'oan, et Lieou Fa Di qui fut roi de Tch'ang-cha.

leurs états. — Le grand conseiller Chen-t'ou Kia mourut'. — Le huitième mois (11 sept.-9 oct. 155), (l'empereur) nomma grand conseiller le yu-che-ta-fou Tao Ts'ing, marquis de K'ai-fong. — Une comète parut au nord-est. — En automne, dans le (royaume de) Heng-chan, il tomba de la grêle; les plus gros grêlons mesuraient cinq pouces et il y en avait une épaisseur de deux pieds. — La planète Yong-ho' marcha à rebours et s'arrêta dans la constellation de l'étoile polaire. La lune apparut dans la région de l'étoile polaire. La planète de l'année marcha à rebours jusque dans la constellation T'ien-t'ing. — On établit la préfecture de Nan-ling' et celle de Toei-yu dans le Nei-che.

La troisième année, au premier mois, au jour i-se (27 février 154), une amnistie sut proclamée dans l'empire. — Une comète de sorme allongée apparut du côté de l'ouest. — Le seu du ciel incendia les murs et les habitations de la grande salle du palais de l'Est à Loyang'. — Pi, roi de Ou, Ou, roi de Tch'ou, Soci, roi de

- 1 Le Ts'ien Han chou indique que cette mort eut lieu le sixième mois.
  - 2. Mars.
- 3. Jupiter. Pour plus de détails sur ces phénomènes astronomiques, cf. le chapitre xxvii des Mémoires historiques.
- 4. Le Ti li tche du Ts'ien Han chou (chap. xxvIII, 1 partie, p. 5 v°) rapporte l'institution de la sous-préfecture de Nan-ling à la septième année de l'empereur Wen; cette localité était au sud-est de

la sous-préfecture de Hien-ning , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

- 5. On appelait nei-che, du nom du fonctionnaire qui l'administrait (cf. Appendice I, § 1, n° 24), le district où se trouvait la capitale. La localité de Toei-yu, qui était comprise dans ce district, était à 1 li
- à l'est de la préfecture secondaire de Yao XII, préfecture de Si-ngan, province de Chûn-si.
  - 6. Le Ts'ien Han chou dit que ce fut la salle principale du palais



Tchao, Ang, roi de Kiao-si, Pi-koang, roi de Tsi-nan, Hien. roi de Tse-tch'oan et Hiong-k'iu, roi de Kiao-tong, se révoltèrent; ils firent marcher leurs troupes du côté de l'ouest. Le Fils du Ciel, à cause de cela, fit périr Tch'ao Ts'o; il envoya Yuen Ang porter une proclamation (aux rebelles); ceux-ci ne s'arrêtèrent pas, mais, continuant à marcher vers l'ouest, assiégèrent Leang : ; l'empereur envoya alors le général en chef Teou Yng et le *t'ai-wei Tcheou Ya-fou* qui, à la tête d'une armée, les exterminèrent . - Le sixième mois, au jour i-hai (27 juillet 154), il amnistia les troupes (rebelles) qui s'étaient débandées, ainsi que I, fils du roi Yuen, de Tch'ou, et d'autres qui avaient projeté de faire cause commune avec les révoltés. — Il conféra au général en chef Teou Yng le titre de marquis de Wei-k'i. - Il nomma roi de Tch'ou Lieou Li, marquis de Ping-lou, fils du roi Yuen, de Tch'ou. - Toan, fils de l'empereur, fut nommé roi de Kiao-si; Cheng, fils (de l'empereur), fut nommé roi de Tchong-chan. Tche, roi de Tsi-pei, fut transféré et devint roi de Tse-tch'oan, Yu, roi de Hoaiyang, devint roi de Lou. Fei, roi de Jou-nan, devint roi de Kiang-tou. - Tsiang-lou, roi de Ts'i, et Kia, roi de Yen, moururent tous deux.

La quatrième année (153 av. J.-C.), en été, (l'em-

du roi de Hoai-yang qui fut incendiée. Mais le l'ong kien kang mou accepte la version des Mémoires historiques.

<sup>1.</sup> Le territoire de Leang formait à l'époque des premiers Han, un royaume dont la capitale se trouvait à Soci-yang E , c'est-dire au sud de la sous-préfecture actuelle de Chang-k'icou F, préfecture de Koci-té, province de Ho-nan.

<sup>2.</sup> Sur les causes et les péripéties de cette grande rébellion, cf. les chap, et et evt des Mémoires historiques.

pereur) nomma son héritier présomptif'. — Tch'e, fils de l'empereur, fut nommé roi de Kiao-tong. — Le sixième mois, au jour kia-siu (20 juillet 153), une amnistie fut rendue pour tout l'empire. — Le neuvième mois intercalaire (17 oct.-15 nov. 153), on changea le nom de I-yang en celui de Yang-ling<sup>2</sup>. — On rétablit les gués et les douanes; on se servit de passeports pour sortir et entrer<sup>3</sup>. — En hiver<sup>4</sup>, on fit du royaume de Tchao la commanderie de Han-tan.

La cinquième année, au troisième mois (12 avril11 mai 152), on construisit le pont sur la rivière Wei à
Yang-ling. — Le cinquième mois (11 juin-10 juillet 152),
on enrôla (des gens du peuple) pour les envoyer à
Yang-ling et on leur donna deux cent mille pièces de
monnaie. — A Kiang-tou souffla un grand ouragan qui
venait de l'ouest et qui renversa la muraille sur une
longueur de douze tchang. — Au jour ting-mao (8 juillet
152), (l'empereur) conféra le titre de marquis de Long-lu

- 1. Ce fils de l'empereur s'appelait Lieou Yong ; ce ne fut pas lui cependant qui succéda à son père; ce fut Lieou Tch'e, roi de Kiao-tong, et plus tard empereur Ou.
- 2. Le nom de cette localité fut changé parce qu'on y prépara la sépulture (ling) de l'empereur King. Yang-ling était à 30 li à l'est de la sous-préfecture de Hien-yang.
  - 3. Cf. p. 492, n. 1.
- 4. Se-ma Ts'ien et Pan Kou mentionnent ici l'hiver à la fin de l'année; cependant le 10° mois qui était le premier de l'hiver, resta le
  premier de l'année jusqu'à l'institution du calendrier t'ai-tch'ou, en
  104 avant J.-C. Les Annales de l'empereur King placent l'hiver tantôt
  au commencement et tantôt à la fin de l'année; il semble qu'en certaines places on les ait corrigées pour les rendre conformes au calendrier t'ai-tch'ou et que dans d'autres cas on ait laissé subsister l'ancienne rédaction.
- 5. A 46 li au sud-ouest de la sous-présecture actuelle de Kiangtou 江都, présecture de Yang-tcheou, province de Kiang-sou.



à Kiao, fils de la princesse sa sœur ainée. — Il déplaça le roi de Koang-tch'oan', qui devint roi de Tchao.

La sixième année (151 av. J.-C.), au printemps, l'empereur conféra au tchong-wei Tchao Koan le titre de marquis de Kien-ling, — au conseiller (du roi) de Kiangtou, (Tch'eng) Kia, le titre de marquis de Kien-p'ing, — au commandant en chef du Long-si, Hoen Sie, le titre de marquis de P'ing-k'iu, au conseiller (du roi) de Tchao (Sou) Kia, le titre de marquis de Kiang-ling, — à l'ex-général (Loan) Pou, le titre de marquis de Chou. — Les rois de Leang et de Teh'ou moururent tous deux. — Le neuvième mois intercalaire (26 oct.-24 nov. 151), on coupa les arbres de la route cavalière et on combla l'étang des Orchis.

La septième année, en hiver, l'héritier présomptif Li' fut dégradé et nommé roi du Lin-kiang. — Le douzième mois, au dernier jour du mois (20 février 150), il y eut une éclipse de soleil. — Au printemps, on gracia les condamnés qui avaient exécuté les travaux de Yang-ling. — Le grand conseiller Ts'ing donna sa démission. — Le deuxième mois, au jour i-se (7 avril 150), le tai-wei Tcheou Ya-fou, marquis de Tiao, devint grand conseiller. — Le quatrième mois, au jour i-se (6 juin 150), la reine mère du roi de Kiao-tong fut nommée impératrice;

<sup>1.</sup> Cf. p. 497, p. 7.

<sup>2.</sup> Ta'in Cho-houng-ti avait fait planter des arbres le long des grandes routes qu'il avait tracées (cf. p. 139, n. 6).

<sup>3.</sup> Cf. p. 164, m. 1.

<sup>4.</sup> Le Ta'ien Han chou écrit Yong, au lieu de Li, L'héritier présomptif s'appelait en effet Lisou Yong (cf. p. 500, n. 1); Li était le nom de famille de sa mère. Cf. la note suivante.

<sup>5.</sup> C'était la fou-jen Wang 王夫人. Cette semme était la fille de Teang Bul 藏兒. qui était elle-même une descendante de l'an-

au jour *ling-se* (18 juin 150), le roi de *Kiao-tong* fut nommé héritier présomptif; son nom personnel était *Tch'e*.

La première année (149 av. J.-C.) de la seconde pé-

riode, (l'empereur) conféra le titre de marquis de Cheng à (Tcheou) P'ing, petit-sils de l'ancien yu-che-ta-fou Tcheou Ko', — et le titre de marquis de Ngan-yang à (Tcheou) Tso-kiun, fils de l'ancien yu-che-ta-fou Tcheou Tch'ang. — Le quatrième mois, au jour i-se (31 mai 149), (l'empereur) promulga une amnistie dans l'empire; il conféra un degré dans la hiérarchie; il supprima l'obstruction à l'entrée des charges publiques)2. — Il y eut cien roi de Yen, Isang Tou. La fou-jen Wang avait commencé par épouser un certain Wang Tchong I # dont elle avait en un fils. Wang Sin 茶信, et deux filles; à la mort de Wang Tchang, elle épouss Lin B'eng-suen & E & dont elle eut une fille appelée Sou 16. Isang Eul. qui avait appris, par un augure, que un fille deviendrait illustre, la fit sortir de la famille Liu et la fit entrer dans le harem impérial : la fox-jeu Wang eut, de l'empereur Aug, un fils qui fut Lieux Ithie, roi de Kisa-Iurg. La princesse, serur ninte du l'empereur Areg, aurait voulu donner sa fille en mariage à l'héritier présomptit Lieux Ting. mis in i. L 栗類, mère de l'Meilier présomptif, signetiess. La princesse di alors épouser sa fille à Liseu Telie qui, grice » ce mariage, entra de plus en plus dans les bonnes grüces de l'empereur et dans par sapplicates l'aérities presonaptif.

1. Dagres Serne l'eleme l'éleme Le étale le frère dui de l'eleces. Telètag 周昌.

un tremblement de terre. A Yuen-tou', dans le (royaume de) Heng-chan, il tomba de la grêle; les plus gros grêlons mesuraient un pied et huit pouces.

La deuxième année de la seconde période, au deuxième mois (1er-29 mars 148), les Hiong-nou pénétrèrent dans le territoire de Yen et dès lors le traité d'alliance et d'apparentage n'exista plus. — Le troisième mois (30 mars-28 avril 148), le roi de Lin-kiang fut mandé à la capitale; il mourut dans le palais du tchong-wei. — En été, Yue, fils de l'empereur, fut nommé roi de Koang-tch'oan; Ki, fils de l'empereur, fut nommé roi de Kiaotong; (l'empereur) nomma marquis quatre personnes.

E Z M. — La phrase de Se-ma Tr'ien peut donc avoir deux sens : ou bien elle signifie : on supprima les cabales qui faisaient de l'obstruction à l'entrée des charges publiques (o'est l'interprétation que j'adopte): — ou bien elle signifiera : on supprima la disposition légale en vertu de laquelle l'accès des charges publiques était interdit à certaines personnes déterminées.

- 1. On sait seulement que cette localité se trouvait dans le territoire de Heng-chan, mais on n'en connaît pas l'emplacement exact.
- 2. Le roi de Lin-kiang n'est autre que l'ex-héritier présomptif Lieon Yong; il fut acousé d'avoir détruit l'enceinte du temple ancestral consacré à l'empereur Wen, afin de construire un palsis; mandé à la capitale, il se tua pour échapper au-supplice.
- 3. Ces quatre hommes étaient respectivement fils de Tchang Chang 联角, Tchao I-on 趙夷吾, Kien Ti建德 et Wang Han 早 qui tous quatre avaient été mis à mort par les rois dont ils étaient les conseillers pour les avoir engagés à le pas se révolter contre l'empereur.

— Le neuvième mois, au jour kia-siu (22 oet. 148), il y eut une éclipse de soleil.

La troisième année de la seconde période, en hiver, on supprima chez les seigneurs la fonction de yu-che-tchong-tch'eng². — Au printemps, deux rois Hiong-nou vinrent, à la tête de leurs hommes, faire leur soumission; (l'empereur) leur conféra à tous deux le titre de seigneurs. — Fang-tch'eng², fils de l'empereur, fut nommé roi de Ts'ing-ho. — Le troisième mois (18 avrîl-17 mai 147), une comète apparut au nord-ouest. — Le grand conseiller Tcheou Ya-fou mourut; le yu-che-ta-fou Lieou Ché¹, marquis de Tao, devint grand conseiller. — Le quatrième mois (18 mai-16 juin 147), il y eut un tremblement de terre. — Le neuvième mois, au jour ou-siu (10 novembre 147), qui était le dernier du mois, il y eut une éclipse de soleil. On établit un camp en dehors de la porte Tong-tou¹.

La quatrième année de la seconde période, au troi-

- 1. Les éclipses de soleil sont en général marquées par Se-ma Ts'ien au dernier jour du mois lunaire; or, en se reportant au Tableau publié dans le Toung-pao (vol. VII, p. 30), on verra que le jour kia-sia, 11 du cycle, est en effet le dernier jour du neuvième mois en question.
- 2. Le po koan piao du Ts'ien Han chou (chap. xix, ire partie, p. 2 re) dit qu'on donne aussi le nom de tchong-tch'eng 中意au fonctionnaire qui est appelé le plus souvent yu-che-ta-fou 即史 大夫; par la suppression de cette haute fonction dans l'entourage des seigneurs, l'empereur King diminusit l'importance de la cour dont s'entouraient les seigneurs afin de jouer aux petits souverains.
- 3. Ce fils de l'empereur est appelé simplement Tch'eng R dans le Ts'ien Han chou.
  - 4. Lieou Ché était file de Lieou Siang 劉襄.
  - 5. La porte Tong-tou était une des portes de la capitale.

sième mois (7 avril-6 mai 146), on fonda le palais Té-yang'. — Il y eut beaucoup de sauterelles. — En automne, (l'empereur) amnistia les condamnés qui avaient travaillé à Yang-ling'.

La cinquième année (145 av. J.-C.) de la seconde période, en été, Choen, fils de l'empereur, devint roi de Tch'ang-chan. On nomma dix marquis . — Le sixième mois, au jour ting-se (21 juillet 145), (l'empereur) promulga une amnistie dans l'empire et donna un degré dans la hiérarchie. — Dans tout l'empire il y eut de grandes pluies. — Les grands conseillers des seigneurs eurent leur titre changé en celui de conseillers . — En automne, il y eut un tremblement de terre.

La sixième année de la seconde période, le deuxième mois, au jour ki-mao (7 avril 144), l'empereur se rendit à Yong; il y sacrifia en personne aux Cinq empereurs.

— Le troisième mois (14 avril-13 mai 144), il tomba de la grêle. — Le quatrième mois (14 mai-12 juin 144), le roi Hiao, de Leang, le roi Kong, de Tch'eng-yang, et le roi de Jou-nan moururent tous trois. L'empereur donna

- Ce palais était en réalité le temple ancestral que l'empereur King se construisit pour lui-même; comme l'empereur n'était pas encore mort, on appelait ce temple un palais.
  - 2, C'est-à-dire à sa sépulture.
- 3. Il semble qu'il y ait ici quelque confusion, car, dans le chapitre xix des Mémoires historiques, on ne trouve que sinq marquis de la cinquième année, seconde période de King-ti; en revanche, on relève dans ce chapitre les noms de sept marquis de la troisième année, seconde période, de King-ti, tandis que les Annales principales ne mentionnent en cette année que l'ennoblissement de deux rois Hiong-nou (cf. p. 504). Peut-être les Annales principales ajoutent-elles cinq des sept marquis de la troisième année aux oinq marquis de la cinquième année, ce qui donnerait en effet le nombre de dix que nous lisons ici.
- 4. Par cette mesure encore l'empereur diminuait l'importance des cours acigneuriales (cf. p. 504, n. 2).

le titre du roi de Tsi-tch'oan à Ming, fils du roi Hiao, de Leang, - le titre de roi de Tsi-tong à son autre fils P'ongli, — le titre de roi de Chan-yang à son autre fils Ting — et le titre de roi de Tsi-yn à son autre fils Pou-che. Le territoire de Leang sut (ainsi) divisé en cinq 1. — (L'empereur) nomma quatre marquis. — On changea le nom de t'ing-wei en celui de ta-li, le nom de tsiang-tso-chaofou en celui de tsiang-tso-ta-tsiang, le nom de tchoutsiv-tchong-wei en celui de tou-wei, le nom de tch'angsin-tch'an-che en celui de tch'ang-sin-chao-fou, le nom de tsiang-hing en celui de ta-tch'ang-ts'ieou, le nom de ia-hing en celui de hing-jen, le nom de fong-tch'ang en celui de t'ai-tch'ang, le nom de tien-k'o en celui de tahing, le nom de tche-sou-nei-che en celui de ta-nong; la fonction de ta-nei devint une fonction de deux mille che; on institua les nei-koan de gauche et de droite qui dépendirent du ta-nei - Le septième mois, au jour sin-hai (8 septembre 144)<sup>2</sup>, il y eut une éclipse de soleil. — Le huitième mois (9 septembre-7 octobre 144), les Hiong-nou pénétrèrent dans la commanderie de Chang.

La première année de la dernière période, en hiver, le titre de tchong-ta-fou sut changé en celui de wei-wei.

— Le troisième mois, au jour ting-yeou (22 avril 143), (l'empereur) promulga une amnistie dans tout l'empire; il donna un degré dans la hiérarchie (aux chess de samille) et conféra le degré de yeou-chou-tchang aux fonctionnaires de rang tchong-eul-ts'ien-che et aux con-

<sup>1.</sup> Par la suppression du droit d'ainesse et par la répartition de l'héritage entre plusieurs fils, l'empereur morcelait les grands fiefs qui pouvaient lui porter ombrage.

<sup>2.</sup> Sur tous ces changements administratifs, cf. l'Appendice I.

<sup>3</sup> Ce jour etait le dernier du mois.

<sup>.</sup> Ce degre était le ouzieme de la hiérarchie. Cf. Appendice L & 2.

seillers des seigneurs. — Le quatrième mois (3 mai1 juin 143), il donna un grand banquet (à tout l'empire).

— Le cinquième mois, au jour ping-siu (10 juin 143), il
y eut un tremblement de terre; le même jour, au moment du repas du matin, il y eut un nouveau tremblement de terre. A Chang-yong il y eut pendant vingtdeux jours des tremblements de terre qui détruisirent
les remparts et les murs. — Le septième mois, au jour
i-se (28 août 143), il y eut une éclipse de soleil. — Le
grand conseiller Lieou Ché donna sa démission. — Le
huitième mois, au jour jen-tch'en le yu-che-ta-fou
(Wei) Koan fut nommé grand conseiller; il reçut le titre
de marquis de Kien-ling.

La deuxième année de la dernière période, au premier mois (22 fév.-23 mars 142), il y eut trois tremblements de terre en un jour. — Le général Tche (Tou) attaqua les Hiong-nou. — Il y eut pendant cinq jours des banquets publics (dans tout l'empire). L'ordre sut donné dans la commanderie de Nei-che et dans les commanderies de ne pas donner du grain à manger aux chevaux, mais de le livrer entièrement aux fonctionnaires des présectures; l'ordre sut donné que les condamnés portassent des vêtements saits avec cinq cent soixante sils de chanvre ; on interdit de se servir de

1. Au sud-est de la sous-préfecture de Tchou-chan 17 11, préfecture de Tan-yang, province de Hou-pe.

3. Cf. Mém. hist., chap. cur.

<sup>2.</sup> Cette indication est inexacte, car le jour jen-tch'en, 29° du cycle, ne peut se trouver dans le huitième mois, alors que le dernier jour du septième mois est le jour i-se, 42° du cycle.

<sup>4,</sup> C'est-à-dire dans le district où se trouvait la capitale.

<sup>5.</sup> L'écheveau appelé comprensit 80 fils; l'ordonnance impériale décida que les vétements des condamnés seraient faits avec sept de ces écheveaux, c'est-à-dire avec 560 fils.

chevaux pour piler le grain'; (toutes ces mesures furent prises) parce que la moisson n'avait pas poussé; on défendit dans tout l'empire de manger la moisson avant qu'elle fût mûre; on examina si les seigneurs avaient été envoyés dans leurs états'. — Le troisième mois (22 avril-21 mai 142), les Hiong-nou pénétrèrent dans le territoire de Yen-men. — Le dixième mois (15 nov.-13 déc. 142), on perçut la taxe agricole sur les champs de Tch'ang-ling's. — Il y eut une grande sécheresse. Dans le royaume de Heng-chan et dans les commanderies de Ho-tong et de Yun-tchong, le peuple souffrit d'une épidémie.

La troisième année de la dernière période, au dixième mois, le soleil et la lune furent tous deux éclipsés et restèrent rouges pendant cinq jours. — Le douzième mois, au dernier jour du mois (10 février 141), il tonna'; le soleil sut comme cramoisi; les cinq planètes marchèrent à rebours et restèrent dans la constellation t'ai-wei; la lune traversa le milieu de la constellation t'ien-t'ing. — Le premier mois, au jour kia-yn (28 février 141), l'héritier présomptif de l'empereur prit le bonnet viril. — Au jour kia-tse (9 mars 141), l'empereur Hiao-king mourut. Par son décret posthume, il confé-

- 1. Apparemment parce que le broyage du grain par les hommes laissait moins de déchets que lorsqu'on pilait le grain sous les pieds des chevaux. Mais la phrase n'est pas claire.
- 2. L'empereur Wen avait ordonné que les seigneurs se rendissent dans leurs fies (cf. p. 461 et 467); l'empereur King institue une enquête pour voir si l'ordre de son précédesseur continue à être observé.
- 3. La localité de Tch'ang-ling, avait été jusqu'ici exemptée de redevances parce que la sépulture de Kao-tsou s'y trouvait.
- 4. Ce fait est signalé parce que le tonnerre en février est regardé comme un prodige.

rait un degré dans la hiérarchie à tous ceux qui devaient succéder à leurs pères¹, depuis les rois-vassaux jusqu'au peuple; il distribuait cent pièces de monnaie à chaque foyer dans tout l'empire; il faisait sortir les femmes du harem et les renvoyait dans leurs familles; il leur rendait leur liberté¹. L'héritier présomptif prit alors le pouvoir; ce fut l'empereur Hiao-ou. — Le troisième mois (10 avril-9 mai 141), on conféra à Fen, frère cadet de l'impératrice-douairière, le titre de marquis de Ou-ngan, et à son autre frère cadet, Cheng, le titre de marquis de Tcheou-yang. On enterra (l'empereur) à Yang-ling.

Le duc grand astrologue dit: Lorsque les Han eurent pris le pouvoir, (l'empereur) Hiao-wen répandit sa grande bienfaisance; l'empire l'aima et fut paisible; mais, au temps de (l'empereur) Hiao-king, on ne prit plus aucune sollicitude de ceux qui n'avaient pas le même nom de famille (que la famille impériale); alors Tch'ao Ts'o amoindrit la situation des seigneurs et causa aussitôt la révolte simultanée des sept royaumes qui formèrent une ligue du nord au sud et s'avancèrent du côté de l'ouest; c'était à cause de la trop grande puissance des seigneurs que (Tch'ao) Ts'o avait agiainsi, mais il n'avait pas (su) s'y prendre graduellement; cependant, après que Tchou-fou Yen eut parlé, les seigneurs

<sup>1.</sup> On se rappelle qu'une mesure semblable avait été prise par l'empereur Wen Cf. p. 457, n. 1.

<sup>2</sup> 復無所與, littéralement: « il leur accordait que ne pas ce que avec »; c'est-à-dire il leur accordait de n'avoir plus rien à faire avec le service impérial. Le Ts'ien Han chou écrit 復終身 = il leur rendit désinitivement leur personne, il leur accorda leur liberté désinitive.

se trouvèrent assaiblis et sinirent par être calmés'. Les raisons du calme et du danger, comment ne se trouve-raient-elles pas dans les plans' que l'on forme?

- 1. En d'autres termes, la politique imaginée par Tch'ao Ts'e pour amoindrir la puissance des seigneurs était fort habile; mais elle était prématurée et ameua la revolte des sept rois (cf. p. 498-499); cependant c'est la même politique qui, reprise au temps de l'empereur Ou, par Tchon-fon Içn. assura le calme dans tout l'empire.
- 2. L'édition des Nege, qui cependant est en général fort correcte, omet ici par erreur le mot DR, en sorte que la phrase ne présente plus ausant seus

### CHAPITRE XII

# DOUZIÈMES ANNALES PRINCIPALES

# HIAO-OU

L'empereur Hiao-ou était un fils, mais non l'ainé, de Hiao-king. Sa mère s'appelait l'impératrice-dcuairière Wang. La quatrième année (153) de Hiao-king, il fut nommé roi de Kiao-tong à cause de sa qualité de fils de l'empereur; la septième année (150) de Hiao-king, l'héritier présomptif Li fut dégradé et nommé roi de Linkiang; le roi de Kiao-tong fut nommé héritier présomptif. Hiao-king étant mort en la seizième année (141) de son règne, l'héritier présomptif prit le pouvoir; ce fut l'empereur Hiao-ou. Dès que l'empereur Hiao-ou eut pris le pouvoir, il redoubla d'attention pour les sacrifices aux dieux...

1. A l'exception du préambule insignifiant que nous traduisons cidessus, les Annales de l'empereur Ou ne sont que la reproduction de la seconde partie du Traité sur les sacrifices fong et chan. Il est probable que ces Annales avaient disparu pour une raison ou pour une autre et que Tch'ou Chao-suen ou tout autre interpolateur aura comblé de cette manière assez maladroite la lacune des Mémoires historiques. Cf. tome I, p. ccrv.

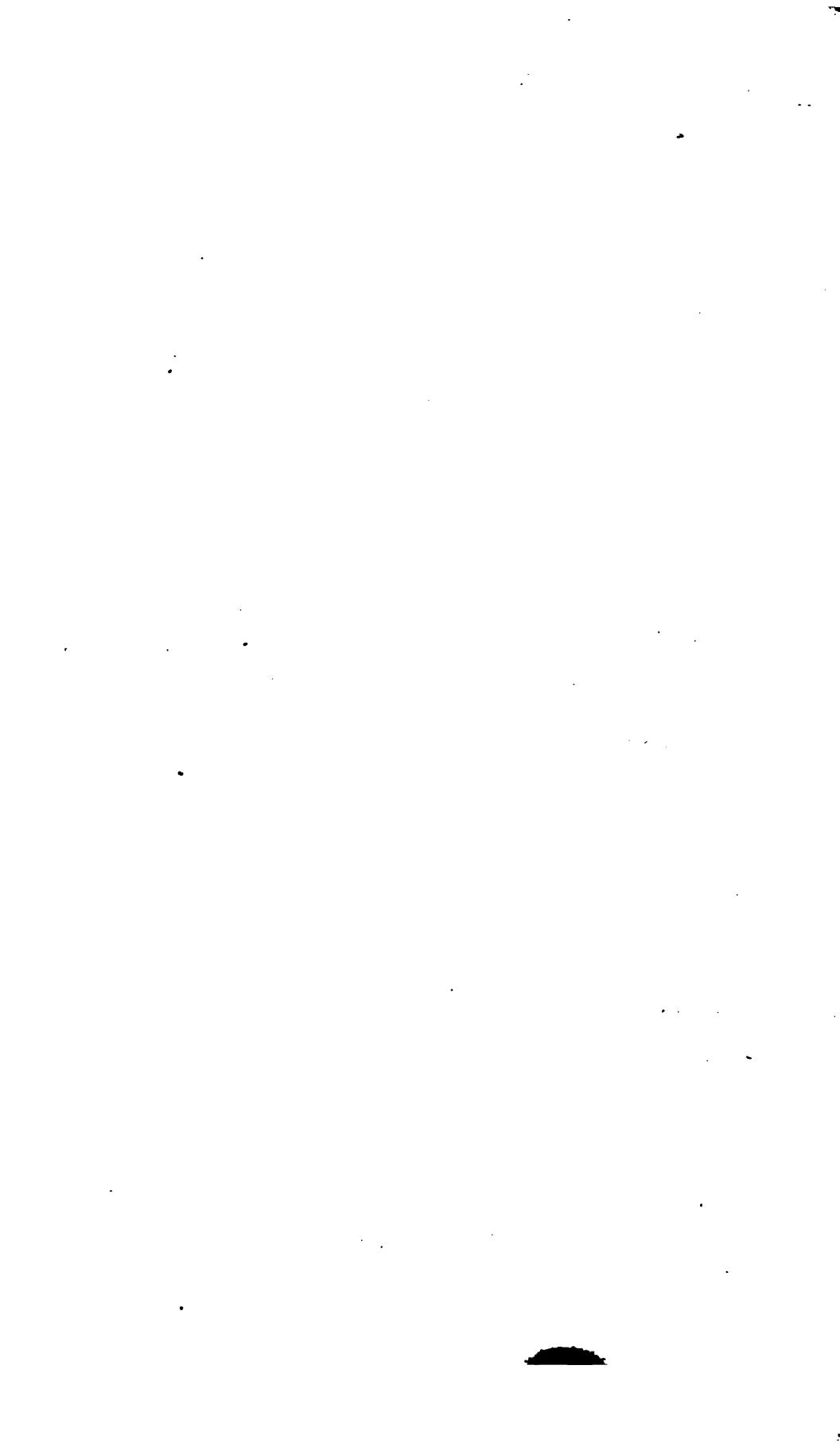

#### APPENDICE I

#### L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES TSIN ET DES HAN

Lorsqu'on lit les Mémoires historiques, on est souvent arrêté par les noms de fonctions qui s'y trouvent mentionnés; il est difficile de se rendre un compte exact des attributions inhérentes à ces fonctions, Se-me l'a'ien n'a rien fait pour élucider ces obscurités; mais le l'a'ien Han chos peut combler dans une certaine mesure la regrettable lacune des Mémoires historiques; en effet, au commencement du chapitre xix de cet ouvrage, on possède un court résumé de l'organisation administrative à l'époque des premiers Han, organisation qui dérive directement de celle des Te'in. Je me propose d'énumérer ici les officiers des Han en suivant l'ordre où ils sont mentionnés par le Te'ien Han chou; j'y ajouterni quelques, renseignements complémentaires qui sont fournis soit par des commentateurs, soit par le Heon Han chou (chap. xxxiv-xxxviii); je ne prétends d'ailleurs faire qu'une simple esquisse et comme le cadre d'une étude qui devra devenir plus étendue et plus précise quand on connaîtra mieux les inscriptions et les documents officiels de l'époque des Han.

#### § 4. — L'ADMINISTRATION CENTRALE

1. — Lee grands conseillers 相 國 on 丞 相. A l'époque des Tr'in, il y avait le grand conseiller de gauche et le grand conseiller de droite. Il en fut de même sous lès Han, quoique pendant le règne de Kao-tsou (206-194) et pendant une partie du règne de l'empereur Wen il n'y ait en qu'un seul grand conseiller. — Cette charge était la plus importante de l'état; les grands conseillers se tronvaient à la tête du gouversement.

Subordonnés: En 118 avant J.-C., l'empercur Ou institua le se-tche 可直 qui aidait le grand conseiller de gauche.

- II. Le t'ui-wei 太尉 (fonction des Ts'in) est le chef des affaires militaires. En 139 avant J.-C., l'empereur Ou supprima cette charge; il la remplaça en 118 par celle de ta-se-ma 大司馬.
- III. Le yu-che-ta-sou 御史大夫 (sonction des Ts'in), qu'on appelle aussi tchong-tch'eng 中丞, est chargé de tous les plans, rapports et pièces officielles; dans les provinces, il contrôle les ts'e-che 刺史(cf. plus loin § 4, I); à la capitale, il commande aux quinze che-yu-che 侍御史. Il a deux assistants 丞. Parmi les che-yu-che il y eut, au temps de l'empereur Ou, les sieou-i-tche-tche (稿衣直指indicateurs intègres aux vêtements brodés), sortes d'enquêteurs impériaux ou de missi dominici, chargés de faire des enquêtes spéciales dans les provinces.
- IV. Le t'ai-sou ; cette dignité sort élevée paraît avoir été plus un titre honorisique qu'une sonction; elle sut instituée en 187 avant J.-C. et supprimée et rétablie à plusieurs reprises.
- [V. ll en est de même des titres de t'ai-che 太師 et de t'ai-pao 太保 qui ne furcnt institués qu'en l'au 1 après J.-C.].
- VI. Les généraux 郑 軍. Ces officiers supérieurs furent en nombre variable suivant les besoins de la guerre. On distinguait les généraux d'avant-garde, d'arrière-garde, de gauche et de droite.
- VII. Le fong-tch'ang 本篇 a la surintendance des rites et des cérémonies du temple ancestral. En 144, on changea le nom de cette fonction en celui de t'ai-tch'ang 太篇 (on appelait autresois t'ai-tch'ang, dit Yen Che-kou, un étendard royal sur lequel étaient représentés le soleil et la lune; lorsque le souverain voulait accomplir quelque rite important, il faisait dresser cet étendard; l'officier qui le
- 1. Je mentionne ces deux dignitaires pour ne pas interrompre l'énumération du Ts'ien Han-chou, mais on remarquera qu'ils n'existaient point à l'époque dont parle Se-ma Ts'ien.

tenait fut donc appelé le fong tch'ang = celui qui tient l'étendard t'ai-tch'ang). Le fong-tch'ang a un assistant 🛣

Subordonnés: 1º le t'ai-yo-ling太樂令, chef de la musique;—2º le t'ai-tchou-ling太视令, grand prieur;—3º le t'ai-tsai-ling太宰令, grand sacrificateur;—4º le t'ai-che-ling太史令 grand astrologue (c'est la charge qu'exercèrent Se-ma Tan et Se-ma Ts'(en);—5º le t'ai-pou-ling太卜命, grand devin;—6º le t'ai-i-ling太醫命, grand médecin.

Ces six fonctionnaires ont chacun un assistant &.

7º Les deux kiun-koan en chef 均官長;—8º les deux tou-choei en chef 都水長 préposés aux canaux et aux digues.

Ces fonctionnaires ont deux assistants 🏝

Enfin, c'est du t'ai-tch'ang que relèvent tous les officiers préposés aux divers temples et sanctuaires impériaux. Le prieur secret, que supprima l'empereur Wen (cf. p. 473, n. 7), devait être un de ses subordonnés.

VIII. — Les po-che 1 1, ou lettrés au vaste savoir, étaient des fonctionnaires de l'époque des Ts'in : nous savons que sous Ts'in Chehoang-si il y avait 70 po-che (cf. p. 179). En 136 avant. J.-C., l'empereur Ou institua les ou-king-po-che 1 2 1 1 = les lettrés au vaste savoir des cisq ouvrages canoniques (les cinq ouvrages canoniques étaient le 1 king, le Chou king, le Che king, le livre sur les rites et le livre sur la musique).

IX.—Le lang-tekong-ling 那中令 (fonction des Ts'in) commande à tous les officiers qui sont à l'intérieur du palais; c'est le surintendant du palais. En l'an 104 avant J.-C., son titre sut changé en celui de koang-lou-hiun 光神動.

Subordonnés: 1º Les ta-fou大夫ou grands officiers sont occupés aux délibérations. On distingue les l'ai-tchong-ta-fou太中 大夫, les tchong-ta-fou 中大夫 et les kien-ta-fou 諫大 夫.—Ces derniers ne furent institués qu'en 118 avant J.-C. Le nom des tchong-ta-fou fut changé, en 104 avant J.-C., en celui de koang-lou-ta-fou 光禄大夫.

2º Les lang 即, qui sont préposés à la garde des portes et qui accompagnent le cortège impérial. On distingue: a) les i-lang 議 即;
b) les tchong-lang 中即; c) les che-lang 侍即; d) les lang-tchong即中. Leur nombre est variable, mais ils n'out jamais été plus de mille.

Parmi les tchong-lang, on distingue les ou-koan-tchong-lang-tsiang, appelés ordinairement ou-koan-lang 五官耶, les tso-tchong-lang-tsiang 在右中耶將.

Le titre de lang-tchong comprend les grades de kiu-tsiang \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2}\$}\$, de hou-tsiang \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2}\$}\$ et de ki-tsiang \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2}\$}\$. Chacun de ces grades paraît avoir comporté un titulaire de gauche et un titulaire de droite-Les kiu-tsiang, hou-tsiang et ki-tsiang commandaient respectivement aux kiu-lang, hou-lang et ki-lang.

3º Les ye-tché 詞者, qui sont au nombre de soixante-dix, sont chargés d'entretenir les hôtes-et de recevoir les affaires. Ils ont des chefs (?) appelés pou-ye 僕射:

4° Les k'i-men (ainsi nommés parce qu'ils gardent la porte k'i) sont chargés de prendre les armes pour escorter l'empereur; ils lurent institués en 138 avant J.-C.; leur nombre était indéterminé, mais ne fut jamais supérieur à mille. Ils ont des chefs (?) appelés pou-ye.

5° Les yu-lin 初林 (prompts comme les plumes des oiseaux et nombreux comme les arbres des forêts), sont chargés d'escorter l'empereur; ils sont inférieurs aux k'i-men. Ils furent institués en 104 avant J.-C., sous le nom de kien-tchang-yng-ki 建章管騎; plus tard, on changea leur nom en celui de yu-lin-ki 初林騎. — Dans la

1. Le mot  $\Re$  se prononce ici ye. Cf. le dictionnaire de K'ang-hi

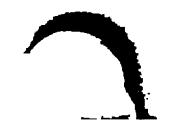

suite (le Ts'ien Han chou ne dit pas exactement à quelle époque), on sit élever dans le corps des yu-lin les sils et petits-sils de ceux qui étaient morts sous les drapeaux; ces enfants de troupe étaient appelés les orphelins des yu-lin 和 林 孤 兄.

- X. Les pou-ye Est étaient autresois des sonctionnaires préposés au tir à l'arc; mais, sous les Ts'in et les Han, le nom de pouye su appliqué à des officiers de rang moyen qu'on trouve dans plusieurs départements dissérents de l'administration (cf. IX, 3 et 4); les pou-ye n'ont donc pas d'attributions déterminées par leur titre; ils sont des officiers de rang égal dans des sonctions diverses.
- XI. Le wei-wei 作 默 (sonction des Ts'in) est le commandant en ches des gardes du palais. Au début de son règne, l'empereur King changea son titre en celui de tchong-ta-sou-ling 中大夫命, mais il ne tarda pas à revenir à l'ancienne dénomination.

Le wei-wei a un assistant .
Subordonnés:

1º Le kong-kiu-se-ma 公車司馬; — 2º le wei-che 衛士, qui a trois assistants; — 3º le lu-pen旅貫; — 4º les vingt-deux heou-se-ma 侯司馬 commandant les postes de garde.

Dans les palais Tch'ang-lo, Kien-tchang et Kan-ts'iuen où l'empereur faisait des séjours temporaires, il y eut parfois, mais non pas toujours, des wei-wei.

- XII. Le t'ai-pou 太僕 (fonction des Ts'in) a la surintendance des équipages impériaux. Il a deux assistants 丞.
  Subordonnés:
- 1. Le ta-kieou ling 大廐台; 2. le vei-yang-ling 未央合; 3. le kia-ma-ling 家馬台 (le nom de cette fonction fut changé en celui de tong-ma-ling 桐馬台 en 104 av. J-C.);

Ces trois fonctionnaires ont chacun cinq assistants Zet un commandant #1.

4. Le kiu-fou-ling 車府令; - 5. le lou-ling-ling 路輪令

(institué en 104 av. J.-C.); — 6. le k'i-ma-ling 騎馬令; — 7. le tsiun-mu-ling 駿馬令.

Chacun de ces quatre officiers a un assistant 2.

- 8-12. Il y avait des surveillants 監, des chefs 長 et des assistants 丞 pour les cinq fonctions appelées 8) long-ma 龍馬, 9) kien-kiu 閑駒. 10) t'ouo-ts'iuen 菜泉, 11) t'ao-t'ou 駒縣 et 12) tch'eng-hon 季華.
- 13. Les mou-che-yuan-ling 牧師元命 s'occupent des chevaux qui sont répartis dans les six commanderies de la frontière; ils ont chacun trois assistants 丞.
- 14-15. Il y a un titulaire fet un assistant 丞 pour les deux charges de 14) mou-t'ouo 牧橐 et de 15) koen-ti 昆厩.

En somme, le t'ai-pou avait entre ses mains toute l'administration des haras.

- XIII.—Les t'ing-wei 廷尉 (fonction des Ts'in) sont à la tête de la justice. On distinguait le surveillant en chef, le surveillant de gauche et le surveillant de droite 正左右監. En 144 avant J.-C., le nom de t'ing-wei fut changé en celui de ta-li 大理; mais, en 137, l'empereur Ou reprit l'ancienne dénomination.
- XIV. Le tien-k'o 典答 (fonction des Ts'in) doit s'occuper des seigneurs 諸侯 et des barbares soumis à la Chine. En 144, ce fonctionnaire fut appelé ta-hang-ling 大行命; en 104, il fut appelé ta-hong-lou大鴻臚 et ce nom lui resta. Il a un assistant 承.

Subordonnés:

1° Le hing-jen 行人 ou voyageur; 2° le i-koan 譯官 ou interprète; 3° le pie-ho 別火 (institué en 104 av. J.-C.).

Ces trois charges comportent chacune un titulaire ret un assistant .

4. Le kirn-ti 那郎 s'occupe des palais ou hôtels que les rois provinciaux avaient à la capitale (cf. p. 412, n. 1); cette charge comporte un chef長 et un assistant 本.

XV. — Le taong-tcheng True (fonction des Tr'in) a la surveillance des membres de la famille impériale.

Subordonnés :

1º Le tou-se-k'ong 都可益; un titulaire 合 et un assistant 丞; 2º le nei-koan 內官; un chef 長 et un assistant 丞; 3º les fonctionnaires en nombre variable qui administraient les familles des princesses.

XVI. — Le tche-sou-nei-che 治栗內史 est le ministre de l'agriculture et du commerce; il a deux assistants 丞. En 143, on changea son nom en celui de ta-rong-ling 大農令; en 104 avant J.-C., l'empereur Ou l'appela ta-se-nong 大司農.

1. Le l'ai-ts'ang-ling 太倉令; 2. le kiun-chou-ling 均輪令; 2. le p'ing-tchoen-ling 平準令; 4. le tou-nei ling 都內令; 5. le tei-l'ien-ling 籍田令.

Chaqua de ces cinq officiers a un assistant 🎉.

6° Le koan-koan tchang 幹官長; 7° le t'io-cho-tchang鐵市長.

Chacun de ces deux officiers a un assistant A.

En outre il y avait, dans les commanderies et les royaumes, soixante-cinq officiers préposés aux greniers, à l'agriculture et aux eaux, qui relevalent du toke-sou-nei-che.

Sons l'empereur Ou, il y eut le seou-sou-tou-wei 襲 栗都尉, qui paraît avoir été un officier militaire chargé de l'approvisionnement des armées.

XVII. — Le chao-fou 少府 (fonction des Ts'in) veille aux redevances spécialement affectées à l'empereur (禁鍵) qui proviennent des montagnes, des mers, des étangs et des marais. Tandis que le ta-se-nong pourvoit aux depenses publiques, le chao-fou s'occupe du budget privé de la maison impériale. Le chao-fou a six assistants

Subordonnés: 10 chang-chou 尚書 (l'empereur Ou changea le nom de cette fonction et l'appela tchong-chou 中書; le titulaire de cette fonction, le tchong-chou-ling, fut alors un eunuque; ce fut Se-ma Ts'ien qui, le premier, occupa cette charge après qu'il eut subi la peine de la castration); 2º fou-tsie 77 [ (c'est le préposé aux sceaux et insignes de délégation); 3° sous un même numéro d'ordre, le Ts'ien Han chou réunit ici quatre fonctions qui sont celles de t'ai-i 太智 (grand médecin), t'ai-koan 太官 (préposé aux aliments). t'ang-koan 場首 (préposé à la pâtisserie), tao-koan 準首 (préposé au choix du riz); 4° yo-fou 業 所 (bureau de la musique); 5° jo-lou 若區 (on appelait jo-lou la prison où étaient enfermés les membres de la famille impériale qui avaient commis quelque délit; le nom de la prison fut donné aux officiers qui l'administraient; d'après une autre explication, moins vraisemblable, le jo-lou devait conserver les armes de guerre); 6° k'ao-kong-che 考工室(ce titre date de l'époque des Tcheou; le k'ao-kong surveillait les artisans); 7º tso-i (tso-i était le nom d'un endroit; en 104 av. J.-C., cette fonction fut appelée ts'e-fei 伙飛); 8º kiu-che 居室(en 104 av. J.-C., cette fonction fut appelée pao-kong 保 宮); 9. Kan-ts'iuen kiuche 甘泉居堂 (en 104 av. J.-C., cette fonction fut appe lée koen-t'ai 昆臺); 10° tso et yeou-se-k'ong 左右司空 11. tong-tche 東織 et si-tche 西織; 12. tong-yuen-tsiang 東 DL (cet officier était préposé à la confection des objets qu'on plaçait dans les sépultures impériales).

Pour ces douze charges, il y a un titulaire fet un assistant 丞. 13·p'ao-jen 胞人: 14° tou-choei 都水; 15·kiun-koan 均官.

Pour ces trois charges il y a un chef 是 et un assistant 丞.

16° les surveillants des dix étangs du parc Chang-lin 上林中十池監

Puis, tous les eunuques dépendent du chac-sou; les principales charges d'eunuques portent les noms suivants:

17° tchong-chou-ye-tché 中書謁者; 18° hoang-men 黄門; 19° keou-choen 鉤盾; 20° chang-fang 尚方; 21° yu-fou. 御府; 22° yong-kiang 永巷 (en 104 av. J.-C., cette fonction fut appelée i-t'ing 校廷); 23° nei-toké 內者 et hoan-tché 它者.

Pour ces sept charges, il y a des titulaires P et des assistants .

XVIII. — Le tchong-wei 中京 (fonction des Ts'in) est le chef de la police à la capitale. En 104, son nom fut changé en celui de tche-kin-ou 社会音 (littéralement : « celui qui tient [l'emblème représentant] l'oiseau kin-ou »; cet oiseau passait pour écarter les mauvaises influences). Il est aidé par : a) deux assistants 本; b) deux heou 侯; c) deux se-ma 司馬; d) deux ts'ien-jen千人.

Subordonnés: 1° tchong-lei 中 壘 (2 wei 尉); 2° se-heng 寺 互; 3° ou-k'ou 武庫 (3 assistants); 4° tou-tch'oan 都 船 (3 assistants).

Pour ces quatre fonctions, il y a des titulaires 中 et des assistants

丞.

5. eke-tao 式道; 6. tso et yeou-tchong-heou 左右中候; 7. tso et yeou-king-fou-tou-wei 左右京輔都尉.

XIX.—'Le premier et le second précepteurs de l'héritier présomptif, t'ai-tse-t'ai-fou-chao-fou 太子太傳少傳.

Subordonnés: 1º men-ta-fou 門大夫; 2º chou-tse 庶子; 3º sien-ma 先馬; 4º ché-jen 舍人.

Les noms de ces fonctions sont parfois précédés des deux mots t'ai-tse qui indiquent plus explicitement qu'il s'agit d'officiers attachés à la personne de l'héritier présomptif.

XX.— Le tsiang-tso-chao-fou 将作少质 (fonction des Ts'in) a la charge de veiller aux constructions impériales; c'est en quelque sorte l'architecte de la cour; en 144 avant J-C., son titre fut changé en celui de tsiang-tso-ta-tsiang 将作大匠; il est aidé par: a) deux assistants 查; b) un tchong-keou de gauche et un tchong-keou de droite 左右中侯.

Subordonnés: 1° che-k'ou 石庫; 2° tong-yuen-tchou-tchang 東園主章 (en 104 av. J.-C., ce titre fut changé en celui de mou-kong 木工); 3°-7° le hiao de gauche, le hiao de d oite, le hiao antérieur, le hiao postérieur, le hiao central 左右前後中校.—Pour ces sept fonctions, il y a des titulaires 令 et des assistants 丞.
8° tchou-tchang主章 (un chef 長 et un assistant 丞).

XXI. — Le tchan-che 詹事 (fonction des Ts'in) est l'intendant de la maison de l'impératrice et de la maison de l'héritier présomptif. Il a un assistant 丞.

Subordonnés: A. — Pour l'héritier présomptif: 1. l'ai-tse-choai-keng-ling太子率更合; 2. kia-ling家合 (ces deux titu-laires ont chacun un assistant 丞); 3. pou 僕; 4. tchong-choen中盾; 5. voei-choai衛率; 6. tch'ou廚: 7. kieou厩(pour chacune de ces cinq fonctions, il y a un chef 長 et un assistant 丞).

B.—Pour l'impératrice: 1. tchong-tch'ang-ts'ieou中長秋; 2. se-fou和府; 3. yong-hiang永巷; 1. ts'ang倉; 5. kieou底; 6. se-se祠祀; 7. che-koan食官.—Pour toutes ces fouctions, il y a des titulaires 令, des chefs 長et des assistants 丞. Ces officiers sont tous des eunuques et ont sous leurs ordres la foule des eunuques subalternes

Le Ts'ien Han chou donne une place à part au tsiang-king 将 行 qui, à partir de l'annee 144 avant J.-C., prit le nom de ta-tch'ang-ts'issu 大長秋; mais il me semble que ce sonctionnaire est identique

au tchong-tch'ang-ts'ieou dont il a été question quelques lignes plus haut (XXI, B, 1).

XXII. — Le tien-chou-kouo 典 圖 (fonction des Ts'in), ou « régulateur des pays dépendants », s'occupe des barbares qui ont fait leur soumission à la Chine. Lorsque, en 120 avant J.-C., le roi turc de Hoen-sie se déclara sujet de l'empereur, on institua, à côté du tien-chou-kouo, un chou-kouo-tche tou-wei 圖 图 都 尉, des assistants 本, des heou 长 et des ts'ien-jen 千人. — Parmi les subordonnés du tien-chou-kouo se trouve le chef des neuf sortes d'interprètes 九 譯 令 (le titre de cet officier prouve que, sous les premiers Han, le collège des interprètes ne connaissait pas moins de neuf langues différentes).

XXIII. — Le choei-keng-tou-wei 水衡都尉, qui ne fut institué qu'en 115 avant J.-C., était l'intendant des eaux et forêts pour le vaste parc Chang-lin上林苑. Il avait cinq assistants 丞.

Subordonnés: 1º chang-lin 上林; 2º kiun-chou 均翰; 3º yusieou 御意; 4º tsin-pou 禁國; 5º tsi-tchouo 輯濯 (officiers préposés aux bateaux); 6º tchong-koan 運官 (officiers préposés à la fonte des monnaies); 7º ki-k'iao 技巧; 8º leou-kieou 六既 (les six écuries seraient, d'après le commentaire, celles qui ont déjà été mentionnées dans les titres de certains officiers du t'ai-pou, à savoir : ta-kieou, wei-yang, lou-ling, k'i-ma, t'so-t'ou, tch'eng-hoa; cf, nº XII, 1, 2, 5, 6, 11, 12); 9º pien-t'ong 辩鋼 Pour ces neuf fonctions, il ya des titulaires 令 et des assistants 丞;—10º heng-koan 衡官; 11º chaei-se-k'ong 水司臺; 12º tou-choei 都水; 13º nong-ts'ang 養為; 14º kan-ts'iuen 甘泉; 15º chang-lin 上林 (on a vn plus haut, nº 1, des fonctionnaires portant le même nom; il me semble cependant qu'ils se distinguent en ce que les titulaires de la fonction nº 1 sont appelés chang-lin ling 上林令, tandis que ceux de la fonction nº 15 sont appelés chang-lin tchang 上林長);

16° tou-choei 都 水. — Pour ces sept dernières fonctions, il y a des chefs 長 et des assistants 丞.

XXIV.— Le nei-che 內史 (fonction des Ts'in) est le préfet de la capitale. En 135 avant J.-C. (le po koan piao dit, par erreur, que ce fut en 155 av. J.-C.), on divisa cette fonction et il y eut le tso-nei-che 在內史et le yeou-nei-che 右內史.

A. — En 104 avant J.-C., le titre de yeou-nei-che fut remplacé par celui de king-tchao-yn 京北尹

Subordonnés: 1° Tch'ang-ngan-che 長安市; 2° Tch'ang-ngan tch'ou 長安局; pour ces deux fonctions, il y a un titulaire 令 et un assistant 丞; 3° tou-choei 都木; 4° t'ie-koan 鐵官; pour ces deux fonctions, il y a un chef 長 et un assistant 丞

B.—Le titre de tso-nei-che fut remplacé par celui de tso-fong-i 左馮如

Subordonnés: 1º lin 原; 2º hi 豫. Pour ces deux fonctions, il y a des titulaires 令, des assistants 必 et des capitaines 尉; ils s'occupent, les uns des céréales, et les autres des victimes destinées aux sacrifices; — 3º tso-tou-choei 左都水; 4º t'ie-koan 鐵官; • yun-lei 雲壘; 6º Tch'ang-ngan se-che 長安四市. Pour ces quatre fonctions, il y a des chefs 長 et des assistants 丞.

XXV. — Le tchou-tsio-tchong-wei 主節中景 (fonction des Ts'in) avait, à l'origine, la surveillance des seigneurs. En 145 avant J.-C., son titre fut changé en celui de tou-wei 都景. En 104 avant J.-C., le titre et les attributions de ce fonctionnaire furent profondément modifiés; il reçut le nom de yeou-fou-fong 石块黑 et administra la partie occidentale du district de la capitale, de même que le tso-fong-i (XXIV, B) en administrait la partie orientale, et le king-tchao-yn (XXIV A) la partie centrale. Ces trois officiers étaient connus sous le nom de san-fou 三 即; on appelait de même les territoires qu'ils gouvernaient. Quant aux seigneurs, ils dépendirent du

ta-hong-lou (no XIV) qui assuma uinsi la principale attribution de l'ancien tchou-tsio-tchong-wei.

Subordounés: 10 tchang-hiu 事 苗 (titulaire 中 et assistant 丞);
20 tou-choei 都 水: 30 t'ie-koan 鐵 官; 40 kieou 底; 50 Yong-tch'ou 庭 廚; c'est-à-dire préposés aux cuisines des lieux saints de Yong (pour ces quatre dernières fonctions, il y a des chefs 長 et des assistants 丞).

En 113 avant J.-C., ou institua le san-fou-tou-wei et le san-fou-tou-wei-tch'eng 三輔都尉 et 丞.

XXVI. — Le hou-kiun-tou-wei 護軍都尉(fonction des Ts'in); en 119 avant .J-C., il fut mis sous les ordres du ta-se-ma (n° II).

XXVII. — Le se-li-hiao-wei 可 課 校 尉, fonction qui existait autrefois sous les Tcheou, ne fut rétabli qu'en 80 avant J.-C. Il paraît avoir été le chef de la brigade des mœurs à la capitale.

Le Ts'ien Han chou réunit dans un seul paragraphe divers commandants militaires qui tous ont le titre de hiao-wei et qui furent institués par l'empereur Ou; ce sont :

- A. Le tch'eng-men-hiao-wei 城門校尉 garde les portes de la capitale et a sous ses ordres les se-ma des huit postes militaires 屯兵司馬et les heou, ou surveillants, des douze portes de la capitale十二城門侯.
- B. Le tchong-lei-hiao-wei 中 趣 於默 commande, d'une part, aux troupes du camp du nord et, d'autre part, aux contrées occidentales.
  - C. Le toen-ki-kiao-wei 电 節校尉 commande la cavalerie.
- D. Le pou-ping-kiao-wei步兵核尉commande aux soldats cantonnés aux portes du parc Chang-lin.
- E. Le yue-ki-hiao-wei 起 節 校 尉 commande aux escadrons de cavalerie étrangère qu'on avait formés avec les gens du pays de Yue qui s'étaient soumis à la Chine.
  - F. Le Tch'ang-choei-hiao-wei 長木校尉 commande aux

escadrons de cavalerie étrangère qu'on avait formés avec les Tures de Tch'ang-choei et de Siuen-ho.

- G.—Le Hou-ki-hiao-wei 胡 騎 校 尉 commande aux cavaliers turcs cantonnés à Tch'e-yang 池 陽.
- H. Le che-cheng-hiao-wei 射 章 校尉 commande à un corps d'archers d'élite.
- I. Le hou-pen-hiao-wei 虎 黄 校 尉 a le commandement des chars .légers
- XXIX. A. Le fong-kiu-tou-wei 奉車都尉 s'occupe des équipages impériaux.
  - B. Le fou-ma-tou-wei 駙馬都尉.

Ces deux charges furent instituées par l'empereur Ou.

Le Ts'ien Han chou ajoute ici l'énumération d'un certain nombre de fonctions additionnelles qui ne paraissent rentrer dans aucun des cadres précédents; ce sont :

1. Les che-tchong侍中; 2. les tso et les yeou-ts'ao 左右冒;
3. les tchou-li 凿吏; 4. les san-ki 散騎; 5. les tchong-tch'angche中常侍(l'empereur Wen, 220-226 ap. J.-C., de la dynastie
Wei, réunit ces deux dernières charges en une seulc qui fut celle des
san-ki-tch'ang-che 散騎常侍;

- 1. Le Ts'ien Han chou dit souvent, en parlant des fonctionnaires qui précèdent, qu'ils appartiennent à telle ou telle classe qui jouit de tel ou tel appointement; mais il ne donne aucune définition précise de ces appointements. Nous sommes donc obligés de chercher nos informations dans le Heou Han chou (chap. xxxviii, p. 6 r.), tout en reconnaissant que l'organisation des Han antérieurs a pu n'être pas de tous points identique à celle des Han postérieurs. D'après le Heou Han chou, les diverses catégories d'appointements étaient les suivantes:
- 1º Les tchong-eul-ts'ien-che 中二千石 touchent par mois
  350 hou 角 de grains dont le paiement leur est fait, comme pour
  toutes les catégories inférieures, partie en argent et partie en nature;
  soit 9,000 pièces de monnaie et ?2 hou de riz;

### § 2. — LA HIÉRARCHIE

Dès l'époque des Ts'in, on voit apparaître une institution qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours en Chine. A côté des sonctions réelles dont un officier est chargé, il occupe un rang dans une hiérarchie qui est simplement honorisque et qui se trouve assez analogue au tchin de l'administration russe. L'origine de cette institution remonte à Wei Yang, prince de Chang (cf. Mém. hist., chap. Lxvm) qui,

- 2º Les eul-ts'ien-che 石 F reçoivent par mois 120 hou, soit 6,500 pièces de monnaie et 36 hou de riz;
- 4. Les ts'ien-che + T reçoivent par mois 80 hou; soit 4,000 pièces de monnaie et 30 hou de riz;
- 5. Les leou-po-che 六百石 reçoivent par mois 70 hou; soit 3,500 pièces de monnaie et 21 hou de riz:
  - 7. Les pi-leou-po-che 比六百石 reçoivent par mois 50 hou;
- 8º Les se-po-che 四百石 reçoivent par mois 45 hou; soit 2,500 pièces de monnaie et 15 hou de riz;
  - 9. Les pi-se-po-che 比四百石 reçoivent par mois 40 hou;
- - 11. Les pi-san-po-che 比三百石 reçoivent par mois 37 hou;
- 12º Les eul-po-che 二百石 reçoivent par mois 30 hou; soit 1,000 pièces de monnaie et 9 hou de riz;
  - 13º Les pi-eul-po-che 比二百石 reçoivent par mois 27 hou;
- 14-Les i-po-che 一百石 reçoivent par mois 16 hou; soit 800 pièces de monnaie et 4 hou et 8 teou 半 de riz;
  - 15. Les teou-che 半 食 reçoivent par mois 11 hou;
  - 16. Les tso-che 佐史 reçoivent par mois 8 kou.

étant ministre du duc Hiao (361-338 av. J.-C.) de Ts'in, organisa une hiérarchie de dix-huit degrés. Quand Ts'in Che-hoang-ți eut détruit la féodalité, ou ajouta deux degrés nouveaux qui furent conférés aux seigneurs devenus de hauts dignitaires de l'empire. Les vingt degrés de la hiérarchie sont les suivants, en partant du plus insime et en sinissant au plus élevé:

1º kong-che A ±; ceurqui ont ce titre sont distingués des hommes ordinaires ± et c'est pourquoi on les honore du nom de kong A.

2º chang-tsao 上海; l'empereur La sait 造 le décret qui ennoblit ceux qui portent ce titre.

3º tsan-niao 善美; cette expression désigne « le cheval orné d'un harnachement de soie » que les titulaires de ce grade avaient le droit de monter (aujourd'hui encore la bride violette et la bride jaune 美 et 黃細 sont conférées par l'empereur comme des distinctions honorifiques).

4° pou keng 不更; les titulaires de ce grade ne sont plus estreints aux corvées de police.

Toutes les personnes qui sont investies de l'un de ces quatre premiers degrés de la hiérarchie constituent la classe des ts'i-che 齊士.

- 5° Les ta-fou 大夫, ou, comme les appelle le Yuen kien lei han (chap. ccxxi, p. 7 r°), les hiang-ta-fou 郷大夫 sont les premiers qui aient rang de ta-fou.
  - 6. koan-ta-fou官大夫;
  - 7. kong-ta-fou 公大夫;
- 8° Les kong-tch'eng 公 乘 ont le droit de monter sur un char de l'état;
  - 9° ou-ta-fou 五大夫, ou ta-fou du cinquième rang.

L'ensemble de ces cinq catégories constitue la classe des ta-fou.

- 10. Les tso-chou-tchang 左庶長;
- 11. Les yeou-chou-tchang 右原長(chou-tchang signifie chef de la multitude).



12º tso-keng 左更;

13. tchong-keng 中更;

14° yeou-keng 右 更(le mot keng a ici le sens de : commander aux gens de la police).

15· chao-chang-tsao 少上造.

16° ta-chang-tsao 大上道(les titres de ces deux catégories de dignitaires donnent à entendre que ces personnes étaient les chefs des chang-tsao ou dignitaires du second degré).

17° Les se-kiu-chou-tchang 期 車 庶長 ont le droit de monter un char attelé de quatre chevaux.

18. ta-chou-tchang 大庶長.

L'ensemble de ces neuf catégories constitue la classe des neuf hauts dignitaires 九卿.

19. Les koan-nei-heou he commande par l'intérieur des passes (ct. p. 283, n. 1), étaient ainsi nommés parce que, quoique ayant le titre de marquis, ils n'avaient pas de fiefs leur apparnant en propre, et résidaient à la capitale. Dans l'inscription érigée en 219 avant J.-C. par Ts'in Che-hoang-ti sur la terrasse Lang-ya, on trouve le titre de luen-heou ke; la définition que donne de ce titre le commentaire souo yn, tendrait à prouver que les luen-heou étaient identiques aux koan-nei-heou; mais je n'ai trouvé nulle part cette équivalence nettement indiquée.

20° Les tch'e-heou 他 民 sont les seigneurs qui ont des fiefs et y résident; à partir de l'empereur Ou, dont le nom personnel était Tch'e 他, on changea ce titre en celui de t'ong-heou 通 民 ou de lie-heou 列 民 (Par erreur, dans la note 2 de la page 149, j'ai identifié les tch'e-heou avec les koan-nei-heou). Parfois, mais rarement, des femmes reçurent des fiefs et eurent le titre de marquises (cf. p. 418, n. 3).

Le titre de heou sest le seul que les Ts'in aient conservé des cinq titres nobiliaires de l'époque des Tcheou: kong, heou, po, tse, nan; à vrai dire, il n'y avait plus aucun rapport entre la noblesse des Tcheou qui était une féodalité presque indépendante et les marquis du temps des Ts'in et des Han que l'empereur maintenait dans une stricte obéissance.

### § 3. — LES ROIS VASSAUX

Lors de l'essondrement de la brève dynastie Ts'in, une tentative se produisit pour reconstituer l'ancienne séodalité; de hardis aventuriers et des descendants plus ou moins directs des seigneurs d'autrefois s'arrogèrent alors le titre de roi; mais, quand les Han eurent affermi leur pouvoir, ils reprirent pour leur compte la politique des Ts in et s'appliquèrent à supprimer les uns après les autres les rois qui leur portaient ombrage. S'ils maintinrent la dignité royale, ils la réservèrent avec un soin jaloux pour les membres de leur propre famille; à quelques passagères exceptions près, il fallut appartenir à la famille Lieou pour pouvoir obtenir le titre de roi-vassal 講,侯王. Les rois-vassaux avaient des royaumes dont ils étaient, à l'origine, les souverains presque absolus; ils y entretennient une cour analogue à celle du Fils du Ciel; ils avaient le droit de nommer eux-mêmes' les fonctionnaires dans leurs états. Cependant, malgré les liens du sang qui les rattachaient à l'empereur, cette semi-indépendance pouvait les rendre redoutables; aussi l'empereur King et ses successeurs tendirent-ils de plus en plus à restreindre les prérogatives des rois: ils leur enlevèrent le privilège de conférer des fonctions publiques; ils rabaissèrent les titres trop ambitieux des officiers de leurs cours; ils divisèrent leurs siess entre tous leurs sils de peur que le droit de primogéniture ne préservat l'intégrité des royaumes trop puissants. Cette conduite ne fut pas sons susciter de nombreux mécontentements, voire même des révoltes, muis en définitive l'habileté et la patience des empereurs Han atteignit son but; les rois-vassaux s'affaiblirent de plus en plus et l'unité de l'empire fut assurée.

## § 4. — L'ADMINISTRATION PROVINCIALE

Les Ts'in furent les premiers à diviser l'empire en commanderies (kiun ) comprenant chacune plusieurs préfectures (hien ).

Dans l'antiquité, le mot hien désignait une circonscription plus grande

que celle qu'on appelait kiun; le dictionnaire Chouo wen dit en effet: « D' près les règlements des Tcheou, le territoire du Fils du Ciel, qui était un carré de 1000 li de côté, était divisé en cent hien et chaque hien comprenaît quatre kiun ». Les Ts'in établirent un rapport inverse entre les deux termes, et, à partir de leur époque, le kiun fut plus étendu que le kien. Ts'in Che-hoang-ti divisa l'empire en trente-six kiun (cf. p. 132, n. 1); les Han multiolièrent le nombre des kiun; j'ai essayé dans l'Appendice II d'en dresser la liete pour l'époque de l'empereur Ou. Je traduis le mot kiun par « commanderie », afin de bien marquer que ce terme désigne, au moins sous les Han, une circonscription notablement plus restreinte que que la « province » de nos jours. Quant au mot kien, je le traduis, à l'époque des Ts in et des Han par le mot « préfecture », tandis que, pour les temps modernes, je le traduis par le mot « sous-préfecture ». En effet, aujourd'hui, le kien

est une subdivision du tcheou mou du fou mou , c'est-à-dire de la présecture secondaire ou de la présecture; mais le hien des Ts'in et des Han est une véritable présecture, car il n'existait entre le hien (présecture) et le hien (commanderie) aucun intermédiaire analogue à celui qui est constitué actnellement par le tcheou (présecture secondaire) ou le fou (présecture) entre la province (cheng) et la sous-présecture (hien).

I. — La principale autorité de la commanderie était « l'administrateur » qui était appelé kiun-cheou proposition sous les Ts'in, et qui reçut le nom de t'ai-cheou proposition de l'année 148 avant J.-C. Au-dessus de « l'administrateur », les Ts'in avaient institué « le su-

rintendant » ou kien-yu-che to pu qui paraît avoir été investi d'un pouvoir de contrôle sur les actes de l'administrateur. Les Han supprimèrent ce fonctionnaire; ils le remplacèrent par des délégués qui parcouraient le pays pour observer comment il était gouverné et qui étaient chargés de certaines enquêtes spéciales; en 106 avant J. C.,

ces délégués reçurent le nom de pou-ts'e-che 部 刺史 et ne furent d'abord qu'au nombre de trois pour tout l'empire.

Le commandement des troupes de chaque kiun était confié au « gouverneur militaire » ou kiun-wei 郡 尉.

D'autres capitaines chargés de commandements plus restreints

étaient les koan-tou-wei 關都尉, les nong-tou-wei 農都尉 et les chou-kouo-tou-wei 屬國都尉.

II. — Les préfets des préfectures (hien) qui comptent plus de dix mille foyers, ont le titre de ling 🛱; dans les préfectures de moins de dix mille foyers, les préfets ont le titre de tchang 🎜.

Le Ts'ien Han chou ne donne qu'une énumération très incomplète des officiers qui composaient l'état-major du préfet; des études plus approfondies permettront sans doute d'en combler les lacunes. Nous pouvons signaler dès maintenant une de ces omissions : il y avait dans les préfectures des fonctionnaires qui étaient appelés tchou-li 主更, au commencement des premiers Han, et qui prirent plus tard le nom de kong-ts'ao 力質; ils étaient chargés de surveiller la conduite des divers employés de l'administration; ils tenaient le compte des services rendus ou des fautes commises; ils faisaient le tableau d'avancement de leurs subordonnés.

III. — Au-dessous de la préfecture (hien) était la division administrative appelée hiang, puis la circonscription appelée t'ing tet enfin le hameau li .

Le chef du li était appelé li-koei 里 魁.

Un groupe de dix li formait un t'ing; le chef du t'ing était le t'ingtchang ; il était chargé de la police de son arrondissement; ce fut cette fonction qu'exerça d'abord celui qui devait devenir le fondateur de la dynastie Han (cf. p. 326, n. 1).

Un groupe de dix t'ing formait un hiang. Dans chaque hiang se trouvait un san-lao 三龙(cf. p. 363. n. 1 ad fin.), qui veillait à l'instruction du peuple, un che-fou 黃大 qui jugcait les procès et percevait les taxes, un yeou-kiao 遊 微 qui était chargé de la police.

### § 5. — LES TITRES DES FEMMES

J'ajouterai ici une courte note sur les titres que pouvaient porter les femmes.

Les femmes de l'empereur étaient divisées en plusieurs classes; parmi les plus élevées en dignité étaient les tsie-yu 旋坑, qui avaient rang de seigneur, les yng-ngo 娅嬛 qui leur étaient inférieures, et, à un degré plus bas, les yong-hoa 容華(cf. Mém. hist., chap. xlix, p. 6 r°, addition de Tch'ou Chao-suen).

Les femmes qui portaient l'un de ces trois titres paraissaient avoir toutes appartenu à la catégorie des fou-jen 夫人; au-dessous des fou-jen se trouvaient, par ordre d'importance décroissante les catégories suivantes : les mei-jen美人; les leang-jen 良人; les pa-tse 八子; les ts'i-tse七子; les tchang-che 長便; les chao-che少便(cf. Mém. hist., chap. x, p. 8 r°, commentaire de Yng Chao). Cette énumération paraît d'ailleurs être incomplète, car les titres mêmes de pa-tse et de ts'i-tse donnent à entendre qu'au-dessous de ces titres il y avait sept ou six degrés inférieurs.

Les filles de l'empereur étaient désignées sous le nom de kongtchou 公主; ses sœurs, sous le nom de tchang-kong-tcheou 長
立主; ses tantes paternelles, sous le nom de ta-tchang kongtcheou 大長公主(cf. Mém. hist., chap. v111, p. 2 r°, commentaire de Tchang Cheou-tsie).

La fille d'un roi était désignée sous le nom wong-tchou DE (cf. Mém. kist., chap. Ltt, p. 3 v°, commentaire de Se-ma Tcheng).

# APPENDICE II

# LISTE ALPHABÉTIQUE DES COMMANDERIES ET DES ROYAUMES A LA FIN DU RÈGNE DE L'EMPEREUR OU<sup>1</sup>.

#### Noms des commanderies et royaumes.

#### Identification.

- 1. Chan-yang. 山陽
- Chan-tong, Tsi-ning tcheou, Kin-hiang hien 金鄉.
- 2. Chang L.
- Chān-si, Soei-té tcheou 凝傷.
- 3. Chang-kou 上谷.
- Tche-li, Sinen-hoa fou, Hoai-lai hien 懷來
- 4. Chang-tang上黨.
- Chān-si, Lou-ngan fou, Tchang-tse hien 長子.
- 5. Cho-fang 朔方
- Bannière postérieure de l'aile droite des Mongols Ordos; en dehors et au nord-ouest de la grande boucle du Fleuve Jaune.
- 1. La table suivante a été dressée à l'aide du chapitre xxvisi du Tsien Han chou; ce chapitre donne la liste des commanderies et des royaumes à la fin de la dynastie des premiers Han; il a donc été nécessaire d'y introduire quelques modifications pour rétablir l'état de choses qui existait à la fin du règne de l'empereur Ou. Les royaumes sont distingués des commanderies par la lettre R. Les identifications proposées se fondent pour la plupart sur le dictionnaire de géographie historique de Li Tchao-lo (cf. t. I, cxc).
  - 2. Ex-royaume de Chan-yang.

Identification.

- 6. Chou 3.
- 7. Han-tchong 漢中.
- 8. Hiven-t'ou 玄荑.
- 9. R. Ho-kien河閒.
- 10. Ho-nan 河南.
- 11. Ho-nei 河内.
- 12. Ho-p'ou 合浦.
- 13. Ho-tong河東.
- 14. R. Hoai-yang 准 陽.
- 15. Hong-nong 弘農.
- 16. I-tcheou 叁州.
- 17. Je-nan 日南.
- 18. Jou-nan 汝南.
- 19. Kiang-hia 江夏.

Se-tch'oan, Tch'eng-tou fou, Tch'engtou hien 成都.

Chān-si, Han-tchong fou, Nan-tcheng hien 南鄭.

Corée, Hien-king tao (Ham-kyeng to) 咸鏡道.

Tche-li, Ho-kien fou, Hien hien

Ho-nan fou, Lo-yang hien he.

Ho-nan, Hoai-k'ing fou, Ou-ché hien 武士.

Koang-tong, Lei-tcheou fou, Haik'ang hien 海泉.

Chān-si, Kie tcheou, Hia bien 夏.

Ho-nan, Tch'en-tcheou fou, Hoaining hien 准章.

Ho-nan, Chàn tcheou, Ling-pao hien

Yun-nan, Yun-nan fou. P'ou-ning tcheou

Annam, Koang-nam (Quang-nam) 廣

Ho-nan, Jou-ning fou, Jou-yang hien 读篇.

Hou-pe, Té-ning fou, Yun-mong hien 要夢.

Identification.

20. R. Kiao-si **远** .

Chan-tong, Lai-tcheou fou, Kao-mi hien 高密.

Kiao-tche 交趾.

Tonkin, Hanor

22. R. Kiao-tong 廖東.

Chang-tong, Lai-tcheou fou, Pingtou tcheou 平度.

Kien-wei· 犍為. 23.

Se-tch'oan, Sin-tcheou fou, I-pin hien 宜賓.

Kieou-kiang\* 九江. 24.

Ngan-hoei, Fong-yang fou, Cheou tcheou 👼.

Kieou-tchen 九真. **25**.

Annam, Ts'ing-hoa (Thanh-hoa)

King-tchao-yn 京兆尹 District de la capitale, aujourd'hui 26.

Si-ngan fou.

Kiu-lou 鉅 應. 27.

Tche-li, Choen-té fou, P'ing-hiang hien 平鄉.

Koang-han 廣漢. 28.

Se-tch'oan, Tch'eng-tou fou, Han tcheou 漢.

29. R. Koang-ling 廣陵.

Kiang-sou, Yang-tcheou fou, Kiangtou hien 江都.

30. R. Koang-p'ing·廣平

Tche-li, Koang-p'ing fou, Ki-tsé hien 雞澤

<sup>1.</sup> Cf. t. I, p. LXXXII, n. 1.

<sup>2.</sup> Ex-royaume de Hoai-nan.

<sup>3.</sup> Ce royaume reçut le nom de Koang-tch'oan en 155 avant J.-C.; mais, avant cette époque, et après l'année 51 avant J.-C., ce royaume reçut le nom de Sin-tou信都.

Identification.

31. R. Koang-tch'oan 廣川. Tche-li, Ki tcheou 異.

32. Koei-ki<sup>2</sup> 會稽. Kiang-sou, Sou-tcheou fou, Ou hien 哭.

33. Koei-yang 桂陽. Hou-nan, Tch'en tcheou 郴.

34. Lang-ya 郑. Chan-tong, Ts'ing-tcheou fou, Tchoutch'eng hien 諸 城。

35. R. Leang 来.

Ho-nan, Koei-té sou, Chang-k'ieou
hien 商用。

36. Leao-si 逐西. Tche-li, Yong-p'ing fou, Lou-long hien 盧龍.

37. Leao-tong 遊東. Cheng-king (Mandchourie), Fong-t'ien fou, Leao-yang tcheou 遼。

38. R. Leou-ngan: 大安. Ngan-hoei, Leou-ngan tcheou 大安.

39. Lin-hoai 阵准. Ngan-hoei, Se tcheou, Hiu-i hien 盱眙.

40. Ling-ling 零 凌. Koang-si, Koei-lin fou, Ts'iuen tcheou 全.

41. Lin-t'oen 臨屯. Corée, Kiang-ling (? Kang-reung) 江陵.

1.En 91 avant J.-C., ce royaume recut le nom de P'ing-yu 平于

2. Ex-royaume de King 荆, puis de Ou 吳.

3. Ex-royaume de Heng-chan 衡山.

Identification.

Kan-sou, Kie-tcheou, à 80 li à l'ouest

de Tch'eng hien 灰.

Lo-lang 樂 浪. Corée, P'ing-jang (Hpyeng-yang) 蠳. Long-si雕西. Kan-sou, Lan-tcheou fou, Ti-tao 43. tcheou 狄道. 44. R. Lou **智**. Chan-tong, Yen-tcheou fou, K'iufeou hien 曲阜. Lou-kiang 廬江, Ngan-hoei, Lu-tcheou fou, à 120 li à 45. l'ouest de Lu-kiang hien [ ] 1. Min-chan 汶山. Sc-tch'oan, Meou tcheou, Min-tch'oan 46. hien 汶川 Nan2南. Hou-pe, King-tcheou fou, Kiang-ling 47. hien 江陵. Nan-hai 南海. Koang-tong, Koang-tcheou fou, Nan-48. hai hien 南海. Nan-yang 南陽. **49**. Ho-nan, Nan-yang fou, Nan-yang hien南陽. Ngan-ting 安定. Kan-sou, P'ing-leang fou, Kou-yuen **50**. tcheou 固原. Ou-ling 武陵. Hou-nan, Tch'en-tcheou fou, -Siu-51. p'ou bien 液浦.

1. Ex-royaume de Lou-kiang.

Ou-tou 武都

**52.** 

<sup>2.</sup> Cette commanderie reçut à diverses reprises le nom de Lin-kiang ...

## Nome des royaumes et commanderies.

#### Identification.

| 53. | Ou-wei 武威.  | Kan-sou, Leang-tcheou fou, Ou-wei   |
|-----|-------------|-------------------------------------|
| 54. | Ou-yuen 五原. | Partie septentrionale du territoire |

des Mongols Oïrats.

55. Pa 

Se-tch'oan, Tchong-king fou, Pa
hien

56. Pei-hai 北海. Chan-tong, Ts'ing-tcheou fou, Tch'ang-lo hien 長樂.

57. Pei-ti 北地. Kan-sou, K'ing-yang fou, Hoan hien 寰.

58. P'ei 76. Ngan-hoei, Fong-yang fou, Sou tcheou 76.

59. P'ing-yuen 平原. Chan-tong, Tsi-nan fou, P'ing-yuen hien 平原.

60. P'o-hai 海海. Tche-li, T'ien-tsin fou, Ts'ang tcheou 滄.

61. R. Se-choei 泗水. Chan-tong, Yen-tcheou fou, Se-choei hien 泗水.

62. Si-ho Tin.

Bannière antérieure de l'aile de gauche des Mongols Ordos; à l'intérieur et au nord-est de la grande boucle du Fleuve Jaune.

68. Ta-ho·大河. Chan-tong, T'ai-ngan fou, Tong-p'ing tcheou 東平

# 1.·Ex-royaume de Tsi-tong 濟東.

Identification.

64. Tai 代.

Tche-li, Siuen-hoa fou, Yu tcheou

65. Tai-chan 泰山.

Chan-tong, T'ai-ngan tcheou, T'ai-ngan hien 泰安.

66. Tai-yuen太原.

Chàn-si, T'ai-yuen fou, T'ai-yuen hien 太原.

67. Tan-eui 儋耳.

Le centre et le sud de l'île de Haï-nan.

68. Tan-yang 丹陽.

Ngan-hoei, Ning-kouo fou, Siuentch'eng hien 宣城.

69. Tchang-ye **張掖**.

Kan-sou, Kan-tcheeu fou, Tchang-ye hien 娱校.

70. R. Tch'ang-cha 長沙.

Hou-nan, Tch'ang-cha fou, Tch'angcha hien 長沙.

71. Tch'ang-chan' 常山.

Tche-li, Tcheng-ting fou, Yuen-che hien 元氏.

72. R. Tchao 趙.

Tche-li, Koang-p'ing fou, Han-tan hien 邯鄲 hien.

73. Tchen-fan 冥番.

Au nord-ouest de la Corée, peutêtre le sud-ouest de la province mandchoue de Kirin.

74. R. Tchen-ting 奠定.

Tche-li,Tcheng-ting fou,Tcheng-ting hien 正定.

1. Le nom de cette commanderie était à l'origine Heng-chan El; mais, afin d'éviter le nom personn l de l'empereur Wen, on substitua le caractère tch'ang au caractère heng (ci. tome I, p. 108, n. 1, et p. 137, n. 1).

87.

88.

Teang-ko 牂柯.

#### Identification.

Tch'en-li 沈黎. Yun-uan, Li-kiang fou, Li-kiang hien 75. 麗江 Tch'en-lieou 陳留. Ho-nan, K'ai-fong fou, Tch'en-lieou 76. hien 陳留. 72. R. Tch'eng-yang 陽 城. Chan-tong, I-tcheou fou, Lu-tcheou 莒 78. R. Tchong-chan 中山. Tche-li, Ting tcheou 定. Tchou-yai 珠崖. partie nord de l'île de Haï-nan. 80. R. Tch'ou **楚**. Kiang-sou, Siu-tcheou fou, T'ongchan hien 鲖山. Tchouo . Tche-li, Choen-t'ien fou, Tchouo 81. tcheou . T'ien-choei 天水. Kan-sou, Kong-tch'ang fou, T'ong-82. wei hien 通渭. Ting-siang 定要. Chan-si, Cho-p'ing fou, Koei-hoa 83. tch'eng 歸化城. Toen-hoang 敦煌. Kan-sou, Ngan-si tcheou, Toen-84. hoang hien 数 稳. Tong 東. Tche-li, Ta-ming fou, K'ai tcheou 85. 開 Tong-hai 東海. Chan-tong, I-tcheou fou, T'an-tch'eng 86. hien 郯城. Tong-lai 東 萊 . Chan-tong, Lai-tcheou fou, Ye hien

校.

越.

Koei-tcheou, P'ing-yue tcheou

Identification.

89. Ts'ang-ou 看 梧. Koang-si, Ou-tcheou fou, Ts'ang-ou hien 看 梧.

90. R. Tse-tch'oan 甾川. Chan-tong, Ts'ing-tcheou son, Cheou-koang hien 壽光.

91. Tsi-nan 海南. Chan-tong, Tsi-nan fou, Li-tch eng hien 歷城.

92. Tsi-yn : 海陰. Chan-tong, Ts'ao-tcheou fou, Ting-t'ao hien 定陶.

93. Ts'i 产. Chan-tong, Ts'ing-tcheou fou, Lin-tse hien 产品。

94. Ts'ien-tch'eng 千乘. Chan-tong, Ts'ao-tcheou fou, Kao-yuan hien 高苑.

95. Tsieou-ts'iuen 酒泉. Kan-sou, Sou-tcheou 肅.

96. Ts'ing-ho 清河. Tche-li, Koang-p'ing fou, Ts'ing-ho hien 清河.

97. Tso-fong-i 左馮立羽. Chàn-si, Si-ngan fou, Kao-ling hien 高陵.

98. Wei **第**. Ho-nan, Tchang-té fou, Lin-tchang hien 阵潭.

99. R. Yen ᇌ. Tche-li, Choen-t'ien fou, Ta-hing hien 大臭.

100. Yen-men 雁門. Chān-si, Cho-p'ing fou, Yeou-yu hien 右玉.

<sup>1.</sup> Ex-royaume de Tsi-nan.

<sup>2.</sup> Ex-royaume de Tsi-yn.

#### Identification.

- 102. Yeou-pei-p'ing 右北 Tche-li, Yong-p'ing sou, à 400 li au nord-est de Lou-long hien 虚 笔.
- 103. Yng-tch'oan 類川. Ho-nan, K'ai-fong fou, Yu-tcheou
- 104. Yu-lin 夢林. Koang-si, Siun-tcheou fou, Koci-p'ing hien 桂平.
- 105. Yu-tchang 課章 Kiang-si, Nan-tch'ang fou, Nan-tch'ang hien 南昌.
- 106. Yu-yang 漁場. Tche-li, Choen-t'ien fou, Mi-yun hien 密雲.
- 107. Yue-soei 起稿. Se-tch'oan, Ning-yuen fou, Si-tch'ang hien 西昌.
- 108. Yun-tchong 雲中. Au nord-ouest de Koei-hoa tch'eng 歸化城.
  - 1. Ex-royaume de Han 韓.

# APPENDICE III

#### NOTE ADDITIONNELLE SUR LES INSCRIPTIONS DES TSIN

Je me propose, dans cette note, de reproduire le texte et de donner la traduction de quelques inscriptions des Ts'in que Se-ma Ts'ien a passées sous silence. J'ajouterai certains renseignements complémentaires sur la première des cinq inscriptions de Ts'in Che-hoang-ti qui nous out été conservées dans le chapitre vi des Mémoires historiques, l'inscription du Tai-chan.

#### I. - LES IMPRÉCATIONS CONTRE TCH'OU'

Les imprécations du roi Hoei-wen (337-311 av. J.-C.), de Ts'in,

1. Sur les circonstances historiques dans lesquelles fut faite cette inscription et sur la date de 313 avant J.-C. (312 en style astronomique), qu'il faut vraisemblablement lui attribuer, je me permets de renvoyer le lecteur à mou article sur « Les inscriptions des Ts'in » dans le Journal asiatique de mai-juin 1893, pp. 473-521. — La traduction qui suit est la reproduction de celle que j'ai donnée dans cet article ; j'ai modifié cependant, d'après une note du Kin hie lin lang, le nom de Ta-tch'enkou-tsieou que j'avais d'abord transcrit Ta-tch'en-kieou-tsieou. — Il serait possible qu'il existat une inscription des Ts'in plus ancienne que les imprécations contre Tch'qu; ce serait une inscription sur métal commémorant la cession du pays de Ts'in au duc Siang par le roi P'ing en 770 avant J.-C.; voici en effet ce qu'on lit dans le Traité de la chronologie chinoise du Père Gaubil (p. 42) : « Siang-kong fit graver sur un grand vase l'acte de cession que lui sit l'empereur. Ping-vang a, dans ce monument, le titre de roi céleste. Ce monument fut trouvé dans le Chen-sy, du temps de Tay-tsong, empereur de la dynastie Song. » Le Père Gaubil cite encore à la page 188 de ce même ouvrage cette inscription, sur l'authenticité de laquelle il paraît n'avoir aucun doute; je n'ai pu cependant la trouver dans aucun des ouvrages épigraphiques chinois que j'ai eus à ma disposition.

contre le roi Hosi (328-299 av. J.-C.) i, de Teh'ou, nous sont parvenues en trois rédactions qui ne diffèrent que par le nom de la divinité qu'elles invoquent; l'une de ces divinités est appelée Hou-t'ouo



1. Dans l'article précité sur les inscriptions des Ta'in, j'aveis indiqué pour les règnes des rois Hoei-wen et Hoai d'autres dates que j'avais emprantées aux Prolégomenes du Y° volume des Chinese Classics de M. Legge, Les dates que je donne ici sont tirées du xv° chapitre des Mémoires historiques de Se-ma Ts'ien et sont exprimées en style chronologique et non en style astronomique.

35

能 et nons est complètement inconnue; la seconde est Ou-kien 巫 成, ou le sorcier Hien (cf. tome I, p. 191, n. 1); la troisième est Tatek'en-kou-tsieou大沈久湫, c'est-à-dire « l'ancien Tsieou où



l'on s'enfonce profondément »; c'est sans doute à ce génie du Tsicou, rivière du Kan-sou, que s'adressait le sacrifice célébré par les Ts'in à Tch'ao-so en l'honucur de l'eau profonde du Tsicou T (cf.

Mém. hist., chap. xxviit, p. 6 r°). Nous avons reproduit ici le texte de cette inscription tel qu'il se trouve dans le second chapitre de l'ouvrage épigraphique intitulé Kin his ling lang 金葉琳琪.

#### TRADUCTION

«Le roi par hérédité du pays de Ts'in se permet de présenter ' un anneau rond fait avec un jade de bon augure et il charge son prieur ancestral Chao-kao d'exposer sa peine et de la dire à l'invisible Ta-tch'enkou-teleou, afin d'établir les crimes nombreux de Hiongsiang , roi de Tck'ou. Autrefois, notre ancien prince le duc Mou et le roi Tch'eng de Tck'on avec sincérité ont uni étroitement leurs forces et ont eu les mêmes sentiments les deux pays n'ont fait, pour ainsi dire qu'un; ils ont été liés par les mariages contractés. (Ces deux princes) se sont revêtus de vêtements noirs pour conclure, après s'être purifiés, une convention en ces termes : « De génération « en génération nos dix mille « descendants devront se gar-« der de se faire tort les nus

Cf. la même formule dans la prière adressée par T'ang au Ciel (Luen-yu, liv. XX, chap. t, § 3).

<sup>2.</sup> D'après les Mémoires kistoriques, chap. xL, p. 9 v°. le nom personnel du roi Hoai est donné comme étant Hiong-koai 🎆 👯

« aux autres ou de se désunir. Regardant à l'invisible Ta-tch'en-« kou-tsieou, nous le prenons pour garant. » Maintenant, Hiong-siang, roi de Tch'ou, se conduit mal envers les gens de bien et agit sans raison. Il vit dans le désordre et la licence et il est fort pervers. Il étale sa vantardise; il prétend ne faire qu'à sa fantaisie. Il a changé et transgressé les règles de la convention. A l'intérieur, il est cruel envers ceux qui sont sans faute; il fait périr dans les supplices les femmes enceintes; il enferme et il tue ses parents. Il a emprisonné son oncle; il l'a placé dans une chambre obscure comme dans l'intérieur d'un costre ou d'un cercucil. Au dehors, il a, dans sa stupidité, modisié les anciens sentiments; il n'a pas craint les divinités majestueuses, qui ont une gloire resplendissante, du Ciel souverain, Empereur d'enhaut', et de Ta-tch'en-kou-tsieou et il a violé le traité fait avec imprécations et observé pendant dix-huit générations. Il s'est mis à la tête des soldats des scigneurs pour m'accabler; il a voulu supprimer et détruire mes dieux de la terre et des moissons, et exterminer mon peuple. Il a espéré anéantir notre coutume qui consistait, puisque le Ciel souverain, Empereur d'en-haut, et Ta-tch'en-kou-tsieou sont secourables, à leur faire des sacrifices en leur offrant des jades en forme de tablettes et des victimes. Il est venu s'emparer de mon rempart et de mon nouveau fossé et il a porté la main sur des vieillards qui me cont apparentés. Je ne pouvais pas dire : « C'est bien! » Maintenant, de nouveau il a levé tout son peuple; il a exalté par ses paroles orgueilleuses la colere d'un million d'hommes; il a poli ses cuirasses et aiguisé ses armes; il a excité l'ardeur de ses soldats et a mis au complet ses bataillons afin d'envahir notre territoire sur la frontière. Il se propose de continuer ses pratiques scélérates. Cependant, réduit à l'extrémité, le peuple du pays de Ts'in a fait un humble tribut consistant en fourreaux de cuir et en chars; suivant les rites, j'envoyai un vieillard les prendre afin de nous tirer d'embarras. D'autre part, je comptais obtenir que, par la vertueuse bienfaisance de leur puissance

<sup>1.</sup> L'expression 皇天上帝 me paraît contenir deux termes en apposition; le premier désigne la divinité concue sous forme naturaliste. le Ciel; le second désigne la divinité d'une manière anthropomorphique ou, sous forme morale, l'empereur. Cf. én grec oùpavés et Zevs.

<sup>2.</sup> Le sens du mot p, que je n'ai trouvé dans aucun dictionnaire, reste obscur pour moi.

surnaturelle, le Ciel souverain, Empereur d'en-haut, et l'invisible Tateken-kou-tsicou pourraient remettre dans l'ordre les soldats de Tek'ou. Mais voici qu'ils ont de nouveau envahi le rempart de ma frontière. J'ose reprocher au roi de Tek'ou, Hiong-siang, d'avoir rompu le traité et violé le serment fait avec imprécations; je le dis en l'exposant sur plusieurs stèles, afin de prendre à témoins la divinité majestueuse des grands dieux. »

II. - INSCRIPTION DES POIDS ET MESURES.

On a vu dans le texte des Mémoires historiques (cf tome II, p. 135)

que, lorsque le prince Tcheng prit, en la vingt et unième année de son règne (221 av. J.-C.), le titre de Ts'in Che-hoang-ti, il opéra la réforme

et l'unification des poids et mesures. Il fit graver sur un grand nombre d'instruments de mesure une inscription destinée à commémorer cet acte administratif. A la suite de cette incription, Eul-che-hoang-ti ajouta un texte qui, au dire de Se-ma Ts'ien, dut être gravé d'une manière uniforme à côté de toutes les inscriptions laissées par Tsin Che-hoang-ti. On a conservé trois estampages de la double inscription des poids et mesures; les deux spécimens et la transcription en caractères modernes qu'on voit sur les planches ci-jointes sont empruntés au Kin che souo (section Kin souo, 2° cahier). En voici la traduction:

« La vingt-sixième année, le Souverain-empereur acheva de réunir

dans sa main tout le monde; les seigneurs et les têtes-noires jouirent d'un grand calme. Il institua et prit le titre de Souverain-empereur. Alors il ordonna aux conseillers *Tchoang* et *Koan'* d'unifier clairement toutes les règles, les mesures de longueur et de capacité et les étalons qui n'étaient pas identiques et qui, par leur insuffisance, laissaient place au doute.»

L'inscription additionnelle de *Eul-che-hoang-ti* est conçue comme suit :

« La première année, l'ordre impérial suivant fut donné aux conseillers Se et K'iu-tsi\*: « Les règles et les mesures de longueur et de « capacité, c'est Che-hoang-ti qui les a toutes faites. Elles portent des « inscriptions gravées. Maintenant, quoique je lui aie succédé dans son

- 1. Wei Tchoang 晚 狀 et Wang Koan 王箱.
- 2. Li Se李斯 et Fong K'iu-tsi 馮去疾.

« titre, les inscriptions que je grave ne s'égalent point à celles de Che-« koang-ti et en restent fort éloignées. Si parmi mes successeurs il en « est qui font (des inscriptions), qu'ils ne s'égalent pas à sa gloire par-« faite, à sa vertu accomplie. Gravez ce décret! » C'est pourquoi on l'a gravé à gauche pour qu'il n'y ait aucun doute.

« Livre de P'ing-yang. »

#### III. - L'INSCRIPTION DE LA MONTAGNE 1

L'inscription que Ts'in Che-koang-ti fit élever sur la montagne I (cf. plus haut, p. 140, n. 2), en la vingt-huitième année de son règne (219 av. J.-C.), ne nous a pas été conservée par Se-ma Ts'ien. On en a cependant gardé le texte; nous ne savons pas, à vrai dire, par quel moyen; nous serions donc en droit de formuler quelques doutes sur l'authenticité de ce monument; mais les épigraphistes chinois les plus considérables lui accordent droit de cité dans leurs recueils et, faute de preuve plus décisive, leur autorité nous garantira du moins que cette inscription ne paraît pas apocryphe aux juges les plus experts en la matière.

On peut acheter en Chine deux estampages reproduisant cette inscription telle qu'elle a été regravée en 993 après J.-C. par un certain *Tcheng Wen-pao*; le premier estampage mesure 1<sup>m</sup>,50 de haut sur 0<sup>m</sup>,78 de large; le second mesure 1<sup>m</sup>,50 de haut sur 0<sup>m</sup>,69 de large.

Voici la traduction de cette inscription<sup>3</sup>:

### (1º strophe).

- « Des souverains et des empereurs fondateurs d'état ne se
- 1. C'est-à-dire: à la suite de l'inscription de Ts'in Che-hoang-ti (cf. tome II, p. 199, n. 2).
  - 2. Cette inscription était gravée sur un poids d'une livre.
- 3. On trouvera la transcription de cette inscription en caractères modernes dans le Kin che tsoei pien (chap. 1v, p. 2 v°). La notice gravée par Tcheng Wen-pao à la suite de cette inscription présente quelques lacunes dans l'estampage, on en a le texte complet dans le Kin che tsoei pien (chap. 1v, p. 2 r°); j'ai donné la traduction de cette notice dans l'article déjà cité sur les inscriptions des Ts'in; je ne crois pas nécessaire de la réimprimer ici.

rencontrent pour la première fois que dans l'antiquité; — les générations suivantes prirent le titre de roi<sup>4</sup>.

Il a puni et il a battu les rebelles fauteurs de troubles; — son prestige a agi sur les quatre extrémités du monde; — sa justice guerrière a été droite et parfaite.

Ses soldats et ses ministres ayant reçu ses ordres, — il n'y pas longtemps — qu'ils ont anéanti les six puissances cruelles.

La vingt-sixième année, — il a proposé pour lui-même un titre élevé; — sa conduite pieuse s'est manisestée avec éclat.

En esset, il a ossert en haut une sublime persection; — il a sait descendre en bas une bonté qui s'étend à tout. — Il a parcouru en personne les contrées éloignées.

Il est monté sur la montagne I; — ses officiers qui le suivent en foule — songent tous à cette régularité, à cette supériorité.

## (2° strophe).

Qu'on se reporte par la pensée aux époques troublées; — on divise le territoire et on établit des principautés — et de là naissent des gouvernements rivaux.

L'attaque et le combat sont l'occupation de chaque jour; — on fait couler le sang dans la campagne; — cet état de choses a commencé depuis la haute antiquité.

Les générations (de ces princes), sans atteindre le nombre de dix mille, — s'écroulèrent, et cela jusqu'aux Cinq empereurs ; — aucun d'eux ne put défendre et arrêter (ces maux).

Maintenant cependant le Souverain-empereur — a réuni tout le monde en une seule famille; — la guerre ne s'élève plus.

La désolation et le malheur sont supprimés; — les têtes-noires

- 1. Les princes de la dynastie Tcheou portaient le titre de roi; Ts'in Che-hoang-ti fut le premier à faire revivre les titres de souverain (hoang) et d'empereur (ti) qui avaient été ceux des souverains et des cinq empereurs de la haute antiquité.
  - 2. Les états de Yen, Tchao, Han, Wei, Ts'i et Tch'ou.
- 3. C'est-à-dire que si l'on remonte depuis les temps présents jusqu'à l'époque des cinq empereurs, on ne trouve aucune dynastie qui ait duré pendant dix mille générations. On sait que Ts'in Che-hoang-ti se flattait que ses successeurs occuperaient le trône pendant dix mille générations (cf. plus haut, p. 128).

jouissent du calme et de la paix; - ce bienfait avantageux durera longtemps.

Cet abrégé de l'éloge qu'on fait tous les officiers — a été gravé sur cette pierre sonore, — afin de manisester ce qui est la règle. »

A la suite de cette inscription de Ts'in Che-hoang-ti se trouve l'addition de son sils et successeur Eul Che-hoang-ti qui est ainsi conçue:

« Le Souverain-empereur a dit : « Les inscriptions sur métal et sur pierre, c'est Che-hoang-ti qui les a toutes faites; maintenant, quoique je lui aie succédé dans son titre, le texte de mes inscriptions sur métal et sur pierre ne s'égale pas à celle de Che-hoang-ti et en reste fort éloigné. Si parmi mes successeurs il en est qui font (des inscriptions), qu'ils ne s'égalent pas à sa gloire parfaite, à sa vertu, accomplie. » Les conseillers, votre sujet Se et votre sujet K'iu-tsi . le yu-che-ta-fou votre sujet Té, se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort, on dit : « Vos sujets proposent qu'on grave intégralement le texte de cet édit sur les inscriptions sur métal et sur pierre , asin qu'on le fasse connaître. Telle est la requête que vos sujets font en se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort. » Le décret sur le sur pierre » a dissimulant qu'ils s'exposent à la mort » le decret sur pierre » a dissimulant qu'i

#### IV. — L'INSCRIPTION DU TAI-CHAN

L'inscription du Tai-chan nous a été conservée par Se-ma Ts'ien (cf. plus haut, p. 140-142). En outre, on possède de cette inscription trois estampages fragmentaires de valeur inégale.

Le premier de ces estampages sut pris entre les années 1107 et 1110 après J.-C. par un certain Lieou K'i ; on pouvait à cette époque lire encore 146 (j'en compte cependant 148) caractères sur la stèle. Le Kin che souo (section che souo, 1er cahier) s'est servi de cet estampage pour saire une reconstitution très ingénieuse de l'inscription; nous l'avons reproduite dans les quatre planches ci-après; l'inscription

- 1. D'après Yen Che-kou, cette inscription avait été gravée sur une pierre prise dans la rivière Se; or on se servait de ces pierres pour faire des instruments de musique.
  - 2. Ce titre s'applique ici à Eul-che-hoang-ti.
  - 8. Cf. p. 550, n. 2.
  - 4. Cf. p. 199, n. 2.

commence sur la face occidentale de la stèle; elle se continue sur la face Nord, puis sur la face Est. Les deux dernières colonnes de la face

Est contiennent le commencement de l'addition d'Eul-che-hoang-ti qui se poursuit et se termine, à trois caractères près, sur la face méridionale.

Le second estampage mesure 1m,14 sur 0m,385. On y lit vingt-neuf mots qui sont les suivants : ... « votre sujet Se, votre sujet K'iu-tsi, le

yu-che-ta-fou votre sujet... se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort, ont dit ;

« Vos sujets proposent qu'on grave intégralement le texte de cet édit sur métal et sur pierre, afin qu'on le fasse counaître...



« Telle est la requête que vos sujets font en se dissimulant qu'ils s'exposent à la mort, »

A gauche et en bas de cet estampage on lit en petits caractères la mention suivante : « En l'automne de l'année ping-siu (1826) de Teo-

konng, Loang Tchang-kiu, originaire de Tch'ang-lo (dans la province) de Min (= Fou-kien), prit l'ancien estampage qu'il avait con-

servé et le remit à Siu Tsong-kan, originaire du Tong-tcheou méridional, pour qu'il le recopiat exactement sur pierre.»

Cet estampage, d'après lequel Siu Tsong-kan grava sa copie, date de la période comprise entre la fin du xviº siècle et l'année 1740; il témoigne qu'alors la stèle ne présentait plus que vingt-neuf caractères lisibles. En 1740, la stèle fut détruite dans un incendie. Cependant, en 1815, on en retrouva deux débris sur lesquels on déchiffrait encore dix caractères. Ces fragments sont-ils authentiques ou ne sont-ils que l'œuvre d'un habile faussaire? la question paraît impossible à trancher. Je me bornerai donc à donner ici la traduction de la notice que Siu Tsong-kan grava au-dessous de ce qui est peut-être le dernier reste original des inscriptions sur pierre de Ts'in Che-hoang-ti':

« Cet écrit en caractères tchoan de Li Se se trouvait à l'origine au sommet de la montagne Tai, au bord de « l'étang de la femme merveilleuse » ; si nous considérons d'abord le texte » ... Lieou K'i à à l'époque des Song », les caractères qu'on pouvait y lire étaient au nombre de 146. Sous les Ming, pendant la période kia-tsing (1522-1566), (la stèle) fut transportée dans le bâtiment oriental du temple Pi-kia ; il n'y avait plus que vingt-neuf caractères qui fussent conservés. Dans l'année keng-chen (1740) de K'ien-long (la stèle) fut détruite dans un incendie. Plus tard, on en recopia la gravure dans le temple Tai ; en outre, un homme de la ville, Nie Kien-koang », en grava un exemplaire dans le sanctuaire du sol et de la terre, dans le palais du sous-préfet. Plus tard, le texte du temple Tai fut aussi détruit; il n'est

- 1. Ce troisième estampage mesure, avec la notice de Siu Tsong-kan, 0m,72 sur 0m,48.
  - 2.玉女池.
  - 3. Vraisemblablement : qu'estampa.
  - 4. 劉跂, appellation Se-li斯立, originaire de Wen-yang汝
- ; l'estampage de Lieou K'i est celui qui fut pris entre 1107 et 1110 après J.-C. Cf. p. 553, lignes, 24-25.
  - 5. Plus exactement : pendant la période ta-koan (1107-1110).
  - 6. 碧霞.
  - 7. 岱廟.
  - 8. 聶劍光.

plus resté que le texte de Nie. En l'année kia-siu (1814) du règne de Kiu-k'ing, le se-li ' maître Siu Che Fen dit au ts'e-che Wang (?) Mongyen Jou-pi's: « Sur le sommet de (la montagne) Tai, il y a un vieillard appelé Tchao , qui est agé de plus de quatre-vingt-dix ans. Il y a quelques dizaines d'années, s'étant rendu (?) auprès de « l'étang de la femme merveilleuse », il y vit une stèle endommagée où il semblait qu'il y eût des caractères. » L'année suivante, maître Tsiang Po ... et l'instructeur Tch'ai Jen-ts'ieou Lan-kao , originaire de..., descendirent au moyen de cordes dans l'excavation pour y rechercher (la stèle); ils trouvèrent deux pierres endommagées sur lesquelles étaient dix caractères. On en recopia la gravure dans le temple de la Littérature à la capitale provinciale; on y ajouta (les annotations?) de divers maîtres tels que Yun-t'ai et Yuen-jou. La stèle originale fut maconnée à l'ouest du temple tong yo, au sommet de la montagne, dans une chambre nouvellement construits; c'est cette chambre que Fong Yenhai', dans le Kin-che-souo, appelle le pavillon Pao-se; ensuite elle recut le nom de pavillon de la stèle lue. L'année ping-siu (1826), en automne, le fang-po Leang Tche-lin prit l'estampage qu'il avait conservé des vingt-neuf caractères et le sit recopier dans le sanctuaire

- 1. Le se-li est l'assistant du tche-hien ou sous-préset.
- 2. 徐, nom de famille; 石, appellation; ? Fen, nom personnel.
- 3. 汪(?), nom de famille;夢岩, appellation;汝弼, nom personnel.
  - 4. 趙, nom de famille.
- 5. 7, nom de famille; 1, appellation; le nom personnel est indistinct.
- 6.- 柴, nom de famille; 約秋, appellation; 闌阜, nom personnel.
- 7. 馮雲鵬, appellation 晏海, est l'auteur, en collaboration avec son frère, 馮雲鴻, du célèbre recueil épigraphique publié en 1822, sous le titre de 金石索.
- 8. Ce Leang A avait pour nom personnel Tchang-kiu E E et pour appellation Tche-lin L . L'estampage de Leang Tchang kiu est celui qui fut pris entre la fin du xvi siècle et l'année 1740.

de Kong-chou-tse, dans le temple de Tai. Cependant ceux qui aiment l'antiquité rechercheront certainement les dix caractères de la stèle endommagée, car l'inspiration divine n'est jamais la même dans une copie (que dans l'original). L'année jen-tch'en (1832), au quatrième mois, le mur occidental du temple tong-yo s'effondra sur la chambre; on s'empressa de rechercher la stèle endommagée parmi les briques et les débris... le soin de la transporter et on la transfèra au bas de la montagne dans les murs du temple taoïste K'ien-pao. Il est à espérer qu'il sera aisé ainsi de la préserver et qu'elle ne risquera pas de disparaître.

En l'année jen-tch'en (1832) de Tao-koang, au second mois de l'été, Six Tsong-kan, originaire de Tch'ong-tch'oan... »

# INDEX DU TOME SECOND

N. B. — Pour tous les noms et les mots numérotés de 1 à 1221, on trouvers les caractères chinois dans l'Index du tome I.

### A

1222. Ang, membre de la famille princière de Wei, 67, 69. Ang, 499. — Cf. Lieou Ang.

C

1. Cha-k'ieou, localité, 191-192. **1223**. Chan, ville, 63, 70, 362. **768.** Chan, sacrifice, 140, 495. 1224. chan, fils supposé de l'empereur Hiao-hoei, 417-418. 1225. Chan-fou, ville, 327. 1226. Chan-yang, ville et territoire, 104, 108; — érigé en royaume en 144 av. J.-C., 506. 2. Chang, seconde dynastie, 3. 1227. Chang, commanderie, 60, 69, 84, 101, 119, 120, 167, 182, 286, 361, 362, 477, 484, 506. | Kouo, nº 1605.

1228. Chang, le prince de -, 64, 67, 225. — Cf. Wei Yang, nº 2448.

1229. Chang-kou, localité, 120. 1230. Chang-lin, parc, 137, 174. 1231. Chang-tang, commanderie, 91, 92, 98, 101, 162, 367. 1232. Chang-tch'en, nom personnel du roi Mou, de Tch'ou

(625-614 av. J.-C.), 40. 1233. chang-tchou-kouo, dignité dans le pays de Tch'ou, 252, 257.

1234. Chang-yong, ville, 77, 88, 507.

1235. Chao, nom posthume d'un duc de Tcheng (696-695 av. J.-C.), 20.

8. Chao, duc de —, 45.— Cf.

1222. 中. - 1223. 陝. - 1224. 山. - 1225. 單父. -1226.山陽. - 1227.上. - 1228.商君. - 1229.上谷 - 1230.上林.-1231.上黨.-1232.商臣.-1233.上 柱國. \_ 1234. 上庸. \_ 1235. 昭.

1236. chao-che, titre porté par des concubines impériales de rang inférieur, 490.

1237. chao-fou, fonction, 205, 417. — Cf. App. 1, § 1, n° xvII.

1238. Chao-koan, membre de la famille princière de Ts'in, 67.

1239. Chao-leang, ville, 47,57, 60, 70. Appelée ensuite lliayang. — Cf. nº 1336.

1240. Chao-ling, ville, 25, 74. 1241. Chao P'ing, originaire de Koang-ling, 252.

1242. Chao P'ing, conseiller du roi de Ts'i, 429.

11. Chao-tien, personnage mythique, père de Hoang-ti, 2.

1243. che, mesure de poids valant 120 livres, 81, 103, 116, 135, 163, 180, 193, 450, 459.

1244 Che, maître magicien, 167.

1245. Che, membre de la famille princière de Ts'in, 82.

**1246.** Che, ville, 305, 370.

1247. Che, nei-che de Ts'i, 411. Che, roi de Ts'i, 293, 294. — Cf. T'ien Che, nº 2304.

14. Che, le Che king ou Livre des Vers, 41, 172, 173, 476.

**1248. Che-fou**, fils ainé du duc j

Tchoang, de Ts'in, 13, 14.

1161. Che-hoang-ti ou Che-hoang, ou Ts'in Che-hoang-ti, 98, 100, 120, 128, 131, 132, 137-139, 143, 153, 155-157, 162-164, 167, 169-171, 174, 176, 177-184, 190-193, 195-198, 203, 215, 218, 240, 241, 243, 245, 375, 399.

1249. Ché Kien, capitaine au service d'Eul-che-hoang-ti, 261, 267.

1250. Che-men, défilé, 59.

1251. Che-tchang, ville, 73.

1252. Che-tch'eng, officier de Tchang Han, 271.

1253. che-tchong, fonction, 412.

1254. Che-yang, localité, gr.

1288. Che-yang, marquisat conféré à Hiang Po (cf. nº 1343), 322.

19. Chen, marquis de —, 10, 11, 14. — Pays de —, 50.

1256. Chen, favorite de l'empereur Wen, 486.

1267. Chen-cheng, héritier présomptif de Tsin, 25, 28.

1258. Chen I-ki, marquis de Pi-yang, 300, 401, 402, 415, 416, 428, 434, 437, 468.

1236.少使.—1237.少府.—1238.少官.—1239.少 梁.—1240.召陵.—1241-1242.召平.—1243-1244.石.—1245.市.—1246.葉.—1247.士.—1248.世父.—1249.涉間.—1250.石門.—1251.石章.—1252.始成.—1253.侍中.—1254.葉陽.—1255.射陽.—1256.慎.—1257.申生.—1258.審食其.

1259. Chen Pao-siu, officier | 1270. Choon yu I, 474. de Tck'ou, 52.

1260. Ohen Tch'a, général du pays de Han, 71.

1261. Chen-tou Kia, grand

u On-p'ou, géde Wei, 345.

1263, Chen Yang, roi du Honan, 286, 357, 362,

786. chen-yu, titre du souve-483.

1264 Cheng, marquis de ..., 502. Cheng, marquis de Tcheouyang, 509. - Cf. Tien Cheng, nº 2305.

1265. Cheou, ville, 89.

1266. Cheou, résidence du duc **23**g.

donneur d'avis,275.

Cheon, 417. — Cf. Ta's Cheou.

Cheou, 425. - Cf. Tchang 100

1266. 240. losslité, roj,

1260. Cheou-tch'oen, ville, 315, 378.

27. Choen, empereur, 3, 3, 11, 154, 207, 322.

Choen, fils de l'empereur King, 505. - Cf. Lieou Choen, g. 1671,

1271. Choon-yu Yue, 170, 171. (A la page 171, ce nom est ecrit par erreur Chou-yu Yue.)

28. Chou, pays, 54, 58, 68, 72, 74, 75, 78, 86, 87, 101, 112, 117, 176, 226, 285, 357, 375, 395, 459, 472.

790. Chou (king), livre de Thistoire, 41, 172, 173.

1272. Chou, ville, 315.

1273. Chou, marquis de -. 416. - Cf. Lu To, at 1775.

1274. Chon, marquis de -. 5pt. - Cf. Loan Pou, at 1736. Chou-kiem, p. 37, lignes 24 et 25 ; lisez Kien-chou. -Cf. nº 4525.

1275. chou-kouo, fonction, 490. 1278, chou-tchang, degré dans la hierarchie, 56, 58, 71, 73, 74, 76-78, 237.

#### Ė

797. Eul che-hoang-ti, on Eulche, second empereur de la dynastie Ta'in, 98, 193, 195, 197, 198, 200-207, 210-215, 222, 233 235, 236, 241, 249, 268, 270, 333, 336, 342, 346, 351.

1250. 申包骨. \_ 1260. 申差. \_ 1261. 申居嘉. \_ 1262. 申徒武藩, - 1263 申陽 - 1264. 繩. - 1266. 善. - 1266 受. - 1267. 敏. - 1268 壽陵. - 1269. 壽 春, \_ 1270. 涫 于意, \_ 1271. 涫 于越, \_ 1272 舒. - 1278. 愈. - 1274. • - 1275. 周國. - 1276. 庶長.

F.

1277. Fan (Tobao-tse), grand dignitaire de Tsin, 52, 53.

1278. Fan, marquis de —, 460. — Cf. Ts'ai Kien, nº 2352.

1279. Fan K'oai, officier de Kao-tsou, 278-281, 334, 336, 352, 356, 385, 390, 399, 400, 402.

1280. Fan Tseng, conseiller de Hiang Leang, puis de Hiang Yu, 256, 262, 274, 278, 285. 303, 304, 343, 384.

1281. Fang-l'ng, localité, 112. 1282. Fang-tchang, ile enchantée, 152.

Fang-tch'eng, fils de l'empereur King, 504. — Cf. Lieou Fang-tch'eng. n° 1672.

**1283.** Fang-yu, localité, 336 337.

**1284. Fei**, nom de famille, 3.

1285. Fei, Tch'en Ho, marquis de —, 379.

1286. Fei-k'ieou, capitale du royaume de Yong. 285, 357, 361, 366, 367. — Cf. p. 10, n. 1.

**1287. Fei-kou**, défilé, 484.

1288. Foi-lien, ancêtre mythi-

que des Ts'in, 4, 5, 9. — Famille issue de ce personnage, 99.

1289. Fei-tch'ang, ancêtre mythique des Ts'in, 3.

1290. Fei-tse, ancêtre des Ts'in,

1291. Fen, ville, 93.

Fen, marquis de Ou-ngan, 509. — Cf. Tien Fen, nº 2306.

1292. Fen-yn, ville, 69.

46. Fong, ancienne capitale des Tcheou, 13, 14, 174.

44. Fong, sacrifice, 140, 495.

1293. Fong, officier du roi Ou, de Ts'in, 76.

1294. Fong, palais à P'ing-yang, 20, 237.

1295. Fong, rivière, 18. Paraît être identique à n. 47.

1296. Fong, ville dans le voisinage de laquelle naquit Han Kao-tsou, 324, 330, 337, 340, 397.

1297. Fong Kie, 124, 207, 210.

1298. Fong Kiu-tsi, 185, 199, 207, 210, 243.

1299. Fong-ling, localité, 81.

1300. Fong Ou-tse, 149.

1301. fong-tch'ang, fonction.

509. — Cf. App. I. § 1, n° vn.

1277. 花昭子. — 1278. 樊. — 1279. 樊噲. — 1280. 范增. — 1281. 房陵. — 1282. 方丈. — 1283. 方舆. — 1284-1285. 費. — 1286. 廢邱. — 1287. 飛狐. — 1288. 登廉. — 1289 費昌. — 1290. 非子. — 1291. 汲. — 1292. 洛陰. — 1293-1294. 封. — 1295-1296. 豐. — 1297 馮劫. — 1298. 馮去疾. — 1299. 封陵. — 1300. 馮毋桿. — 1301. 奉常.

1302. Fong-tche, localité, 67.

1303. Fou, lieu saint, 16, 23.

**1304**. **fou**, sacrifice, 23, 237.

63. Fou-chou, village du pays de Han, 94.

1305. fou-jen, titre des semmes impériales d'un certain rang, 403, 408-410, 486, 490.

4306. Fou-ki, un des assassins de Tch'ou-tse, 19, 237.

417. — Cf. Lu P'ing, nº 4765.

1308. Fou-sou, sils ainé de Ts'in Che-hoang-ti, 182, 191, 192.

**1309. Fou-tch'a**, roi de Ou, 53, 114.

#### H

- 1310. Hai-tch'oen, marquis de —, 309, 311, 373. Cf. Ts'uo Kieou, nº 2361.
- 1311. Han, localité du Chan-si, 31.
- 67. Han, un des trois royaumes formés des débris de celui de Tsin, 55, 60, 68, 70, 71, 73-75, 79-82, 85, 88-90, 91, 92, 94-97, 102, 104, 114, 117, 118, 123, 226, 230.
- 57. Han, le même royaume que le précédent, reconstitué à l'é-

- poque de Tch'ou et de Han, 212, 288, 293, 295, 296, 347, 361, 362, 376, 381.
- 60. Han, territoire dont Kao-tsou fut roi de 206 à 202 av. J.-C., et dont il prit le nom pour le donner à la dynastie qu'il fonda, 218, 275, 285, 292, 295-318, 320-322, 352, 357-380, 382, 398, 403, 404, 406, 444, 445, 459, 468, 494, 509.

59. Han, rivière, 364.

803. Han Fei, ou Han-tse, écrivain, 114, 117, 207.

1312. Han Koang, roi de Yen, puis roi du Leao-tong, 291, 293, 357.

4343. Han Sin, marquis de Hoaiyn, 306, 314, 315, 359, 360, 362, 367-369, 372, 373, 377, 378, 381, 384, 386-390, 395.

- 4314. Han Sin, roi de Han, 362, 370, 371, 381, 388. (Ce personnage étant toujours appelé Sin, roi de Han, il est facile de le distinguer de Han Sin, marquis de Hoai-yn, quoique les deux noms aient la même orthographe en chinois.)
- 1315. Han-tan, capitale du royaume de Tchao, 92, 93, 100, 119, 394. En 153 av. J.-C., institution de la commanderie de Han-tan, 500.

1302 逢澤. — 1303. 鄜畤. — 1304 伏. — 1305. 夫人. — 1306 弗忌. — 1307. 扶柳. — 1308. 扶蘇. — 1309. 夫差. — 1310. 海春. — 1311. 韓. — 1312. 韓廣. — 1313-1314. 韓信. — 1315. 邯鄲.

4316. Han-tchong, territoire, 61, 74, 82, 84, 101, 226, 285, 357.

1317. Han-tchong, maître magicien, 167, 180.

1318. Hao, chefdes Jong de Tangche, 19.

62. Hao, ancienne capitale des Tcheou, 174.

1319. Hao, étang, 183.

4320. Hao-tche, ou le lieu saint de Hao, 360.

Heng, roi de Tai, 408. — Cf. Lieou Heng, nº 1675.

67. Heng, montagne, 154.

1321. Heng chan, royaume de l'époque des Han, 290, 293, 357, 359, 381, 473, 498, 503, 508.

1322. Heng-fou, ancêtre des Ts'in, 5.

**1323.** heou, fonction militaire, 251, 271.

4324. Heou Cheng, conseiller du roi de Ts'i, 122, 124.

1325. Heou-kong, ou maître Heou, 167, 178, 312, 313.

1326. Heou Tch'ang, général rebelle, 394.

1327. Hi, rivière et localité sur le bord de cette rivière, 205, 274, 336, 355.

4328. Hi, paraît avoir été un duc de Ts'in, mais n'est mentionné ni dans les Annales principales des Ts'in, ni dans le 3° Tableau chronologique, 238, 239.

1329. Hi, roi de Yen (254 222 av. J.-C.), 122.

1330. Hi-ts'i, du pays de Ts'in, 29.

73. Hía, la première dynastie, 3, 218, 404, 447. — Ce nom désigne parfois Yu, le fondateur de la dynastie Hia, 209.

1331. Hia, reine, mère du roi Tchoang-siang, de Ts'in, 106.

1332. Hia-heou Yng, marquis de Jou-yn, 281, 451. — Cf. n. 1449.

1333. Hia-i. ville, 3or, 340, 366. 1334. Hia-k'ieou, ville, 286, 357.

1335. Hia-p'ei, localité voisine de P'ei, 254, 370, 381.

4336. Hia-yang, nom donné, en 327 av. J.-C., à la ville appelée auparavant Chao-leang, 70.

1337. Hia Yue, prince de Tch'eng-cheou, 294, 360.

1338. Hiang, le roi —, nom par lequel on désigne souvent Hiang

1316. 漢中. — 1317. 韓終. — 1318. 亳 — 1319. 渦. — 1320. 好時. — 1321. 衡山. — 1322. 衛父. — 1323. 候. — 1324. 后膀. — 1325. 侯公. — 1326. 侯微. — 1327. 戲. — 1328 僖. — 1329. 喜. — 1330. 奚齊. — 1331. 夏. — 1332. 夏侯婴. — 1333. 下邑. — 1334. 取邱. — 1335. 下邳. — 1336. 夏陽. — 1337. 夏秕. — 1338. 項王.

- Yu (cf. n° **1347**), 275-285, 292-294, 297, 301-313, 316-321, 355 358, 364, 368, 377.
- 1339. Hiang, fief de et famille —, 247, 248, 253, 322.
- 1340. Hiang Cheng, officier de Hiang Yu, 370.
- 1341. Hiang Cheou, général du pays de Ts'in, 81.
- 1242. Hiang Leang, oncle de Hiang Yu, 205, 206, 247-261, 285, 292, 311, 336, 340-344, 356.
- 1843. Hiang Po, marquis de Che-yang, oncle de Hiang Yu, 275-278, 285, 307, 322, 355.
- 4344. Hiang Tchoang, cousin de Hiang Yu, 278, 279
- 4348. Hiang Ti, 217, 247-251, 321, 356. Tsi est le nom personnel et Yu est l'appellation du personnage qu'on appelle donc tantôt Hiang Tsi et tantôt Hiang Yu. Cf. nºº 1338 et 1347.
- 1346. Hiang Yon, père de Hiang Leang et grand-père de Hiang Yu, 122, 247.
- 1347. Hiang Yu, 211, 218, 247, 255, 259-266, 268, 271-277, 283-286, 289-296, 299, 307, 322, 323, 340-344, 350, 354-360, 364-366, 368-380, 383 385. Hiang Yu est aussi désigné sous les noms de Hiang Tsi (n° 1345) et de roi Hiang (n° 1338).
- 1339. 項. 1340. 項聲. 1341. 向壽. 1342. 項祭. 1343. 項伯. 1344. 項莊. 1345. 項籍. 1346. 項菸. 1347. 項羽. 1348. 殺. 1349. 孝. 1350. 孝景. 1351. 孝明. 1352. 孝武. 1353-1354 孝文. 1355. 囂閨.

- 79. Hiao, roi de la dynastie Tcheou, 10, 11.
- 80. Hiao, duc de Ts'in (361-338 av. J.-C.), 59, 60, 62-64, 66-68, 225, 239, 240.
- **1348**. **Hiao**, défilé, 38, 39, 43, 44, 225, 230, 231.
- 1349. Hiao, titre posthume de Lieou Ou, fils de l'empereur Wen et roi de Leang, 505, 506. — Cf. nº 1692.
- 809. Hiao-hoei, second empereur de la dynastie Han (195-188 av. J.-C.), 299, 300, 329, 366, 493, 406-412, 417-419, 430, 438, 442, 449, 491.
- 1350. Hiao-king, quatrième empereur de la dynastie Han (156-141 av. J.-C.), 496, 508, 509, 511.
- empereur de la dynastie des Han orientaux (58-75 ap. J.-C.), 241.
- 1352. Hiao-ou, cinquième empereur de la dynastie Han (140-87 av. J.-C.), 509, 511.
- 1353. Hiao-wen, roi de Ts'in (250 av. J.-C.), 96, 228, 240, 241.
- 1354. Hiao-wen, troisième empereur de la dynastie Han, 403, 442. 443, 451, 485, 491-494, 496, 497, 509.
- 1355. Hiao-yu, localité, 239.

1356. Hie, roi de Tchao, 206, 289, 295, 357, 360. Aux pages 295 et 360, ce nom est transcrit par erreur Sie.

1357. Hien, duc de Tsin (676-651 av. J.-C.), 25, 29.

83. Hien, duc de Ts'in (384-362 av. J.-C.), 57, 58, 60, 63, 239, 240.

**1358.** Hien, prince de Kao-ling, 260, 262.

Hien, roi de Tae-Tch'oan, 499. Cf. Lieou Hien, nº 1676.

1359. Hien Kao, marchand, 39.

**1360. Hien-kou**, ou Hien, défilé, 225, 230-237, 273, 354, 355.

1361. Hien-yang, capitale des Ts'in, 65, 141, 113, 134, 137-139, 163, 169, 174, 175, 178, 181, 182, 191, 193, 197, 203, 204, 212, 217, 229, 240, 268, 274, 280, 282, 283, 286, 327, 349, 352, 356, 361.

Hin, roi de Sai, 210, 211, 268, 269, 272, 273, 285, 311, 362. — Cf. Se-ma Hin, nº 1959.

1362. hing jen, fonction, 506. 1363. Hing-k'ieou, ville, 90.

Hing-kiu, marquis de Tongmeou, 420, 428, 440. — Cf. Lieou Hing-kiu, nº 1677.

Hiong-k'iu, roi de Kiao-

tong, 499. — Cf. Lieou Hiongk'iu, nº 1678.

817. Hiong-nou, barbares, 71, 168, 229, 389, 390, 402, 468, 469, 472, 477, 478, 482, 484, 486, 497, 503, 504, 506, 507, 508.

**1364**. **Hiu**, ville, 104.

**1365**. Hiu-1, ville, 257, 261, 309, 340, 342, 374.

1366. Hiuen-ou, marquis de —, 322.

Ho, marquis de K'î, 471. — Cf. Tseng Ho, nº 2370.

97. Ho, le Fleuve Jaune, 76, 130, 137, 194, 208, 220, 229, 265.

1367. Ho, les trois Ho, 364.

1368. Ho-chang, commanderie instituée en 205 av. J.-C., 362. Elle recut plus tard le nom de Tso-fong-i. — Cf. Appendice II, nº 97.

820. Ho-kien, royaume de l'époque des Han, 358, 464.

1369. Ho-k'iu, localité, 28, 47.

1370. Ho-lu, roi de Ou, 51.

1371. Ho-nan, commanderie et royaume, 286, 287, 357, 362, 371.

101. Ho-nei, territoire et commanderie, 84, 105, 289, 306, 363, 484.

1356. 歇.—1357. 獻.—1358. 顧.—1359. 弦高—1360. 函谷關.—1361. 咸陽.—1362. 行人.—1363. 邢丘.—1364. 虚.—1365. 肝台.—1366. 玄武.—1367. 三河.—1368. 河上.—1369. 河曲.—1370. 閩 .—1371. 河南.

1372. Ho-pei territoire, 81, 309, 369, 372.

1373. Ho-si, territoire, 58, 62, 69, 108.

**1374**. **Ho-tong**, territoire et commanderie, 84, 85, 101, 286, 367, 508.

1375. Ho-yang, ville, 392.

1376. Ho-yong, ville, 83.

1377. Ho-wai, territoire, 98.

105. Hoa, montagne, 20, 229.

1378. Hoa, ville, 39.

7

1379. Hoa-lieou, cheval du roi Mou, 5.

108. Hoa-yang, localité, 88, 118. 1380. Hoa-yn, ville, 183.

**110. Hoai**, rivière, 61, 122, 154, 254, 317.

**1381.** Hoai, duc de Tsin, mort en 636 av. J.-C., 36.

1382. Hoai, localité, go.

4383. Hoai, duc de Ts'in (428-425 av. J.-C.), 56, 57, 238, 239.

1384. Hoai, roi de Tch'ou (328-299 av. J.-C.), 80, 81, 256, 257, 340.

1385. Hoai, petit-fils du précédent, nommé roi de Tch'ou par Hiang Leang en 208 av. J.-C., 257, 261, 266, 280, 284, 307. 321, 342-344, 352. 356, 357, 375.

1386. Hoai, grande famille du pays de Tch'ou, 392.

Hoai, roi de Wei, 64. — Erreur de transcription; voyez Hoei. nº 1408.

1387. Hoai-li, nom donné en 205 av. J.-C. à la ville de Fei-k'ieou, 367. — Cf. nº 1286.

1388. Hoai nan, royaume de l'époque des Han, 378, 382, 393, 396, 408, 439, 446, 456, 459, 468, 472, 473.

1389. Hoai-si, territoire à l'ouest du Hoai, 388.

1390. Hoai tong. territoire à l'est du Hoai, 388.

1391. Hoai-yang, royaume de l'époque des Han, 395, 404, 408, 410, 417, 420, 432, 438, 441, 459, 499.

1392. Hoai-yn, marquis de —, 306, 309, 314, 372, 379, 388, 395. — Cf. Han Sin, nº 1313.

1393. Hoan, tribu barbare de l'ouest, 63.

1394. Hoan, héritier du trône de Han. 71.

1395. Hoan, officier du pays de Ts'in, 78, 80.

115. Hoan, duc de Ts'i (685-643 av. J.-C.), 21, 22, 24, 25, 29, 35.

1372.河北.—1373.河西.—1374.河東.—1375. 合陽.—1376.河雍.—1377.河外—1378.滑.— 1379.犨ም.—1380.華陰.—1381-1386. 懷.—1387 槐里.—1388.淮南.—1389.淮西.—1390.淮東. —1391.淮陽.—1392.淮陰.—1393.獂.—1394-1395. 矣. 1396. Hoan, duc de Ts'in (603-577 av. J.-C.), 48, 50, 238.

1397. Hoan K'i, général de Ts'in Che-hoang-ti, 112, 115, 116, 117.

1398. Hoan Tch'ou, officier de Hiang Leang, 250, 266.

1399. Hoan-yuen, localité, 347.

1400. Hoang, famille, 99.

1401. Hoang. localité, 143.

**1402.** Hoang Hin, général, 345.

1403. Hoang-ki, localité, 77.

1404. Hoang-tch'e, localité, 53.

118.º Hoang-ti, le premier des cinq empereurs, 41, 335.

1405. Hoei, fils du duc Hiao, de Lou, 19.

1406. Hoei, localité, 245.

122. Hoei, roi de la dynastie Tcheou (676-652 av. J.-C.), 24.

1407. Hoei, marquis de Chou, 78.

4408. Hoei, roi de Wei (370-335 av. J.-C.), 60, 64, 75. La dernière de ces références, se rapportant à l'année 310 av. J.-C., est une mexactitude de l'historien.

491 av. J.-C.), 52, 53, 58, 239.

4410. Hoei, duc de Tsin (650-637 av. J.-C.), 31, 35.

1411. Hoei, second empereur Han, 442. — Cf. Hiao-hoei.

**125.** Hoef, roi de Ts'in (337-311 av. J.-C.), 75. — Cf. Hoei-wen.

1412. Hoei-tchong, localité, 139.

1413. Hoei-wen, roi de Ts'in (337-311 av. J.-C.), 68, 75, 77, 239, 240.

1414. Hoen Sie, marquis 'de P'ing-k'iu, 501.

1415. Hong, fils supposé de l'empereur Hoei, 420, 449.

1416 Hong-keou, canal, 312, 313, 377.

274, 277, 281, 355.

1418. Hou, barbares du Nord, 167, 229.

1419. Hou Chang, général de Ts'in, 88, 89.

1420. Hou-hai, nom personnel du fils cadet de Ts'in Che-hoang-ti, 98, 185, 192, 193, 243, 245.

— Cf. Eul-che-hoang-ti, n° 797.

1421. Hou-koan, marquis de —.
417, 420.

1422. Hou-ling, localité et mar-

1396.桓—1397桓齮.—1398.桓楚.—1399. 輾 轅.—1400-1401.黄.—1402.皇欣.—1403.黄棘.— 1404.黄池—1405 肇.—1406.酅.—1407 煇.—1408-1411.惠.—1412.回中.—1413.惠文.—1414.渾邪. —1415 弘.—1416.鴻溝.—1417.鴻門.—1418.胡 —1419.胡傷.—1420.胡亥.—1421.壺關.—1422. 胡陵 quisat, 254, 255, 297, 336, 365, 418.

1423. Hou Tche, général de Tchao, 117.

1424. Hou-yang, ville, 350.

1425. Houo, principauté, 21.

1426. Houo-t'ai-chan, montagne, 4.

I

437. I, barbares, 3, 62, 169.

1427. I, nom posthume d'un duc de Ts'in, mort avant d'avoir régné, 52, 238.

1428. I, village, 238.

1429. I, nom personnel d'un fils supposé de Hiao-hoei, 418.

1430. I, rivière du Tche-li central, 120.

1431, I, montagne dans le Chantong, 140.

1432. I, administrateur du Nanyang, 348.

1433. i, titre donné aux femmes impériales d'un certain rang, 406, 407, 408.

1434. I, fils du roi Yuen. de Tch'ou, 499. I, roi de Ti, 273, 311, 362.

— Cf. Tong I, n. 2333.

1435. I-k'iu, territoire d'un chef barbare de l'Ouest, 56, 70, 73, 75.

150. I-k'iue, localité, 82.

1436. I-ngan. ville, 117.

1437. I-ou, nom personnel du duc *Hoei*, de Tsin (650-637 av. J.-C.), 28-31, 33, 34.

1438. I-tch'oen, parc, 215, 241. 1439. I Toen, homme riche, 230. 154. I-yang, localité, 76, 85.

1440. I-yang, localité, 500.

J

1441. Jang, localité, 85.

1442. Jang, Wei Jan, marquis de —, 81, 86, 87, 89, 90.

1443. Jen-hao, nom personnel du duc Mou, de Ts'in (659-621 av. J.-C.), 25.

1444. Jen Pi, 76, 82, 84.

1445. jen-yu, nom du phoque, 195.

Jo, administrateur de Chou, 87. — Cf. Tchang Jo, nº 2111. 1446. Jo-mou, 3.

1423. 扈鞭 — 1424. 胡陽. — 1425. 霍. — 1426. 霍太山. — 1427. 夷. — 1428-1429. 義. — 1430. 易. — 1431. 哔. — 1432. 畸. — 1433. 旋. — 1434. 爇. — 1435. 袭渠. — 1436. 宜安. — 1437. 夷吾. — 1438. 宜春. — 1439. 猗頓. — 1440. 弋陽. — 1441-1442. 穰. — 1443. 任好— 1444. 任鄙. — 1445. 人魚. — 1446. 若木.

**162. Joei.** principautė, 23, 24. 35.

163. Jong. harbares, 11-16, 19, 20, 24, 40-45, 56, 62, 110, 169, 237, 270.

Jou-i, roi de Tchao, 407, 408, 425. — Cf. Lieou Jou-i, nº 1680.

1447. Jou-nan, royaume de l'époque des Han, 499. 505.

1448. Jou-tse. prince de Ts'i (489 av. J.-C.), 53.

1449. Jou-yn, marquis de —, 440. — Cf. Hia-heou Yng. n° 1332.

## K

1450. Kai, homme du pays de Ts'in, 58.

1451. Kai-hia, localité, 315, 316, 378, 379.

1452 K'ai fong, localité et marquisat, 346, 498.

1453. Kan Long, officier de Ts'in, 64.

1454. Kan Meou. conseiller d'État, 75, 76, 77.

1455. Kan-ts iuen, palais, 113, 139, 468, 470.

1456. Kang, localité, 89.

1457. Kan-ou, marquis de — 345.

1458. K'ang. duc de Ts'in (620-609 av. J.-C.), 46, 47, 237, 238.

1459. K'ang, marquis —, nom posthume de Lu Che-tche, 417, 418, 424.

1460. K'ang-fou, ville, 258, 337, 341.

1461. Kao, localité, 106.

Kao, l'empereur — Cf. Kaotsou, n° 856.

1462. Kao, résidence des ducs de Ts'in, 238.

1463. Kao-che, personnage surnaturel, 165.

1464. Kao K'i, officier de Kaotsou, 383.

1465. Kao K'iu-mi, homme du pays de Tcheng, 20.

1466. Kao-k'iue, localité, 168.

1467. Kao-lang, surnom de Mong-tseng, 5.

1468. Kao-ling, prince de —. 260, 262.

**1469.** Kao-ling, localité, 448.

1470. Kao-mi, ville, 372.

1471. Kao-nou, localité, 286, 357, 469, 470.

1447.汝南.—1448.孺子.—1449.汝陰.—1450.改。—1451.垓下.—1452.開封。—1453.甘龍.—1454.甘茂.—1455 甘泉.—1456.剛。—1457 剛武.
1458-1459.康.—1460. 元父.—1461. 鶮。—1462.高。—1463.高誓.—1464.高起.—1465.高渠眯。—1466.高尉.—1467.皋狼.—1468-1469.高陵.—1470.高。密.—1471.高奴.

Ý

1472. **Kao-ou**, marquis de — , 350.

1473. Kao-tou, ville, 97.

856. Kao-tsou, ou l'empereur Kao, fondateur de la dynastie Han, 324-333, 335, 336, 382-388, 390-392, 394-403, 405-408, 413, 416, 425, 426, 430, 438, 439, 442-446, 450, 452, 457, 459, 489, 491.

1474. Kao-yang. localité, 345.

1475. Keng, principauté, 21.

188. Ki, capitale du royaume de Yen, 120, 121, 357.

190. Ki, principanté, 245.

1476. Ki, cheval du duc Mou, 5.

1477. Ki, tribu barbare de l'oucst, 20.

1478. Ki, piliers, 65.

1479. Ki, temple, 139, 197.

1480. Ki, ville, 97, 105.

1481. Ki, territoire dans le pays de Ts'i, 464.

Ki, fils de Tch'en Ou, 472. — Cf. Tch'en Ki, nº 2192.

Ki, ville, 248. Faute d'impression. — Cf. Ki, nº 1489.

1482. Ki cheng, ancêtre des Ts'in, 5, 9.

1483. Ki-ma, localité, 47.

**1484.** Ki-men, localité, 485.

1485. Ki-mo, capitale du Kiaotong, 294, 387.

1486. Ki-p'ou, marquis de —, 471, 472. — Cf. Tch'en Ou, nº 2195.

1487. Ki sin, général de Kaotsou, 281, 304, 305, 369.

194. Ki-t'eou, montagne, 139.

1488. K'i T'ong, marquis de Siang-p'ing, 434, 453.

196. K'i, montagne et localité, 14, 15, 17, 32, 62.

197. K'i, fils et successeur de Yu, 447.

1489. K'i, ville, 248, 333. — Ce nom est écrit Ki, par crreur, à la page 248.

1490. K'i, marquis de — , 471. — Cf. Tseng Ho, nº 2370.

1491. K'i Joei, homme du pays de Tsin, 29.

1492. K'i-nien, palsis, 110.

1493. K'i-tsi, nom personnel du roi P'ing, de Tch'ou (528-516 av. J.-C.), 51.

1494. Kia, prince héritier de Tchao, 120, 122, 123.

1495. Kia, ministre de l'empereur King, 493.

Kia, roi de Ts'i, 258. — Cf. Tien Kia, n° 2312.

1472 高武.—1473. 高都.—1474. 高陽.—1475 耿.—1476. 襞.—1477-1478. 奠.—1479. 極.—1480. 汉.—1481. 劇.—1482. 季勝.—1483. 羈馬.—1484. 棘門.—1485. 卽墨.—1486. 棘蒲.—1487. 紀信. —1488. 紀通.—1489. 蕲.—1490. 祁.—1491. 郤芮 —1492. 蕲年.—1493. 棄疾.—1494-1495. 嘉. Kia, roi de Lu, 420. — Cf. Lu Kia, nº 1761.

1496. Kia Cheou, 434, 435.

861. Kia I, écrivain, 218, 245.

1497. kia-p'ing, sacrifice, 162.

204. Kiang, le Yang-tse-kiang, 122, 154, 184, 185, 190, 194, 250, 252, 319, 364.

1498. Kiang, famille, 99.

1499. Kiang, localité, 31.

1500. **Kiang**. marquis de — 379, 414, 415, 420, 429, 431, 432, 447, 460, 467. — Cf. *Tcheou P'o*, n° 2233.

1501. Kiang, sils supposé de l'empereur Hoei, 417.

Kiang Hoei, 119. — Erreur de transcription. — Cf. Kiang Hoei, n. 1510.

1502. Kiang-li, lccalité, 344.

1503. Kiang-ling, capitale du Lin-kiang, 290, 357.

1504. Kiang-ling, marquis de -, 501.

4505. Kiang-nan, région au sud du Yang-tse, 87, 359, 364, 376.

1506. Kiang-tch eng, ville, 190. 1507. Kiang-tchong, région,

293; 1508. Kiang-tong, région, 257. 1509. Kiang-tou, royaume de

l'époque des Han, 499, 500, 501.

1510. K'iang Hoei, général de Ts'in Che-hoang-ti, 119.

1511. K'iang-tchong, région, 136.

1512. kiao, sacrifice, 95, 480, 481.

1513. Kiao, marquis de —, 408 — Cf. Lu Tch'an, nº 1769.

1514. Kiao, localité, 43.

1515 kiao, poisson gigantesque, 190.

1516. Kiao, neveu de l'empereur King, 501.

Kiao, 388, 408. — Cf. Licou Kiao, nº 1685.

1517. Kizo-si, royaume de l'époque des Han, 499.

1518. Kiao-tong, royaume de l'époque des Han, 291, 293, 294, 499-503, 511.

1519. kiao-wei, fonction militaire, 251. La transcription hiao-wei serait plus correcte. — Cf. App. I, § 1, nº xxvii.

214. Kie, dernier souverain Hia, 3.

1520. Kie. le wei-wei —, complice de Lao Ngai, 111.

1521. Kie, le tso-i -, complice de Lao Ngai, 111.

216. Kie-che, montagne, 164, 165. 198.

1496. 贾壽. — 1497. 嘉平. — 1498. 江 — 1499-1500. 释. — 1501 强. — 1502. 杠里. — 1503-1504. 江陵 — 1505. 江南. — 1506. 江乘. — 1507. 江中. — 1508. 江東. — 1509. 江都 — 1510. 羌瘣. — 1511. 羌中. — 1512-1513. 交. — 1514. 高. — 1515. 鮫. — 1516. 蟜. — 1517. 廖西. — 1518. 廖東. — 1519. 校尉. — 1520-1521. 坞.

400 av. J.-C.), 57, 62, 239.

48: av. J.-C.), 53, 54.

Kien, roi de Ts'i, 122, 291.

- Cf. Tien Kien, nº 2314.

Kien, fils de Kao-tsou, 425.

- Cf. Lieou Kien, nº 1687.

1524. Kien, héritier présomptif de Tch'ou, 51.

1525. Kien-chou, conseiller du duc Mou, 27, 28, 37, 40, 44.

— A la page 7, lignes 24 et 25, ce nom est écrit par erreur Choukien.

1526. Kien-ling, marquis de —, 426. Cf. Tchang Che, nº 2106; — 501. Cf. Tchao Koan, nº 2158; — 507. Cf. Wei Koan, nº 2439.

1527. Kien p ing, marquisde —, 501. Cf. Tch'eng Kia, no 2217.

1528. Kien-tch'eng. marquis de —, 314, 378, 381 (cf. P'ong Yue, no 1936); — 408, 417 (cf. Lu Che-tche, no 1756).

1529. K'ion, membre de la famille souveraine de Ts'in, 50.

1530. K ien, rivière, 10, 16.

4534. Kien-tchong, territoire et commanderie, 62. 86, 87.

225. **Kieou**, général de Ts'in, 94, 95.

**Kieou**, 311. — Cf. Ts'ao Kieou, nº 2361.

226. Kieou-i, montagne, 185.

1532. Kieou-kiang, royaume, 289-290, 296, 306, 315, 357, 366, 367, 378.

1533. Kieou-yuen, commanderie, 174.

1534. Kieou yuen, 193. Ce pas sage paraît rensermer une erreur et il faut sans doute lire T'ai-yuen.

1535. K ieou, village, 238. Lecon douteuse.

1536. King Cheou, conseiller de Ts'in, 80.

1537. Kin K iang. 281. Par erreur, ce nom a été transcrit Sin K'iang.

228. King, rivière, 48, 49, 138, 212.

232. King, synonyme de Tch ou. 121-124, 131, 176, 388. 393, 396.

1538. King, membre de la famille princière de Wei, 80.

1539. King méridional, localité, 302, 367.

1540. King, duc de Ts in (576-537 av. J.-C.), 48-50, 238.

4541. King, famille puissante du pays de Tch'ou, 392.

1542. King Kien, officier du duc Hiao, de Ts'in. 63.

1522:1523. 簡. — 1524. 建. — 1525. 蹇 权. — 1526. 建 陵. — 1527. 建平. — 1528. 建成 — 1529. 鍼. — 1530. 汫. — 1531. 黔中. — 1532. 九江. — 1533-1534. 九原 — 1535. 丘. — 1536. 金受. — 1537. 靳疆. — 1538. 勁. — 1539. 南京. — 1540-1541. 景. — 1542. 景監. 1543. King Kiu, roi de Tch'ou, 254, 255, 339.

1544. King K'iue, général de Tch'ou, 80.

1545. King K'o, auteur d'une tentative d'assassinat contre Ts'in Che-hoang-ti, 120, 124.

1546. King-yang, prince de —, 78, 84.

1547. King-yang, ville, 239.

1548. King, roi —, nom posthume de Lieou Tchong, 449. — Cf. nº 1704.

1549. K'ing Fong, homme du pays de Ts'i, 50.

4550. King Pou. prince de Tangyang, puis roi de Kieon-kiang, puis roi de Hoai-nan, 254, 273, 289, 351, 355, 357, 366, 367, 370, 378, 382, 393, 396, 398, 400.

1551. K'ing-tou, localité, 105.

1552. Kio, prince de Wei, 195. Erreur de l'historien.

**1553**. **Kio**, préfet de Siao, 295, 360.

1554. K'iong-tou, localité, 472.

1555. Kiu, famille, 99.

1556. Kiu ché, localité, 238.

1557. Kiu-lou, ville, 206, 210, 211, 261, 263, 266, 267, 342.

1558. Kiu-tch'ao, ville, 255.

1559. Kiu-tchou, localité, 484.

1560. K'iu, localité, 176.

1561. K'iu, famille puissante du pays de Tch'ou, 392.

1562. K'iu Kai, général de Tch'ou, 74.

1563. K'iu-ni, localite, 394.

1564. K'iu-ou, apanage de la branche cadette des princes de Tsin, 21.

1565. K'iu-ou, localité dans la province actuelle de Ho-uan, 70.

1566. K'iu-tcheou, marquis de -, 432. Cf. Li Chang, no 1649.

1567. K'iu-yu, localité, 346.

1568. Kiuen, ville, 22

1569. Kiuen, ville, 88, 102.

247. K'iuen-jong, barbareschiens, 14.

1570. K'iuen-k'ieou, localité, 10, 12, 13.

1571. kiun-heou, fonction militaire, 271. — Cf. nº 1323.

1572. K'o, membre de la famille princière de Tchao, 71.

1543.景駒.—1544 景映.—1545 荆軻—15461547.涇陽.—1548 頃—1549.慶對.—1550.黥布.
—1551.慶都.—1552-1553. 角.—1554. 卬都.—1555. 莒.—1556 竘社—1557. 鉅鹿.—1558. 居鄭—
1559.句注.—1560.朐—1561.屈.—1562 屈句.—
1563.曲逆.—1564-1565.曲沃.—1568.曲周.—1567. 曲遇.—1568 鄭.—1569.卷.—1570.犬丘.—1571. 軍侯.—1572.渴.

1573. Koai-tchoei, localité, 396. **1574. K'oai T'ong**, 372. Ce personnage s'appelle en réalité K'oai Tch'e.

Koan, 429. Cf. Koon Yng, n° 1577.

1575. Koan Kao, conseiller de Tchao, 391, 392.

1576. Koan Tche-fou, du pays de Ts'i, 21.

255. Koan Tchong, conseiller de Ts'i, 30.

1577. Koan Yng, marquis de Yng-yn, 309. 317, 372, 379, 402, 429, 431, 434, 438, 452. 453, 467, 46y.

**1578. Koang-lang**, ville, 86.

1579. Koang-ling, préfecture, 252.

**1580. Koang-ou**, localité, 307. 3**09, 374.** 377.

1581. Koang-tch oan, royaume de l'époque des Han, 497, 501, **503.** 

1582. Koang-ye, prince de -, 346. — Cf. *Li I-ki*.

1583. Koei, localité habitée par des barbares, 20.

260. Koei-ki, commanderie ap- | 1596. Kong-suen Tche, con-

pelée du nom d'une montagne qui s'y trouve, 122, 186, 198, 205, 250, 251.

1584. Koei-lin, commanderie, 168, 228.

K'oei, roi de Leang, 408, 423. — Cf. Lieou K'oei, nº 1689.

1585. K'oei-k ieou, localité, 29.

1586. Kong, nom posthume de Lieou K'oei (nº 1689), 404.

1587. Kong, duc de Ts'in (608-604 av. J.-C.), 47, 48, 238.

1588. Kong, nom posthume de Lieou Hi, roi de Tch'eng-yang, sils de Lieou Tchang et petit-sils de Lieou Fei, roi Tao hoei, de Ts'i, 505.

1589. Kong, ville, 97.

**1590.** Kong, ville, 306.

1591. Kong-ling, localité, 240.

1592. Kong Ngao, roi de Liakiang, 290, 357.

1593. Kong-po, prince de Ts'in (847-845 av. J.-C.), 12.

1594. Kong-suen Hi, général de Wei, 79, 82.

1595. Kong-suen Ou-tche, 21.

1573.會甄, \_ 1574. 蒯通. \_ 1575. 貫高. \_ 1576. **管至父.**—1577.灌婴.—1578.光狼.—1579. 廣 陵.\_\_158。廣武.\_\_1581.廣川.\_\_1582.廣野.\_ 1583. 邽, \_ 1584. 桂林 \_ 1585. 葵丘, \_ 1586-1588. 共. - 158g-15go. 罩, - 15g1. 公陵. - 15g2. 共敖. - 15g3. 公伯. \_ 1594. 公孫喜. \_ 1595. 公孫無知. \_ 1596.公孫支.

seiller du duc Mou, de Ts'in, 30, 31.

1597. Kong-suen Tch'en, 479, 480.

1598. Kong-suen Tso, général, 60.

1599. K'ong Hi, général de Kao-tsou, 379.

277. K'ong-tse, ou Coniucius, 52, 54, 182.

1600. Kou, ville, 105.

1601. Kou, rivière, 298.

1602. Kou-ling, localité, 314, 378.

1603. Kou-tao, ville, 36o.

1604. Kou-tch'eng, ville, 314, 315, 322, 380.

280. Kou-tchou, principauté barbare, 25, 237.

282. Kouo, principauté, 26.

1605. Kouo, duc de Chao, 45.

1606. Kouo Che, conseiller de Tsin, 31.

1607. Kouo-chou, prince d'un des deux états de Kouo, 24.

1608. Kouo Mong, général de Kao-tsou, 394.

L

1609. la, sacrifice, 70, 162.

1610. La-kong, 238. Ce duc de Ts in est généralement appelé Li-kong. — Cf. nº 1657.

1611. Lan-tien, localité, 35s.

1612. lang, fonction, 201.

1613. Lang-hou, constellation, 243.

1614. Lang-mong, ville, 98,

1615. lang-tchong, fonction, 320, 371, 437.

1616. lang-tchong-ki, fonction, 320.

1617. lang tchong ling, fonction, 195, 212, 416, 434, 444, 451, 477, 490.

1618. Lang ya, localité, 142, 149, 162, 190, 191, 387.

1619. Lang-ya, roi de —, 423, 429, 446, 449, 452. Cf. Lieou Tsé, n° 1708.

1620. Lao Ngai, amant de la mère de Ts'in Che-hoang-ti, 108, 111, 112, 116, 117.

1621. Lao-yang, ville, 115.

1597. 公孫臣. — 1598. 公孫痤. — 1599. 孔熙. — 1600. 孤. — 1601. 穀. — 1602. 固陵. — 1603. 故道. — 1604. 穀城. — 1605. 過. — 1606. 號射. — 1607. 號权. — 1608. 郭蒙. — 1609. 臘. — 1610 刺龔. — 1611. 整田. — 1612. 耶. — 1613. 須狐. — 1614. 狼孟. — 1615. 耶中. — 1616. 耶中 騎. — 1617. 耶中令. — 1618-1619. 琅邪. — 1620. 嫪毐. — 1621. 橑楊.



1622. Leang, principauté dont la capitale était la ville de Chaoleang (cf. n° 1239), 23, 24, 35.

291. Leang, nom qu'on donne souvent au pays de Wei (cf. n° 2429), parce que sa capitale était la ville de Ta-leang; c'est de cet état qu'il est question aux pages 311-313 du tome I, quoique la note 6 de la page 311 donne une indication erronée qui identifierait cet état avec la principauté de Leang (n° 1622), 73, 338.

1623. Leang, territoire correspondant à l'ancien royaume de Wei, 255, 294, 296, 309, 310, 357, 360, 366, 372, 373, 376, 377.

en loyaume à l'époque de Tch'ou et de Han, et assigné à P'ong Yue, 378, 381, 393, 395.

— Ce royaume est donné en 196 av. J.-C. à Lieou K'oei, 395, 404, 408, 423, 430. — Ce royaume est donné en 181 av. J.-C. à Lu Tch'an, 423, 433; — en 180 av. J.-C., à T'ai, fils supposé de l'empereur Hoei, 437, 438, 441; — en 178 av. J.-C., à Lieou I, fils de l'empereur Wen, 464, 499, 501; — en 168 av. J.-C., à Lieou I, fils de l'empereur Wen, 464, 499, 501; — en 168 av. J.-C., à Lieou

Ou, fils de l'empereur Wen 505, 506.

1625. Leang, montagne, 178. 1626. Leao, officier du duc Mou,

42, 43. 1627. Leao-tch eng, ville, 394.

1628. Leao-tong, territoire et royaume, 121, 122, 137, 199, 291, 293, 357.

1629. Leou, ville, 290, 315, 357.

1630. Leou Fan, guerrier, 308.

1631. Leou Hoan, conseiller de Ts'in, 80, 81, 227.

305. Li, roi de la dynastie Tcheou, 12.

1632. Li, localité, 49.

1633. Li, montagne, 14, 90, 139, 176, 193, 203, 205, 241, 243, 330. Cette montagne est mentionnée dans le 1er volume, n° 304, mais le nom est orthographié avec une variante.

**1634**. Li, ville, 350.

1635. Li, émissaire de Kao-tsou, 367, 372.

1636. Li, marquis de —, 408, 410, 416, 417. — Cf. Lu Tai.

**1637**. **Li**, ville, 118.

1638. Li, prince de Ché-yang, g1.

1639. Li, prince de King-yang, 82.

en 168 av. J.-C., à Lieou 1640. Li, officier de Ts'in, 82.

1622-1625.梁.—1626.廖.—1627.聊城.—1628. 遼東.—1629.六.—1630.樓煩.—1631.樓緩.—1632. 櫟.—1633-1636.鄜.—1637 麗.—1638-1639.悝.—1640. 禮. 1641. Li, duc de Tsin (580-573 av. J.-C.), 48, 49.

1642. Li, nom posthume de Lieou Tchang, roi de Hoai-nan, 404, 473.

1643. Li, abréviation pour Likong. — Cf. n° 1657.

1644. Li, localité, 255, 345.

1645. Li, nom donné à Lieou Yong, parce que sa mère avait pour nom de famille Li, 501-511.

1646. Li, principauté barbare du sud-ouest, 74, 75.

1647. Li, vallée, 358.

1648. Li-chan, surnom de Chennong, cr. Ce nom est mentionné dans le tome I, n° 308, mais il est écrit disséremment.

1649. Li Chang, marquis de K'iu-tcheou et frère de Li I-ki, 346, 402, 432.

1650. Li-i, localité, 393.

**4651.** Li I-ki, ou maître Li, 345, 346, 351.

**1652.** Li-ki, du pays de Tsin, 28, 29.

1653. Li Ki, général de Hiang Yu, 385.

**1654. Li Ki**, fils de Li Chang, 433, 435.

1655. Li K'o, du pays de Tsin, 29. 1656. Li K'oang, 435. K'oang est l'appellation de Li Ki. La prononciation K'oang est indiquée par Siu Koang.

1657. Li-kong, duc de Ts'in (476-443 av. J.-C.), 54, 55, 56. — Cf. no. 1610 et 1643.

1658. Li Mou, conseiller de Tchao, 123.

928. Li Se, conseiller de Ts'in Che-hoang-ti, 101, 102, 113-115, 117, 124, 131, 150, 171, 181, 192, 193, 198, 199, 207, 210, 243.

Li-yang, ville, 58, 59, 62. Voyez Yo-yang (nº 2515), qui est la transcription correcte de ce nom.

1659. Li-yang, marquis de —, 303. — Cf. Fan Tseng, nº 1280.

1660. Li Yeou, fils de Li Se, 259, 260, 341.

1661. Li-yu-che, localité, 239 1662. lie-heou, titre des seigneurs féodaux autonomes, 67, 149.

1663. Lien P'o, général de Tchao, 227.

1664. Lien Tch'eng, du pays de Ts'i, 21.

1641-1643. 厲. — 1644-1645. 栗. — 1646. 犂. — 1647. 触
— 1648. 麗山. — 1649. 酈商. — 1650. 郿邑. — 1651. 郿食其. — 1652. 驪姫. — 1653. 利幾. — 1654. 郿
寄. — 1655. 里克. — 1656. 郿兄. — 1657. 厲共. — 1658. 李牧. — 1659. 歷陽. — 1660. 李由. — 1661. 櫟
圉氏. — 1662. 列侯. — 1663. 廉頗. — 1664. 連稱



- 1665. Lieou, localité, 339, 340.
- 1666. Lieou, marquis de —, 374, 378, 384, 407, 412, 430. Cf. Tchang Leang, nº 2112.
- 1667. Lieou. nom de famille des empereurs Han, 322, 324, 325, 330, 401, 408, 414, 415, 421, 426, 431, 432, 435, 440, 443, 445, 451, 453.
- 1668. Lieou Ang, roi de Kiaosi, fils de Lieou Fei, roi Taohoei de Ts'i, 499.
- 1669. Lieou Ché, marquis de T'ao, 504, 507.
- 1670. Lieou Cheng, roi de Tchong-chan, fils de l'empereur King, 499.
- 1671. I ieou Choen, roi de Tch'ang-chan, fils de l'empereur King, 505.
- 1672. Lieou Fang-tch'eng, roi de Ts'ing-ho, sils de l'empereur King, 504.
- 1673. Lieou Fei, roi de Ts'i, fils ainé de Kao-tsou, 388, 393, 403, 408. Nom posthume: Tao-hoei.
- 1674. Lieou Fei, roi de Jou-nan, puis de Kiang-tou, sils de l'empereur King, 499.
- 1675. Lieou Heng, roi de Tai,

- puis empereur (l'empereur Wen); sils de Kao-tsou, 395, 403, 408.
- 1676. Lieou Hien, roi de Tsetch'oan, sils de Lieou Fei, roi Tao-boei de Ts'i, 499.
- 1677. Lieou Hing-kiu, marquis de Tong-meou, puis roi de Tsipei, fils de Lieou Fei, roi Taohoei de Ts'i, 420, 428, 440, 449, 451, 453, 464, 470, 471.
- 1678. Lieou Hiong-k'iu, roi de Kiao-tong, fils de Lieou Fei (nº 1673), 499.
- 1679. Lieou I, roi de Leang, fils de l'empereur Wen, 464.
- 1680. Lieou Jou-i, roi de Tchao, fils de Kao-tsou, 403, 407, 408, 425. Nom posthume: Yn.
- 1681. Lieou Ki n'est sutre que l'empereur Kao-tsou, 328, 329, 334, 335.
- 1682. Lieou Ki, roi de Kiaotong, sils de l'empereur King, 503.
- 1683. Lieou Kia, général de Kao-tsou, puis roi de King, 306, 315, 371, 378, 388, 393, 396.
- 1684. Lieou Kia, roi de Yen fils de Lieou Tsé, 499.

1665-1666 留.—1667. 劉.—1668. 「印.—1669. 合.—1670. | 勝.—1671. | 舜.—1672 | 方乘. —1673. | 肥.—1674. | 非.—1675. | 恒.—1676. | 賢.—1677. | 與居.—1678. | 熊渠.—1679. | 排 —1680 | 如意 —1681. | 季.—1682. | 寄.—1683. | 賈.—1684. | 嘉.

- 1685. Lieou Kiao, roi de Tch'ou, frère cadet de Kao-tsou, 388, 393, 396, 408
- 1686. Lieou Kie, marquis de Yang-sin, 435, 449, 453, 454.
- 1687. Lieou Kien, roi de Yen, fils de Kao-tsou, 400, 404, 408, 425.
- 1688. Lieou King, 384.
- puis de Tchao, fils de Kao-tsou, 395, 403, 408, 423. Nom pos-thume: Kong.
- 1690. Lieou Li, marquis de P'inglou, puis roi de Tch'ou, fils de Lieou Kiao, 484, 499, 501.
- 1691. Lieou Ming, roi de Tsitch'oan, fils de Licou Ou (nº 1692), 506.
- 1692. Lieou Ou, roi de Tai, puis roi de Leang, fils de l'empereur Wen, 464. Cf. nº 1349.
- 1693. Lieou Ou, roi de Tch'ou, fils de Lieou Yng et petit-fils de Lieou Kiao, 498.
- 1694. Lieou Fi, roi de Ou, fils de Lieou Tchong, 398, 408, 498.
- 1695. Lieou Pi-k'iang, roi de Ho-kien, fils de Licou Yeou, 464.

- 1696. Lieou Pi-koang. roi de Tsi-nan, sils de Lieou Fei, 499.
- 1697. Lieou P'ong-li, roi de Tsi-tong, fils de Lieou Ou (10 1692), 506.
- 1698. Lieou Pou-che, roi de Tsi-yn, fils de Lieou Ou (nº 1692), 506.
- 1699. Lieou Soei, roi de Tchao, fils de Licou Yeou, 437, 464, 498.
- 1700. Lieou Tchang, roi de Hoai-nan, fils de Kao-tsou, 396, 404, 408, 428, 468, 472, 473.
- de Tchou-hiu, puis roi de Tch'eng-yang, fils de Lieou Fei (n° 1673), 449, 453, 464, 467.
- 1702. Lieou Tche, roi de Tsipei, puis roi de Tse-tch'oan, fils de Licou Fei (nº 1673), 499.
- 1703. Lieou Tch'e, roi de Kisotong, puis empereur (l'empereur Ou), 500.
- 1704. Lieou Tchong, roi de Tai, frère ainé de Kao-tsou, 390, 392, 393.
- 1705. Lieou Ting, roi de Chanyang, fils de Lieou Ou (nº 1692), 506.

1706. Lieou Toan, roi de Kiaosi, fils de l'empereur King, 499.

1707. Lieou Ts'an, roi de T'aiyuen, puis roi de Tai, fils de l'empereur Wen, 464.

1708. Lieou Tsé, roi de Lang-ya, puis roi de Yen, cousin de Kaotsou, 423, 452.

1709. Lieou Tsiang-lou, roi de Ts'i, sils de Lieou Siang (cf. n. 1815), 499.

1710. Lieou Yeou, roi de Hoaiyang, puis de Tchao, sils de Kao-tsou, 395, 404, 408, 410, 421. — Cf. no 2486.

1711. Lieou Yng, roi de Tch'ou, fils de Lieou Kiao, 449.

1712. Lieou Yu, roi de Hoaiyang, puis roi de Lou, fils de l'empereur King, 499.

1713. Lieou Yue roi de Koangtch'oan, fils de l'emp. King, 503.

1714. Lin kiang, royaume de l'époque des Han, 290, 293. 357, 359, 501, 503, 511.

4745. Lin-koang, marquise de -, 418. - Cf. Lu Siu.

4746. Lin-siang, ville, 382.

**1717. Lin-t'ao**, territoire. 106, 135-136.

1718. Lin-tse, ville, 291.

1719. Lin-tsi, ville, 206. Leçon douteusc.

1720 Lin-tsin, localité, 73, 75, 363.

1721. Ling, duc de Tsin (620-607 av. J.-C.), 47.

1722. Ling, roi de Tch'ou (540-529 av. J.-C.), 50, 51.

415 av. J.-C.), 57, 58, 239.

1724. Ling, nom posthume de Lieou Kien, roi de Yen, 125.

Ling, 92. — Cf. Wang Ling, no 2423.

1725. Ling-hou, localité, 46, 47. 1726. Ling Mien, général, 484. 1727. Ling-ou, marquis de —, 410.

1728. Ling-pi, ville, 298, 365. 1729. ling-yn, dignité du pays de Tch'ou, 261, 342.

1730. Ling-yu, localité, 239.

325. Lo, rivière du Ho-nan, 48.

326. Lo, ville de -, 14.

327. Lo, rivière du Chân-si, 61, 66.

1731. Lo-tch'ang, marquis de —, 425.

1732. Lo-tch'eng, ville, 57.

- 1733. Lo-yang, ville, 287, 347, 357, 363, 382-385, 390, 392, 498.
- 1734. Loan Chou. du pays de Tsin, 48-49.
- 1735. Loan Pou, général de l'empereur Wen, 478, 501.
- 1738. Long, ville, 105.
- 1737. Long Kia, général de Wei, 69.
- 1738. Long lu, marquis de —, 501.
- 330. Long-men, montagne du Chàn-si, 208.
- 1739. Long-si, commanderie, 86, 139, 361,-362, 477, 501.
- 1740. Long Tsiu, général de Hiang Yu, 258, 309, 366, 367, 372-374.
- 333. Lou, royaume, 19, 52, 140, 262, 297, 299, 300, 321, 322, 329, 342, 365, 379, 380, 406, 411, 416, 424, 479, 499.
- 1741. Lou, maître magicien, 164, 167, 176, 178, 181.
- 1742. Lou-eul, cheval du roi Mou, 5.
- 1743. Lou ki-tse, femme du due Ning, 19.
- 1744. Lou Kia, 311, 351.

- 1745. Lou-kiang, royaume de l'époque des Han, 473.
- 1746. Lou Koan, général, 371, 385, 393, 399-402.
- 1747. Lou-leang, désignation, des gens du sud, 168.
- 1748. Lou-t'ou, une des incarnations de Lao-tse, 167.
- 1749. Lu, famille de la femme de Kao-tsou, 413, 414, 416, 417, 421, 422, 423, 426, 429-440, 443-446.
- 1750. Lu, père de l'impératrice Lu, 327, 328, 329.
- 1751. Lu, mère de l'impératrice Lu, 329.
- 1752. Lu, impératrice, 300, 301, 332, 361, 365, 400, 401, 403, 404, 406-409, 411, 425, 426, 432, 438, 444, 445.
- 1753. Lu, roi de (cf. Lu Tai), 417, 418, 425.
- 1754. Lu, roi de (cf. Lu Tch'an), 420, 423, 426, 428.
- 1755. Lu, princesse, fille de l'impératrice Lu, 432.
- 1788. Lu Che-tche, frère ainé de l'impératrice Lu, 408, 417.
- 1757. Lu Cheng, homme du pays de Tsin, 29.

1733. 維陽, — 1734. 樂書. — 1735. 樂布. — 1736. 龍. — 1737. 龍買. — 1738 隆慮. — 1739 龍西 — 1740 龍且. — 1741. 盧. — 1742 縣耳. — 1743 魯姫子, — 1744 陸賈. — 1745. 盧江. — 1746. 盧綰. — 1747. 陸梁. — 1748. 錄圖. — 1749-1755 呂. — 1756. 【釋之. — 1757. 】 甥.

- 1758. Lu Cheng, général de Kao-tsou, 320, 321.
- 1759. Lu Fen, neveu de l'impératrice Lu, 418.
- 1760. Lu Keng-che, neveu de l'impératrice Lu, 418, 437.
- 1764. Lu Kia, roi de Lu, fils de Lu T'ai, 418, 420.
- 1762 Lu Li, 84.

**T.** 

- 4763. Lu Lou, fils de Lu Chetche, 412, 416, 418, 424, 426, 428, 429, 431-433, 435-438, 453.
- 1764. Lu Ma-t'ong, général de Kao-tsou, 320.
- 1765. Lu P'ing, neveu de l'impératrice Lu, 417.
- 1766. Lu Pou wei, conseiller de Ts'in Che-hoang-ti, 97, 100, 101, 112, 116, 240, 241.
- 1767. Lu Siu, sœur cadette de l'impératrice Lu, 418, 423, 433, 437.
- 1768. Lu T'ai, roi de Lu, fils de Lu Tse, 408, 412, 417, 418, 420.

- 4769. Lu Tch'an, fils de Lu Tse, 408, 412, 420, 423, 424, 426. 428, 431-437, 443, 453.
- **1770.** Lu Tch'en, général, 260, 261, 342.
- 1771. Lu Tcheng, c'est-à-dire Ts'in Che-hoang-ti dont le nom personnel était Tcheng et dont le nom de famille devrait être Lu, au dire de certains auteurs qui le croient fils de Lu Pouwei, 242.
- 1772. Lu-tch'eng, marquis de (cf. Lu Fen), 418.
- 1773. Lu Tchoang, fils cadet de Lu T'ai, 425.
- 1774. Lu Tohong, fils de Lu Che-tche, 417.
- 1775. Lu T'o, fils de Lu Yng, 418.
- 1776. Lu T'ong, sils ainé de Lu T'ai, 425, 437.
- 1777. Lu Ts'ing, père de Lu Tch'en, 261, 342.
- 1778. Lu Yong, 426.

1779. luen-heou, titre nobiliaire, 149. — Cf. App. I, § 2, no 19.

## M

1780. Ma-fou, prince de —, 269.

957. Ma-i, ville, 389, 394.

1781. Ma-ling, localité, 67.

339. Man, barbares, 169.

1782. Man-k'ieou Tch'en, rebelle, 389 390.

1783. Mang, localité, 332.

1784. Mang Mao, général de Wei, 88.

1785. Mao, gué, 44.

1786. Mao Tsiao, du pays de Ts'i, 112.

1787. Mao-tsin, tribu barbare, 25.

1788. Mé Ti, ou Me-tse (cf. nº 960), 230.

**1789. Mei Hiuen**, général, 292, 350, 358, 382.

1790. Mi, lieu saint des Ts'in, 24.

1791. Mi, nom de clan des princes de Tch'ou, 77.

1792. Mi Jong, général de Ts'in, 79.

1793. Min, roi de Ts'i (323-284 av. J.-C.), 114, 399. (A la page 114, ce nom est transcrit par erreur Mien et les dates de son règne données en note sont inexactes.)

965. Min-yue, royaume, 472. Ming, roi de Tsi-tch'oan, 506. — Cf. Lieou Ming.

352 Ming-t'iao, localité, 3.

1794. Mong-hi Tchong-yen, ancêtre des Ts'in, 3.

1795. Mong-ming Che, file de Po-li Hi, 37, 40, 43, 44.

1796. Mong Ngao, général de Ts'in, père de Mong Ou, 97, 98, 102-105.

1797. Mong Ou, père de Mong T'ien, 84, 122.

1798. Mong-tch'ang, prince de —, 180. — Cf. Sie Wen, no 1992.

967. Mong Tien, fils de Mong Ou, et général de Ts'in Chehoang-ti, 167, 168, 182, 192, 228, 270.

1799. Mong-tseng, ancêtre des Ts'in, 15. — Cf. Kao-lang, no 1467.

1800. Mong-yue, 76.

1779. 倫侯 — 1780. 馬服. — 1781. 馬陵. — 1782. 曼丘臣 — 1783 芒 — 1784 芒卯. — 1785. 茅. — 1786 茅焦. — 1787. 茅津 — 1788. 墨翟. — 1789. 梅 绢. — 1790. 密時. — 1791. 羊. — 1792. 半戎. — 1793. 湣. — 1794. 孟戲中衍. — 1795. 孟明視. — 1796. 蒙驁 — 1797. 蒙武 — 1798. 孟甞. — 1799. 孟增. — 1800. 孟說

358. Mou, roi de la dynastie Tcheou, 5, 8, 9.

359. Mou, duc de Ts'in (659-621 av. J.-C.), 23, 25-34, 36, 37, 40-46, 62, 63, 218, 220, 237.

1801. Mou-yng, sœur du duc Siang de Ts'in, 13.

## N

1802. Nan, commanderie, 87, 90, 101, 124, 154, 156, 290.

1803. Nan-hai, commanderie, 168.

Nan-king, 302. — Cf. King, no 1539.

1804. Nan-kong, du pays de Tch'ou, 256.

1905. Nan-kong, marquis de —, 417. — Cf. Tchang Mai, nº 2113.

1806. Nan-kong Kie, 75.

1807. Man-ling. préfecture, 498.

1808. Nan-p'i, ville, 293, 358.

1809. Nan-tcheng, ou Tcheng méridional, ville et territoire, 56, 58, 285, 357, 359.

268. Nan-yang, ville du pays de Wei, au nord du fleuve Jaune, 88.

1810. Nan-yang, ville et terri-

toire du pays de Han, puis commanderse, au sud du fleuve Jaune, 86, 89, 118, 348, 361.

972. Nan-yue, royaume, 169, 486.

1811. nei-che, fonctionnaire, puis territoire administré par ce fonctionnaire, 42, 43, 111, 118, 411, 478, 490, 498, 507.

1812. nei-koan, fonction, 506.

1813. Ngai, marquis de Han (376 à 371 av. J.-C.). 60.

1814. Ngai, duc de Ts'in (536 501 av. J C.), 50-52.

1815. Ngai, nom posthume de Lieou Siang, roi de Ts'i, 428.

**1816. Ngan**, roi de Han (238-230 av. J.-C.), 118.

1817. Ngan-hi, roi de Wei (276-243 av. J.-C.), 399.

1818. Ngau-i, ville, 65, 84.

**1819.** Ngan-kouo, prince de —, go.

1820. Ngan-men, localité, 73.

1821. Ngan-ou, marquis de —, 241. — Cf. Tchao Kao, nº 2154.

1822. Ngan-tch'eng, localité, 85.

1823. Ngan-yang. ville, 94, 116, 262, 502.

1801. 穆夏. — 1802. 南. — 1803. 南海. — 1804. 南 公. — 1805. 南宫. — 1806. 南公揭 — 1807. 南陵 — 1808. 南皮. — 1809. 南鄭. — 1810. 南陽. — 1811. 內史. — 1812. 內官. — 1813-1815. 京. — 1816. 安. — 1817. 安釐. — 1818. 安邑. — 1819. 安國. — 1820. 岸門. — 1821. 安武. — 1822. 安城. — 1823. 安陽.

**1824. Ngao**, grenier, 302, 307, 368.

Ngao, roi de Tehao, 392. — Cf. Tchang Ngao, nº 2114.

376. Ngo-lai, 4, 9. A la page 9, ce personnage est appelé Ngo-lai-ko.

1825. Ngo-pang, palais de Ts'in Che-hoang-ti, 175, 176, 203, 207, 235, 243.

1826. Ni, général de Tchao, 73.

1827. Ni, officier de Ts'in, 339.

1828. Ni Leang, général, 227.

1829. Niao-sou, surnom de Talien, 3.

1830. Nie-yang, marquis de —, 321. — Cf. Lu Cheng, nº 1758.

1831. Ning, duc de Ts'in (715-704 av. J.-C.), 19, 236, 237.

1832. Ning, général, 339.

1833. Ning-sin-tchong, ville, 93. — Cf. Ngan-yang, nº 1823.

1834. Ning Tch'ang, 35o.

1835. Nir g-ts'in, ville, 69. — Cf. Yn-tsin, nº 2501.

1836. Ning Yue, 227.

1837. Niu-fang, ancêtre des Ts'in, 10.

1838. Niu-sieou, petite-sille de l'empereur Tchoan-hiu, 1.

0

383. Ou, roi de la dynastie Tcheou, 68, 131, 174, 235.

1839. Ou, duc de Ts'in (697-678 av. J -C.), 20, 22, 237.

1840. Ou, roi de Ts'in (310-307 av. J.-C.), 75-77, 225.

**1841**. Ou, défilé, 156, .212, 217, 351, 361, 369, 382.

1842. Ou, roi de Hoai-yang, fils suppose de l'empereur Hoei, 420, 431.

1843. Ou, nom posthume de K'ing Pou, 378.

1844. Ou, vieille semme, 326

1845. Ou, général, 490.

1846. Ou, territoire, 87.

1847. Ou, pays et royaume, 51-54, 248, 249, 251, 295, 336, 361, 398, 408, 446, 456, 487, 498.

1848. Ou, rivière, 319.

1849. Ou, marquis de —, 417.
— Cf. Yang-tch'eng Yen.

1850. Ou-che, ville, 81.

1851. Ou Ché, émissaire de Hiang Yu, 309, 374.

1852. Ou-sang, marquis de —, 321,

1853. Ou Houo, 76.

1824.敖.—1825.阿房.—1826.泥.—1827.尼.—
1828.兒良.—1829 鳥俗.—1830.涅陽.—1831-1832. 寧.—1833.寧新中.—1834 寧昌.—1835.寧秦.
—1836. 寧越.—1837.女防.—1838.女脩—18391845.武.—1846.巫.—1847. 吳.—1848. 鳥.—1849.
梧.—1850.武始.—1851.武涉.—1852.吳防.—
1853.鳥獲. 1854. Ou-joei, prince de P'ouo, puis roi de Heng-chan, 290, 357, 381, 393, 408.

1855. Ou-ki, prince de Sin-ling, général de Wei, 98, 399.

1858. Ou K'i, général, 227.

**1857.** Ou-ling, marquis de —, 497. Cf. Siao Hi.

1358. Ou-ngan, prince de — 87, 90, 91, 93. — Cf. Po K'i.

1859. Ou-ngan, marquis de —, titre conféré à Kao-tsou alors qu'il n'était que gouverneur de P'ei, 262, 342.

1860. Ou-ngan, marquis de — (cf. T'ien Fen), 509.

1861. Ou-sin, marquis de — (cf. Fong Ou-tse), 149.

1862. Ou-sin, marquis de — (cf. Lu Lou), 424.

1863. Ou-sin, prince de — (cl. Hiang Leang), 257, 260, 262, 340.

1864. Ou-soei, ville, 76.

1865. ou-ta-fou, degré de la hiérarchie, 82, 91, 92, 140, 150, 340.

Ou-tche, 28 — Cf. Kong-suen Ou-tche.

1866. Ou-tche, marquis de Potch'eng, 416.

1867 Ou Tch'en, roi de Tchao, 205.

1868. Ou-tch'eng, ville, 47, 55, 95, 117.

1869. Ou-tch'eng, marquis de —, 149.

1870. Ou-tchong, ville, 293, 358.

1871 Ou Tse-siu, 51.

1872. Ou-yen, localité, 264.

P

1873. Pa, rivière, 217, 244, 274, 280, 281, 352, 353, 409, 485.

1874. Pa, sépulture de l'empereur Wen, 486, 490.

1875. Pa, région du sud-ouest, 62, 101, 226, 285, 357.

1876. Pa-li, localité, 238.

1877. pa-tse, titre des concubines d'un certain rang, 95.

990. Pan Kou. historien, 242

1878. P'ang-kao, ancêtre des Ts'in, 10.

Pao, roi de Wei, 286, 363. — Cf. Wei Pao.

1854. 吳芮. — 1855. 無忌. — 1856. 吳起. — 1857. 武陵. — 1858-1860. 武安. — 1861-1863. 武信. — 1864. 武遂. — 1865. 五大夫. — 1866. 無擇. — 1867. 武臣 — 1868-1869. 武城. — 1870. 無終. — 1871. 伍子胥. — 1872. 無鹽. — 1873-1874. 霸. — 1875. 巴 — 1876. 八里. — 1877. 八子. — 1878. 旁阜.

400. Pao-se, favorite du roi Yeou, 14.

1879. Pao Yuen, général du pays de Han, 79, 87.

1880. Pei-ho, territoire, 71, 84, 184.

**1881**. **Pei-hou**, région en Indo-Chine, 148. — Cf. p. 136, n. 2.

1882. Pei-kia, localité, 168.

1883. Pei-p'ing, localité, 479.

1884. Pei-ti, commanderie, 139, 361, 362, 477, 484.

**1885**. **P'ei**, ville, 205, 255, 299, 324, 327, 333-336, 339, 361, 365, 396·398, 403.

1888. P'ei, gouverneur de —, titre porté de 209 à 206 av. J.-C. par Lieou Pang qui devait être plus tard le roi de Han, puis l'empereur Kao-tsou, 205, 212, 217, 255, 259, 261, 262, 274-282, 285, 335, 337-357, 397.

1887. P'ei, marquis de — (cf. Lieou Pi, nº 1694), 398.

**1888.** P'ei Pao, sils de P'ei Tcheng, 30, 31.

1889. P'ei Tcheng, du pays de Tsin, 29, 30.

1890. Pen, général, 91.

1891. Pi, duc de Ts'in, 238. — Cf. n° 1814.

Pi-koang, 499. — Cf. Lieou Pi-koang.

1892 Pi-yang, marquis de —, 400, 415, 468. — Cf. Chen I-ki.

1893. Pi-yen, localité, 237.

1894. P'i-che, ville, 69, 83.

1895. P'i-lao, ville, 91.

**1896.Piao**, gouverneurde—, 102

1897. Pien-ts io, médecin, 400.

1898. P'in-yang, ville, 55.

417. P'ing, roi de la dynastie Tcheou (771-721 av. J.-C.), 14.

1899. Ping, duc de Tsin (557-532 av. J.-C,), 49, 50.

1900. P'ing, roi de Tch'ou (528-516 av. J.-C.), 51.

1901. Ping, duc de Ts'i (480-456 av. J.-C.), 54.

1902. P'ing, terrasse, 191.

1903. P'ing, surintendant du Setch'oan, 337.

1904. P'ing-chou, localité, 183.

1905. P'ing-kao, marquis de —, 322.

1906. P'ing-k'iu, marquis de —,
501.

1879. 暴高. — 1880. 北河. — 1881. 北戶. — 1882. 北假. — 1883. 北平. — 1884. 北地. — 1885-1887 沛. — 1888. 丕豹. — 1889 丕鄭. — 1890 貫. — 1891. 畢. — 1892. 辟陽. — 1893 鄙 仿. — 1894. 皮氏. — 1895. 皮牢. — 1896. 庶. — 1897. 扁鵲. — 1898. 頻陽. — 1899-1903. 平. — 1904. 平舒. — 1905. 平阜. — 1906. 平曲.

**1907. P'ing-lou**, marquis de —, 499.

1908. Ping-tch'ang, marquis de -, 423.

1909. P' ng-tch'eng, ville, 390.
1910. P'ing-ting, marquis de
—, 417.

1911. P'ing-yang, ville dans le Chân-si actuel, 19, 20, 22, 237.

1912. P'ing-yang, ville dans le Ho-nan actuel, 117. — 1912 bis. Ville dans le Chan-si actuel, 286. Cf. l'errata.

1913. P'ing-yang, marquis de —, 434, 435, 436. — Cf. Ts'ao Tchou.

4444. Ping-yn, ville, 347, 363.

1916. P'ing-yu, ville, 122.

1916. Ping-yuen, ville et gué, 191, 296, 364, 372.

1917. P'ing-yuen, prince de —, 226. Il s'appelait Tchao Cheng. 1918. Po, fils du duc Ou de Ts'in, 22.

1919. po-che, fonction, 480. 423. Po-i, identisié avec Ta-sei, 11, 218. 1920. Po-i Ping, fils de Kien-chou, 37.

1921. Po-jen, ville, 391.

1922 Po K'i, prince de Ou-ngan, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 93, 269.

1923. Po-lang-cha, localité, 157.

1924. Po-li Hi, consciller du duc Mou, 26, 27, 29-31. 37, 40, 44.

1925. Po-ma, gué, 346, 371.

1926. Po-ming, famille, 99.

1927. Po tch'eng, marquis de -, 416.

1928. Po-t'ou, localité, 389.

1929. Po-yang, ville, 291.

1930. Po-yue, les diverses principautés formées de l'ancien royaume de Yuc, 290.

1931. P'o hai, golfe du Pe-tcheli. 1932. P'ong-hi, tribu barbare, 20.

1933. P'ong-lai, ile magique, 152, 190.

1934. P'ong-tch'eng, ville, 153, 254, 261, 292, 293, 297, 298, 301, 302, 304, 342, 357, 365, 366, 368, 375.

1907. 平陸, — 1908. 平昌. — 1909. 平城. — 1910. 平定. — 1911-1913. 平陽. — 1914. 平陰. — 1915. 平奥. — 1916-1917. 平原. — 1918. 白. — 1919. 博士. — 1920. 白乙丙. — 1921. 栢人. — 1922. 白起. — 1923. 博狐沙. — 1924. 百里俟. — 1925. 白馬. — 1926. 白冥. — 1927. 博城 — 1928. 白土. — 1929. 博陽. — 1930. 百越. — 1931. 勃海. — 1932. 彭戲. — 1933. 蓬莱. — 1934. 彭城.

1935. Pong-ya, ou le campement des P'ong, résidence de la tribu P'ong-hi, 40.

1936. P'ong Yue, marquis de Kien-tch'eng, puis roi de Leang, 294, 295, 306, 307, 309, 310, 314, 315, 345, 360, 370, 372. 3<sub>7</sub>3, 3<sub>7</sub>7, 3<sub>7</sub>8, 381, 393, 395.

Pou, 366. Cf. K'ing Pou.

1937. Pou-i, fils supposé de l'empereur Hoei, 417.

1938. P'ou, général, 254, 266, 273, 296, 306.

**1939. P'ou**, localité, 106.

1940. P'ou-fan. ville, 83.

1941. P'ou-yang, ville, 108. **259, 341.** 

**1942. p'ou-ye**, fonction, 169, 213.

1943. Pouo, nom de famille de la mère de l'empereur Won, 403, 408, 439, 443, 458.

1944. Pouo Tchao, oncle maternel de l'empereur Wen, 447, 453, 457.

1945. P'ouo, prince de -, 290, 292, 350, 357, 382, 408. — Cf. Ou-joei,

1946. P'ouo-yang, ville, 399.

8

1947. Sai, roi de —, 218, 286, 357, 362, 365, 377. — Cf. Sema Hin.

1948. Sai, marquis de Kao-ou, **350.** 

1949. San-fou, du pays de Ts'in, 19, 20, 237.

1950. San-hou, gué, 271.

**1951. san-lao**, notable, 363.

1952. San-tch'oan région, 97,

444. So, rivière, 60, 154, 298, 311, 326, 373. Dans les lignes 3 et 4 de la page 299, le nom Se doit être remplacé par le nom Soei.

**1953. Se,** rivière, 381.

**1854. 86**, complice de Lao Ngai, III.

1955. Se Kiun, oncle maternel de Lieou Siang, 439, 460.

1956. So Ld, officier du pays de Ts'in, 85.

1957. se-ma, fonction militaire, **251, 258, 339.** 

1958. Se-ma Ang, général de Tchao, puis roi de Yn, 288, 347, 357.

1935. 彭荷. - 1936. 彭越. - 1937. 不疑. - 1938-- 1940 蒲坂. - 1941.蒲陽.- 1942.僕射 - 1943. 7 - 1944. 7 昭. - 1945. 都. - 1946. 都 陽. -1947. 塞 -1948 鰓 -1949. 三 爻 -1950. 三 戶 . - 1951. 三老 - 1952. 三川. - 1953. 氾. - 1954. 肆. \_ 1955, 駟鈞 \_ 1956 斯離. \_ 1957. 司馬. \_ 1958, 司馬卬

1959. Se-ma Hin, roi de Sai, 205, 210, 211, 248, 268, 269, 273, 273, 285, 286, 311, 362, 365, 3<sub>7</sub>3, 3<sub>77</sub>.

1960. Se-ma Keng, général du pays de Ts'in, 92.

1024. Se-ma Ts'ien, historien, **2**55.

1025. Se-ma Ts'o, général du pays de Ts'in, 72, 78, 82, 83, 84, 86. — Cf. p.

1961. Se-tch'oan, commanderie, 337.

**1962. se-t'ou**, fonction, 261, 342.

**1963. Si**, lieu saint des Ts'in, 15, 236.

1964. Si, ville, 35o.

**1965.** si-cheou, d'une nom fonction militaire, 68, 73.

1966.Si-k'i Chou, fils de Kienchou, 37.

**1967. Si-leou**, localité, 484.

**1968. Si-ling**, ville, 237.

**1969. Si-ling**, ville, 350.

**1970. Si-p'ong**, du pays de Ts'i, 3o.

1971. Si-tch'oei, la Marche occidentale, 236.

1972. Si-yang, 72. Leçon douteuse.

Si-yong, ou le Yong occidental, 197. — Cf. Yong, nº 2516.

1973. Siang, duc de Ts'in (777-766 av. J.-C.), 13, 14, 197, 236, 241.

1974. Siang, due de Ts'i (697-686 av. J.-C.), 21.

457. Siang, roi de la dynastie Tcheou (652-622 av J.-C.), **36.** 

1975. Siang, duc, de Tsin (627-621 av. J.-C.), 39, 46.

1976. Siang, roi de Han (311-296 av. J.-C.), 75.

1977. Siang, marquis de —, 35o. - Cf. Wang Ling.

453. Siang, montagne et divinité de cette montagne, 154, 156.

1978. Siang, commanderie, 168, 228.

**1979**. **Siang**, ville, 339.

1980. Siang-kouo, ville, 289, 357.

1981. Siang-ling, ville, 87.

1982. Slang-p'ing, marquis de -, 434, 453. - Cf. Ki Tong.

1983. Siang-tch'ong, ville, **255, 340, 343.** 

1984. Siang-tch'eng, marquis de —, 417, 418.

1959. 司馬欣. - 1960. 司馬梗. - 1961. 泗川. -1962. 司徒. \_ 1963. 西時. \_ 1964. 析 \_ 1965. 犀首. - 1966. 西乞術. - 1967. 細柳. - 1968-1969. 西陵. -1970. 隰朋. \_\_ 1971. 西垂. \_\_ 1972. 西陽. \_\_ 1973-1977. 聚. \_ 1978. 象. \_ 1979. 相. \_ 1980. 聚國. \_ 1981. 聚 **陵.** \_ 1982. 襄 平. \_ 1983-1984. 襄 城.

1985. Siao, ville, 295, 298, 339, 360, 365.

1986. Siao Hi, fils de Siao Ho,

1987. Siao Ho, conseiller d'état, 301, 327, 328, 333-336, 383, 391, 400, 497.

1988. Siao-sieou-ou, localité, 371.

1989. Sie, ville, 255, 330, 337, 340, 396.

1990. Sie, gouverneur de —, général de Hiang Yu, 306, 370.
Sie, roi de Tchao, 295, 360.
Erreur de transcription. — Cf.
Tchao Hie, n° 2152.

1991. Sie-ngeou, général, 361. 1992. Sie Wen, prince de Mongtch'ang, 80.

1993. Sien-men, personnage mystérieux, 165.

1994. Sieou-ou, ville, 306, 371. 1995. Sieou-yu, localité et famille, 71, 99.

1996. Sin, palais de Ts'in Chehoang-ti, 139.

1997. Sin, nom personnel du roi de Tch'ou, Hoai (cf. nº 1385), 257, 340.

Sin, roi de Han, 362. — Cf. nº 1314.

Sin, famille, 99. Faute d'impression. — Cf. Siu.

1998. Sin-che, ville, 79.

1999. Sin Cheng, général de Ts'in, 120.

2000. Sin-fong, ville, 274, 393.

Sin K'lang, 281. Erreur de transcription. — Cf. Kin K'lang.

2001. Sin-ling, prince de —, 226. — Cf. Ou-ki.

2002. Sin-ming-i, localité, 85. 2003. Sin-ngan, ville, 272, 273, 375.

2004. Sin-tcheng, ville, 121. 2005. Sin-tch'eng, ville du Chan-si actuel, 28.— Cf. K'iu-ou.

2006. Sin-tch'eng, autre ville du Chan-si, 98.

2007. Sin-tch'eng, ville du Honan actuel, 79, 82, 85.

2008. Sin-tch'eng, autre ville du Ho-nan, 363.

2009. Sin-tou, marquis de — 425.

2010. Sin-yuen P'ing, charlatan, 481, 482.

**2011. Siu**, principauté, 6.

2012. Siu, famille, 99. Par erreur, ce nom est écrit Sin. 2013. Siu Chang, 227.

1985. 萧. — 1986. 萧係. — 1987. 萧何. — 1988. 小修武. — 1989·1990. 薛. — 1991. 薛默. — 1992. 薛文. — 1993 美門. — 1994. 修武. — 1995. 修魚. — 1996. 信. — 1997. 心. — 1998. 新市. — 1999 辛膀. — 2000. 新豐. — 2001. 信陵. — 2002. 新明邑. — 2003. 新安. — 2004. 新鄭. — 2005-2008. 新城. — 2009. 新都— 2010. 新垣平. — 2011-2012. 徐. — 2013. 徐向.

2014. Siu Che, 151, 152, 180, 190. 2015. Siu Han, général de l'empereur Wen, 490.

2016. Siu-hien, ancien chef barbare, 11.

477. Siuen, roi de la dynastie Tcheou (827-782 av. J.-C.), 12, 13.

2017. Siuen, duc de Ts'in (675-664 av. J.-C.), 23, 24, 237.

2018. Siuen, roi de Tch'ou (369-340 av. J.-C.), 60

2019. Siuen, reine, mère du roi Tchao-siang, 77, 90.

2020. Siuen-p'ing, marquis de —, 392, 416, 418, 424.

2021. Siuen-yang, localité, 237.

**2022. Siun-si**, du pays de Tsin, 29.

2023. Soan-tsao, ville, 104.

2024. Soei, ville, 51.

2025. Soei, rivière, 299, 365, 370. Soei, roi de Tchao, 437. — Cf. Lieou Soei.

**2026.** Soei Ho, 366, 378.

**2027. Soci Hoci**, 46, 47.

2028. Soci-yang, ville, 310, 311, 314, 315, 373.

481. Song, petit royaume féodal, 80, 84, 226, 230.

2029. Song I, général, 260, 262, 263, 265, 266, 341, 342, 350.

2030. Song Siang, fils de Song I, 264

2031. Song Tch'ang, petit-fils de Song I, 444, 447, 448, 451, 459.

2032. Sou, roi —, nom posthume de Lu T'ai, 418, 420.

2033. Sou I, 484.

2034. Sou Kia, 5or.

2035. Sou Kio, général de Ts'in, 267.

2036. Sou Li, frère cadet de Sou Ts'in, 227.

2037. Sou-ling, duc de Ts'in (424-425 av. J.-C.), 239. — Cf. Ling, no 1723.

2038. Sou Ts'in, 227.

2039. Souo, ville, 302, 367.

2040. Suen Ang, général, 477.

2041. Suen Pin, 227.

2014.徐市.—2015.徐悍.—2016.胥軒.—2017-2019.宜.—2020.宜平.—2021.宜赐.—2022.荀息.
—2023.酸聚.—2024.髓.—2025.睢.—2026.随何.
—2027.随會.—2028.睢赐.—2029.宋義.—2030.宋襄.—2031.宋昌.—2032.肅.—2033.蘇意.—
2034.蘇嘉.—2035.蘇角.—2036.蘇厲.—2037.肅.
墨.—2038.蘇秦.—2039.索.—2040.孫卯.—2041.孫臏.

T

2042. ta-chou-tchang, dignité,

2043. Ta-fei, ancètre des Ts'in, identifié avec Po-i, 2, 3.

2044. Ta-hia, partie septentrionale du Chan-si, 148, 208.

**2045.** ta-hing, fonction, 506.

2046. Ta-leang, capitale du royaume de Wei; auj., K'aifong-fou, 85, 87, 97, 114, 121.

2047. ta-leang-tsao, fonction nilitaire. 65, 68, 82, 86.

2048. ta-li. fonction, 506.

2049. Ta-li, principauté barbare, **55.** 

**2050**. Ta-lien. 3.

2051. Ta-lo, principauté, 10-13.

**2052. ta-nei**, fonction, 506.

**2053**. **ta-nong**, fonction, 506.

2054. ta-se-ma, fonction militaire, 309, 311, 315, 373, 378.

2055. ta-tch ang-ts'ieou, fonction, 506.

2056. Ta-tcheng, palais, 23, 237.

**2057.** Ta-tsé, localité, 235, 250.

2058. Ta-yo, ancêtre des Ts'in, 2. 496. Tai, frère cadet du roi 2060. Tai T'o, 227. de Ts'in, 238.

485, 496, 497.

2061. T'ai, résidence des ducs

Siang, de la dynastie Tchcou, 36.

86, 120, 122, 289, 294, 295, 357,

360, 384, 385, 390, 392-3<sub>9</sub>5, 399,

402, 403, 408, 439-444, 446-448,

449-451, 453, 458, 460, 464, 470,

2059. Tai, territoire et royaume,

2062. T'ai, sils supposé de l'empereur Hoei, 423, 424, 431.

500. T'ai-chan, montagne, 140, 141, 387.

2063. T'ai-chang-heang, titre posthume du roi Tchoang-siang. père de Ts'in Che-hoang-ti, 128.

2064. T'ai-chang-heang, titre décerné au père de Kao-tsou, 386, 392, 393, 403.

2065. T'ai-ki, 10.

2066. T'ai-kong, titre décerné au père de Kao-tsou, 300, 307, 311, 325, 361, 385, 386.

510. T'ai-meou, empereur de la dynastie Yn, 3.

2067. t'ai-p'ou, fonction, 440, 451.

2068. t'ai-tch'ang, fonction, 506.

2012. 大庶長 - 2043. 大費. - 2044. 大夏. - 2045. 大行. - 2046. 大梁. - 2047. 大良造. - 2048. 大 理. - 2049. 大荔. - 2050. 大縣. - 2051. 大駱. -2052. 大內. - 2053. 大農. - 2054. 大司馬. - 2055. 大長秋 -2056. 大鄭 -2057. 大澤 -2058. 大 業. - 2059. 代. - 2060. 带佗. - 2061-2062. 太. - 2063-2064. 太土皇. - 2065. 太几. - 2066. 太公. - 2067. 太僕. - 2068. 太常.

2069. t'ai-wei, fonction militaire, 362, 385, 394, 401, 420, 432-435. 437, 441, 444, 445, 448, 449, 452, 453, 467, 499, 501.

. .

2070. 't'ai-wei, constellation, 508.

517. T'ai-yuen, territoire et commanderie, 92, 97, 98, 101, 108, 117, 120, 123, 241, 367, 388, 389, 394, 464, 470, 471.

519. Tan. duc de Tcheou, 245. 520. Tan, grand astrologue des Tcheou, 59.

2071. Tan, héritier présomptif de Yen, 120, 121, 124.

**2072. Tan**, principauté barbare. 74, 75.

2073. Tan, rivière, 74, 35o.

2074. Tan-yang, localité, 185.

2075. T'an, famille, 99.

2076. Tang-ohe, résidence d'un chef barbare, 19.

2077. Tang-tch'eng. ville, 399. 2078. Tang-yang. prince de —, 266, 274, 357. — Cf. K'ing Pou.

526. Tang le victorieux, 3, 235. 527 Tang, surnom de l'empereur Yao, 218.

2079. Tang ville, 261, 262, 332, 339-342, 344, 366.

2080. T'ang, localité, 93.

2081. Tang, mère du roi Hiaowen de Ts'in, 95, 96.

2082. T'ang Mei, géneral de Tch'ou, 79.

**528.** Tao, due de Tsin (572-558 av. J.-C.), 49.

2083. Tao, duc de Yen (535-529 av. J.-C.), 60.

2084. Tao, duc de Ts'i (488-485 av. J.-C.), 53.

2085. Tao, duc de Ts'in (490-477 av. J.-C.), 53, 54, 238, 239.

2086. Tao, héritier présomptif de Ts'in, 90.

**2087**. **Tao**, rivière, 398.

2068. Tao-hoei, roi —, nom posthume de Lieou Fei, 403, 410, 416, 420, 430, 438, 464.

2089. Tao-li, cheval du roi Mou, 5. -2090. Tao Man, général de Ts'in, 74.

2091. Tao-ou, roi de Ts'in, 77, 240. Identique au roi Ou, no 1840.

2092. Tao-ou, roi -, nom posthume de Lu Tse, 416.

2093. Tao-siang, roi de Tchao (244-236 av. J.-C.), 399.

2094. Tao-tse, nom personnel du duc Kien de Ts'in, 57.

2069. 太尉. — 2070 太微. — 2071·2073. 丹. — 2074. 丹陽. — 2075. 郯. — 2076. 蕩社. — 2077. 當城. — 2078. 當陽. — 2079. 楊. — 2080·2081. 唐. — 2082. 唐昧. — 2083-2086. 悼. — 2087 洮. — 2088. 悼惠. — 2089. 温驪. — 2090. 到滿. — 2091-2092. 悼武. — 2093. 悼襄. — 2094. 悼子.

2095. T'ao, ville, 82, 90.

2096. Tao, marquis de —, 322, 504. Titre porté par Lieou Siang, puis par son fils Lieou Ché.

2097. T'ao-chan, localité, 168.

2098. T'ao Tchou, homme riche, 230.

2099. T'ao Ta'ing, marquis de K'ai-fong, 498.

2100. Tch'ai Ou, général, 379. 535. Tchang, rivière, 268, 271, 394.

Tchang, marquis de Tchouhiu, 268. — Cf. Lieou Tchang, nº 4704.

Tchang, roi de Hoai-nan, 408. — Cf. Lieou Tchang, nº 1700.

2101. Tchang, de la famille princière de Han, 80.

2102. Tchang, général de Ts'in, 74.

.2103. Tchang, terrasse, 137.

2104. tchang, mesure de dix pieds, 175, 500.

2105. tchang-che, fonction, 205, 210, 268, 272, 273, 285, 311.

2106. Tchang Che, 426.

2107. Tchang Cheou. fils de Tchang Ngao, 425.

2408. Tchang Eul, roi de Tch'ang-chan, 261, 286, 289, 295, 306, 357, 360, 363, 367, 368, 371.

2409. Tchang Han, général de Ts'in, puis roi de Yong, 205, 206, 210, 211, 220, 255, 260, 261, 268, 269, 271, 272, 273, 285, 286, 339, 341, 342, 350-352, 357, 360, 366.

2110. Tchang I, conseiller de Ts'in, 69-71, 74, 75.

2111. Tchang Jo, 87.

2112. Tchang Leang, marquis de Lieou, 275, 276, 278-282, 296, 313, 347, 348. 352, 355, 356, 374, 376, 378.

2113. Tchang Mai, marquis de Nan-kong, 417.

2114. Tchang Ngao, marquis de Siuen-p'ing, fils de Tchang Eul, 382, 392, 416, 424, 425.

2115. Tchang Ou, officier de l'empereur Wen, 444, 448, 451, 477, 484.

2116. Tchang Pi-k'iang, fils de Tchang Leang, 412, 413.

2117. Tchang P'ing, frère cadet de Tchang Han, 362.

2118. Tchang Siang-jou, mar-

2095 陶.—2096.桃.—2097. 陶山—2098.陶朱.—2099.陶青.—2100.柴武—2101.長—2102-2103.章.—2104.丈—2105.長史.—2106 張釋.—2107. 張壽.—2108.張耳.—2109.章邯.—2110.張儀.—2111.張若.—2112 張良.—2113.張買.—2114.張敖.—2115.張武.—2116.張辟彊.—2117.章不.—2118.張相如

quis de Tong-yang, 477-478. 2119. Tchang T'ang, général de Ts'in, 93.

\_-.

2110. Tchang Tch'e, fils de Tchang Ngao, 425.

2121. Tchang Tch'oen, général rebelle, 394.

2122. Tchang T'ong, 294.

2123. Tchang Ts'ang, marquis de Pei-p'ing, 449, 479.

2124. Tchang-tso. général de Ts'i, 79.

2125. Tchang Tsé, eunuque, 441.

2126. Tchang Tso-fang, 3:4.

— Tse-fang est l'appellation de Tchang Leang.

2127. Tch'ang Yen, roi de Lou, fils de Tchang Ngao, 416, 424, 437.

2128. Tch'ang, ville, 102, 103.

2129. Tch'ang-cha, commanderie de l'époque des Ts'in, royaume de l'époque des Han, 293, 359, 381-382, 393, 408, 497.

2120. Tch'ang-chan, royaume de l'époque des Han, 289, 295, 357, 360, 417, 418, 420, 432, 438, 441, 460, 505.

2131. Tch'ang-ché, ville, 88.

2132. Tch'ang-i, ville, 345.

2133. Tch'ang-ling, sépulture de Kao-tsou, 405, 508.

2134. Tch'ang-lo, palais, 390, 393, 401, 408, 437.

2135. Tch'ang-ngan, prince de -, 106.

2136. Tch ang-ngan, marquis de —, 342.

2137. Tch'ang-ngan, capitale des premiers Han, 390, 399, 409, 411, 412, 422, 428, 440, 448, 461, 470, 471, 474.

2138. Tch'ang-ou, marquis de —, 149.

2139. Tch'ang-p'ing, ville, 91, 104.

.2130. Tch'ang-p'ing, prince de —, 111, 121, 122.

2141. Tch'ang-sin, marquis de —, 108. — Cf. Lao Ngai.

2142. tch'ang-sin-chao-fou, fonction, 506.

2143. tchang-sin-tch'an-che, fonction, 506.

2144. Tch'ang-wen, prince de

211g. 張唐. — 2120. 張侈. — 2121. 張春. — 2122. 張月. — 2123. 張蒼. — 2124. 華子. — 2125. 張澤. — 2126. 張子房. — 2127 張偃 — 2128. 赐. — 2129. 長沙. — 2130. 常山. — 2131. 長社. — 2132. 昌邑. — 2133. 長陵. — 2134. 長樂. — 2135·2137. 長安. — 2138. 昌武. — 2139. 長平. — 2140 昌平. — 2141. 長信. — 2142. 長信少府. — 2143. 長信詹事 — 2144. 昌文.

2145. Tchao, apanage donné aux ancêtres des Ts'in, et, par suite, nom'de famille des Ts'in, 9, 10, 99, 100.

548. Tchao, un des trois royaumes formés des débris de celui de Tsin, 55, 60, 68, 71-74, 79-81, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 103, 104, 106, 112, 117, 119, 120, 123, 226, 230.

2146. Tohao, royaume reconstitué à l'époque de Tch'ou et de Han, 205, 206, 212, 258, 259, 261-265, 288, 289, 291, 292, 294-296, 309, 336, 342, 343, 347, 350, 356, 357, 360, 372, 390, 391.

2147. Tchao, royaume de l'époque des Han, 404, 407-410, 417, 420-425. 430, 432, 433, 438, 453, 464, 481, 498, 500, 501.

2148. Tchao, roi de Tch'ou (515-489 av. J.-C.\, 52.

2149. Tchao, famille du pays de Ts'i, 392.

2150. Tchao Ché, 227.

2151. Tchao Choen, 46.

2152. Tchao Hie, roi de Tchao, 206, 261, 289, 295, 342, 357, 360, 368. — Cf. Hie, nº 1356.

2158. Tchao Hoa, 227.

2184. Tchao Kao, conseiller d'Eul-che-hoang-ti, 98, 191, 192, 195, 197, 200, 206, 207, 210-217, 241, 242, 243, 244, 246, 268, 269, 270, 272, 351.

2155. Tchao Kien, marquis de Tcheou-yang, 459.

2156. Tchao Kien-tse, 53.

2157. Tchao-ko, capitale du royaume de Yn. 28g, 357.

2158. Tchao Koan, marquis de Kien-ling, 501.

2159. Tchao Li, général rebelle, 390, 395, 399.

2160. Tchao-siang, roi de Ts'in (306-251 av. J.-C.). 76, 77, 85. 95, 240.

2161. Tchao Tch'eng, frère cadet de Tchao Kao, 212.

2162. Tchao Tch'oan, 47

2163. Tchao-tse, 57, 239.

2164. Tchao Yng, 150.

2165. Teh'ao, du pays de Ts'in, 56.

2166. Tch'ao, fils supposé de l'empereur Hoei, 432.

2167. Tch'ao-no, localité, 477.

1089. Tch'ao-sien, royaume en Corée, 135.

1090. Tch'ao Ts'o, 499, 509.

2145-2147.趙. — 2148-2149.昭. — 2150 趙奢. — 2151. 趙盾. — 2152.趙歇. — 2153.昭滑. — 2154.趙高. — 2155.趙兼. — 2156.趙簡子. — 2157.朝歌. — 2158.趙綰. — 2159.趙利 — 2160.昭襄. — 2161.趙 成. — 2162.趙穿. — 2163 昭子. — 2164.趙婴. — 2165.鼂. — 2166.朝. — 2167.朝那. 2168. Tche, localité, 27.

2169. Tche, nom de famille d'un des six dignitaires du pays de Tsin, 53.

2170. Tche, ville, 82.

2171. Tche, marquis de —, 417, 420. — Cf. Tch'ao, nº 2166.

2172. Tche, marquis de —, 457. — Cf. Pouo Tchao, nº 1944.

Tche, roi de Tse-tch'oan, — 499. Cf. Lieou Tche, nº 1702.

2173. tche, plante magique, 179.

2174. Tche-feou, montagne, 143, 157, 159-160, 162, 191.

2175. Tche K'ai, fils de Tche Po, 55.

2476. Tche-kiang, fleuve, 185. 553. Tche-po, haut dignitaire du pays de Tsin, 55, 114.

2177. tche-sou-nei-che, fonc-tion, 506.

2178. Tche-tao, localité, 217, 352, 425.

2179. Tche Tou. général, 507.

2480. Tche-yang, localité, 90, 240, 281.

Tch'e, fils de Tchang Ngao, 425. — Cf. Tchang Tch'e.

2181. Tch'é, village, 238.

2182. Tch'e-ts'iuen marquis de

—, 318, 321. — Cf. Yang Hi. 554. Tch'e-yeou, 335.

2183. tchen, pronom personnel désignant l'empereur, 127, 177. 197, 206.

2184. Tchen-hou, 45.

qu'en 478 av. J-C. sa capitale de la principauté de Tch'en; puis, après 278, la capitale du royaume de Tch'ou; puis, en 209, la capitale du nouveau royaume de Tch'ou, fondé par Tch'en Ché, 54, 121, 122, 204, 314, 315, 333, 385, 386.

2185. Tch'en, joyau de -, 17.

2186. Tch'en sils de Ou-joei, 408.

2187. Tch'en, ville, 293, 359.

2188. Tch'en, le roi — .252, 254, 255, 337, 340, 343, 344. Titre de Tch'en Ché ou Tch'en Cheng.

2189. Tch en Ché, fondateur du royaume de Tch'ou agrandi, 204, 205, 219, 230, 231, 235, 249, 323, 333, 336, 339, 399.

2190. Tch'en Cheng, le même personnage que Tch'en Ché, 204, 206, 256, 257, 333.

2191. Tch'en Hi, 393-395, 399, 443.

2168. 飪.—2169. 知 01 智.—2170·2172 职 — 2173, 芝.—2714. 之罘.—2175. 智開.—2176. 浙江.— 2177. 治栗內史.—2178. 軹道.—2179 邓都.— 2180. 正陽.—2181. 車.—2182. 赤泉.—2183 朕.— 2184. 餓虎.—2185. 陳.—2186. 臣.—2187. 郴.—2188. 陳王.—2189. 陳涉.—2190. 陳膀.—2191. 陳豨. 2192. Toh'en Ki, fils de Tch'en Ou, 472.

2193. Tch'en K'oei, 348, 35o.

2194. Tch'en-lieou, ville, 260, 310, 341, 346, 373.

2196. Tch'en Ou, marquis de Ki-p'ou, 449. 471.

2196. Tch'en P'ing, grand conseiller, 280, 303, 313, 368, 378, 386, 401, 402, 414, 415, 424, 432, 435, 436, 444, 449, 450, 452, 453, 460.

2197. Tch'en Tchen, 227.

2198. Tch'en-ts'ang, ville, 360.

2199. Tch'en Yng, 252, 253, 257.

2200. Tch'en Yu, prince de Tch'eng-ngan, puis roi de Tai, 261, 266, 269, 292, 294, 295, 358, 360, 368.

565. Tcheng, état féodal, 20, 24, 36, 37, 39, 48, 244.

2201. Tcheng, ville, 21, 61.

2202. Tcheng, ville, 93.

2203. Tcheng méridional, 56.

2204. Tcheng, nom personnel de Ts'in Che-hoang- ti, 98, 100, 101.

2205. Tcheng Tch'ang, roi de Han, 295, 361, 362.

**2006.** Tcheng Tchong, 306, 371.

567. Tch'eng, roi de la dynastie Tcheou, 5.

2207. Tch'eng, duc de Ts'in (663-660 av. J.-C.), 23-25, 237.

2208. Tch'eng, roi de Tch'ou (671-626 av. J.-C.), 40.

2209. Tch'eng, marquis de Tchao (374-350 av. J.-C.), 60.

2210. Tch'eng, héritier présomptif de la principauté de Chen, 10, 11.

2211. Tch'eng, montagne, 143. 2212. Tch'eng, marquis de Tch'ang-ou, 149.

2213. Tch'eng, roi de Han, 287, 293.

2214. Tch'eng, marquis de —, 478, — Cf. Tong Tch'e.

2215. Tch'eng-fou, localité, 206.

2216. Tch'eng-kao, ville, 97. 304, 306, 307, 309, 369, 370, 371, 373, 377.

568. Tch'eng-ki, localité, 480. 2217. Tch'eng Kia, marquis de Kien-p'ing, 501.

2218. Tch'eng-kiao, prince de Tch'ang-ngan, 106.

2219. Tch'eng-ngan, prince de —, 292, 358. — Cf. Tch'en Yu. 2220. Tch'eng-pou, ville, 315, 378.

2192.陳奇.—2193.陳恢.—2194 陳留.—2195. 陳武.—2196.陳平.—2197 陳軫.—2198.陳倉. —2199.陳嬰.—2200.陳餘.—2201·2202.鄭.—2203. 南鄭.—2204.政.—2205.鄭昌.—2206.鄭忠.— 2207·2214.成.—2215.城父.—2216.成皋.—2217.程 嘉.—2218.成蟜.—2219.成安.



2221. Tch'eng-p'ou, 'localité, 36.

222. Tch'eng-yang, ville, 259, 296, 297, 341, 344, 364, 365.

2223. Tch'eng-yang, principauté, puis commandorie, puis royaume, 83, 411, 464, 468, 505.

2224. Tch'eng-yong, localité, 238.

871. Tcheou, dernier souverain de la dynastie Yn, 4.

572. Tcheou, dynastie, 4, 5, 9-14, 16, 17, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 48, 59, 62, 76, 83, 87, 94, 97, 101, 128, 129, 131, 154, 170, 174, 218, 224, 225, 228, 232, 233, 241, 242, 404, 456, 481.

**574. Tcheou**, le duc de —, Tan, 245.

2225. Tcheou, maître, — 322. 2226. Tcheou, vin offert aux sacrifices, 491, 492.

2227. Tcheou Che, 337, 338.

2228. Tcheou Ché, 477.

2229. Tcheou Ho, 3o5, 369, 370, 5o2.

Tcheou K'o, 502. Erreur de transcription. — Cf. Tcheou Ho.

2230. Tcheou Lan, 372.

2231. Tcheou-lu, marquis de —, 301, 365, 408. Son nom était Lu Tsé.

2232. Tcheou P'ing, marquis de Cheng, 502.

2233. Tcheou P'o, marquis de Kiang, 394, 400-402, 414, 420, 432, 444, 448, 449, 452, 453, 460, 467.

2234. Tcheou Tchang, 205, 336.

2235. Tcheou Tch'ang, marquis de Kien-p'ing, 409, 502.

2236. Tcheou Ts'ing-tch'en, 169, 170.

2237. Tcheou Tso-kiun, 502.

**2238. Tchou Tsoei, 227.** 

2239. Tcheou Ya-fou, 484, 490, 499, 501, 504.

2240. Tcheou-yang, marquis de —, 459 (cf. Tchao Kien); — 509 (cf. Tien Fen).

2241. Tcheou Yn, 315, 378.

2242. Tch'eou, localité, 348.

581. Tchoan-hiu, empereur,

585. Tchoang, roi de Tch'ou (613-591 av. J.-C.), 47, 48, 244.

2221 城濮.—2222·2223 城陽.—2224. 城雅.—2225.周.—2226.耐.—2227 周市.—2228.周含.—2229.周苛.—2230.周蘭.—2231.周召.—2232.周平.—2233.周勃.—2234.周章.—2235.周昌.—2236.周青臣.—2237.周左軍.—2238.周最.—2239.周亞夫.—2240.周陽.—2241.周殷.—2242.

2243. Tchoang, duc de T'sin (821-778 av. J.-C.), 13.

2244. Tchosng, général de Tchao, 74.

2245. Tchoang, conseiller du prince de Chou, 74, 75.

2246. Tchoang, 77.

2247. Tchoang, administrateur de Se-tch'oan, 337.

2248. Tchoang-ou, marquis de —, 459. — Cf. Song Tch'ang.

587. Tchoang siang, roi de T'sin (249-247 av. J.-C), 96, 98, 100, 128, 228, 240, 241.

2249. Tchoei, cheval de Hiang Yu, 316.

2250. Tchoei-k'i, marquis de -, 418. - Cf. Lu Keng-che.

2251. Tch'oei, localité, 143.

2252. Tch'oen-chen, prince de —, 226.

588. tch'oen ts'ieou. chronique de l'état de Lou, 245.

2253. Tchong-chan, royaume féodal, puis royaume de l'époque des Han, 79. 80, 119, 226, 230, 499.

2254. Tchong-choei, marquis de —, 320. — Cf. Lu Ma-t'ong. 2255. tchong eul ts'ien che,

catégorie de fonctionnaires, 493, 506.

2256. Tchong-hang, du pays de Ts'in, 45.

2257. Tchong-hang, haut diguitaire du pays de Tsin, 52, 53.

2258. tchong-keng, fonction, 89.

2259. Tchong-kiue, 4, 11.

2260. Tchong-1, nom de famille, 99.

2261. Tchong-li Mo, général de Hiang Yu, 311, 373.

594. Tchong-ni, appellation de Confucius, 230.

2262. tchong-ta-fou, fonction, 484, 506.

2263. tchong-ta-fou-leng, fonction, 111.

2264. tchong-ta-ye-tché, fonction, 426.

2265. Tchong-ti, commanderie, 362. Elle reçut plus tard le nom de Yeou-fou-fong. — Cf. Appendice II, n. 101.

2266. Tchong-tou, ville, 72; leçon suspecte.

2267. Tchong-tou, capitale du royaume de Tai, 443, 470.

2243·2244, 莊 — 2245·2247. 壯 . — 2248. 壯 武 . — 2249. 雕 . — 2250. 贅其 . — 2251. 歷 . — 2252. 春申 . — 2253. 中山 . — 2254. 中水 . — 2255. 中二千石 . — 2256. 仲行 . — 2257. 中行 . — 2258. 中更 . — 2259. 中汤 . — 2260. 終黎 . — 2261. 鍾離昧 . — 2262. 中大夫 . — 2263. 中大夫 今 . — 2264. 中大 調者 . — 2265. 中地 . — 2266-2267. 中都 .

- 2268. tchong-wei, fonction, 444, 459, 469, 477, 490, 501, **503.**
- **2269. Tchong-yang**, ville, 85. 2270. Tchong-yang, bourg, 324.
- 2271. Tch'ong-eul, nom personnel du duc Wen, de Tsin (636-628 av. J.-C.), 28, 29, 35, 36.
- 2272. Tchong-ts'iuen, ville, 57. Tchou, **2273**. capitale royaume de Heng-chan, 290, 357.
- 1107. Tchou-fou Yen, 509.
- 2274. Tchou-hiu, marquis de -, 416, 428, 429, 431, 435, 437, 438, 446, 449, 453, 464. — Cf. Lieou Tchang, nº 1701.
- **2275**. Tchou Ki-che, 255.
- 2276. tchou-kouo, fonction, 290, 357
- 2277. Tchou-tso, marquis de —, 426 (cf. Lu Yong); — 485 (cf Siu Han).
- 2278 tchou-tsio-tchong-wei, fonction, 506.
- 611. Tch ou, royaume féodal, **25-27**, **35**, **36**. **40**, **47-52**, **54**, 60, 61, 68, 70, 74-82, 85-87, 89, 194, 226, 230, 247, 248
- 611. Tch'ou royaume reconstitué à l'époque de Tch'ou et de Han, 206, 216, 217, 219. 244, 252-254, | 2286. Tchouo-tse, 29.

- 256-263, 265-268, 272, 275, 283, 286, 289, 291, 292, 294, 296-302, 304-311, 313-316, 321, 323, 339-344, 357, 358, 360, 361, 364-370, 372-374, 376-379, 399. Dans ces textes, le mot Tch'ou désigne souvent Hiang Yu et ses soldats.
- 611. Tch'ou, royaume de l'époque des Han, 381, 386 (cf. Han Sin, n. 1313); — 388, 392, 393, 396, 408, 410, 431, 434, 446, 450, 453, 455, 484 (cf. Lieou Kiao, no 1685); — 498 (cf. Lieou Ou, nº 1693); — 499, 501 (cf. Lieou Li, n. 1690).
- 2279. Tch'ou agrandi, nom du royaume fondé par T'chen Ché, 204, 333.
- 2280. Tch'ou occidental, nom du royaume de Hiang Yu, 218, 292, 357.
- Tch'ou, duc de Ts'in 2281. (386-385 av. J.-C.), 239. — Cf. Tch'ou-tse, n. 2285.
- 2282. Tch'ou-fou, surnom de Fei-lien, 4.
- 2283. Tch'ou-li Tsi 71, 73, 74, 75, 77, 79.
- 2284. Tch'ou-tse, duc de Ts'in (703-698 av. J.-C.), 19, 20, 237.
- 2285. Tch'ou-tse, duc de Ts'in (386-385 av., J-C.), 58, 62.

2268. 中尉.- 2269·2270. 中陽.- 2271. 重耳.- 2272. 重泉, \_ 2273, 邾. \_ 2274 朱虚. \_ 2275. 朱雞石. \_ 2276. 柱國. - 2277. 舰兹. - 2278. 主爵中尉. - 2279. **張楚.**— 2280. 西楚.— 2281. 出.— 2282. 處父.—2283. **榫里疾**.\_\_2284.2285.出子.\_\_2286.卓子.

ţ

2287. Té, duc de Ts'in (677-676 av. J.-C.), 19, 22, 23, 237.

2288. Té, officier de Ts'in Chehoang-ti, 199.

2289. Té-yang, temple funéraire de l'empereur King, 505.

2290. Teng, ville, 82, 87.

2291. T'eng, officier de Ts'in Che-hoang-ti, 118.

2292 T'eng, gouverneur de —, 300, 306, 371, 440, 441. Cf. Hiaheou Yng.

2293. Toou, impératrice, mère de l'empereur King, 458, 496.

2294. Toou, général de Ts'in, 89. Par erreur, ce nom est transcrit Tsao.

2295. teou-che, officiers d'un rang subalterne, 116.

2296. Teou Yng, marquis de Wei-k'i, 499.

613. Ti, barbares, 3, 36, 48, 62,

2297. Ti, royaume, 218, 286, 357, 362.

2298. Ti King, 227.

2299. Ti-yu, localité, 239.

2300. T'i-yong, 474.

2301. Tiao, marquis de - ,

501. — Cf. Tcheou Ya-fou. 2302. tien-k'o, fonction, 435, 449, 453, 454, 506.

2303. T'ien, famille du pays de Ts'i, 392.

2304. T'ien Che, roi de Ts'i, puis roi de Kiao-tong, fils de T'ien Tan, 258, 291, 293, 294.

2305. T'ien Cheng, 509.

2306. Tien Fen, 509.

2307. T'ien Heng, frère cadet de T'ien Yong, 297, 302, 365, 377.

T'ien Hong, 297. Erreur de transcription. — Cf. Tien Yong.

2308. T'ien K'en, 386.

2309. T'ien Ki, 227.

2310. T'ien-ki, constellation, 175.

2311. Tien K'i, 53.

2312. T'ien Kia, roi de Ts'i, 258, 259.

2313. T'ien Kien, dernier roi du royaume féodal de Ts'i (264-221 av. J.-C.), 123, 291.

2314. Tien Kien, frère cadet de T'ien Kio, 258, 259.

2345. T'ien Kio, conseiller du roi T'ien Kia, 258, 259.

2287-2288. 德.— 2289. 德陽.— 2290. 鄧.— 2291. 隱.—
2292. 膝公.—2293-2294. 寶.—2295. 斗食.—2296. 寶嬰
— 2297. 翟.—2298. 翟景.—2299 弟圉.—2300. 緹祭.
— 2301. 條.—2302 典答—2303. 田.—2304. 田市.—
2305. | 膀.—2306. | 盼.—2307. | 横—2308. | 肯.
— 2309 | 尽.—2310. 天極.—2311. 田乞.—2312. |
假.—2313. | 建.—2314. | 間.—2315. | 角.

2316. T'ien Koang, roi de Ts'i, fils de T'ien Yong, 302, 365, 372, 373.

2317. Tien Ngan, roi de Tsipei, petit-fils de Tien Kien (n° 2314), 291, 294.

2318. T'ien Tan, roi de Ts'i, 205, 258.

2319. Tien Tch'ang, 54, 170.

2320. T'ien-t'ing, constellation, 498, 508.

2321. Tien Tou, roi de Ts'i, 291, 293, 294, 360.

2322. Tien Yong, roi de Ts'i, 258, 291, 293, 294, 296, 302, 359, 360, 364, 365.

2323. Ting, 459.

2324. Ting, duc de Ts'in (511-475 av. J.-C.), 53.

2325. ting, circonscription administrative, 319, 326, 327, 329, 330.

2326. Ting-t'ao, ville, 206, 259, 260, 261, 341, 380, 381, 407.

2327. t'ing-wei, fonction, 124, 131, 132, 506.

6088. T'o, roi du Nan-yue, 486. Son nom de famille est Tchao. 2328. Toei-yu, préfecture, 498. 625. T'oei, frère du roi Hi,24,28.

2329. T'oen-lieou, localité, 106.

2330. Tong, commanderie, 104, 105, 182.

2331. Tong, 363.

2332. Tong-hai, territoire, 307.

2333 Tong I, roi de Ti, 206, 273, 286, 311, 357, 362.

2334. Tong-meou, marquis de -, 420, 428, 440, 446, 449, 451, 453, 464. — Cf. Lieou Hing-kiu.

2335. Tong-ngo, ville, 258, 259, 306, 341.

2336. Tong-p ing, marquis de —, 425.

2337. Tong Tch'e, 478.

2338. Tong-tch'eng, localité, 317, 323, 379.

2339. Tong-tou, porte, 504.

2340. Tong-yang, ville, 119, 252, 253, 339.

2341. Tong-yang, marquis de —, 478.

2342. Tong-yuen, ville, 390, 391, 395.

2343. T'ong, marquis de Chou, 73.

2344. T'ong-ou, marquis de -. 2345. Tou, localité, 2r, 358. 2346. Tou, localité, 201, 215. 2347. Tou Ho, 227. 2348. Tou-p'ing, localité, 64. 2349. Tou Tche, 64. 2350. tou-wei, fonction, 273, 280, 286, 318, 506. 2351. Tou-yen, marquis de -, 321. 2352. Ts'ai Kien, 46o. 2353. ts'ai-koan, grade militaire, 469. 2354. Ts'ai Wei, 93, 2355. Ts'ai-yang, ville, 88. 2356. Ts'an-fa, constellation, 2357. Tsang T'ou, roi de Yen, 291, 293, 357, 382, 384, 385. 2358. Ts'ang, héritier présomptif de Han, 73. 2359. Tsao, duc de Ts'in (442-429 av. J.-C.), 56, 62, 238, 239. Tsao, 89. Erreur de transcription. - Cf. Teou, a. 2294. 2360. Tsao-fou, ancêtre des Ts'in, 6, 8, 9, 10.

2361. Ts'ao Kieou, marquis de Hai-tch'oen, 248, 309, 311, 373. 2382. Ts'ao Ou-chang, 274. 277, 282, 355, 356, 2363. Ts'ao Tchou, file de Te'ao Ta'an, 434. 2364. Ts'ao Tsan, 333-336, 400, 2366. Ts'ao-yang, localité, 205. Tse-fang, 363. - Cf. Tchang Tre-fang. 2366. Tse-tche, 73 2367. Tse-tch'oan, royaumede l'époque des Han, 499. région, 250. V 144 Tse-yng, ou le prince Yng, dernier roi de Ta'in, 274, 283. - Cf. Yng. 2369. Tse-yu, famille, 45. 2370. Tseng Ho, 471. 2371. Tseou, ville, 140. Tai, 71, 73, 74, 77. - Cf. Tch'ou-li Tei, 664. Tsi, rivière, 85. 2372. Tsi-ko, 185. Leçon suspecte. 2373. Tsi-kou, ville, 57.

2374. Tsi nan, royaume, 499.

2344. 通武 - 2345-2346. 杜. - 2347. 杜赫. - 2348. 杜平. - 2349. 杜攀 - 2350. 都尉 - 2351. 杜衍. - 2352. 蔡兼. - 2353. 材官. - 2354. 蔡尉. - 2355. 蔡陽. - 2356 麥伐. - 2357. 臧荼. - 2358. 蒼. - 2359. 躁. - 2360. 造炎. - 2361. 曹咎. - 2362. 曹無傷. - 2363. 曹密. - 2364 曹參. - 2365. 曹陽. - 2366 子之. - 2367. 裔川. - 2368. 澤中. - 2369. 子與. - 2370. 繪質. - 2371. 籍柯. - 2373. 籍柯. - 2374. 海南.

2375. Tsi-pei, royaume, 291, 294, 464, 470, 471, 472, 499.

Ţ

2376. Tsi-tch'oan, royaume, 423, 431, 437, 506.

2377. Tsi-tong, royaume, 506. 2378. Tsi-yn, royaume, 506.

654. Ts'i, état féodal, 21, 22, 24, 25, 27, 28-30, 35, 50, 53, 54, 60, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 85, 89, 112, 122, 124,

131, 151, 170, 226, 230, 237, 399

654. Ts'i, royaume reconstitué à l'époque de Tch'ou et de Han, 205, 212, 258-260, 262, 264-266, 285, 291, 293-297, 302, 309, 315, 320, 336, 364, 365, 370-372, 374, 377, 378, 381,

654. Ts'i, royaume de l'époque des Han. 388, 392, 393, 399, 403, 406-412, 416, 417, 420, 428-431, 433, 434, 438, 439, 453, 460, 464, 474, 475.

2379. Ts'i, complice de Lao Ngai, 111.

**2380**. **Ts'i**, ville, 337.

384, 38<sub>7</sub>.

Kao-tsou, 403, 406, 407, 408.

2382. Ts'i Cheou, marquis de P'ing-ting, 417.

2383. Ts'i Ming, 227.

2384. tsiang-hing, fonction, 506.

2385. Tsiang-leang, famille, 99.

Tsiang-lou, roi de Ts'i, 499. — Cf. Lieou Tsiang-lou.

2386. Tsiang-lu, 202.

2387. tslang-tso-chao-fou, fonction, 506.

2388. tsiang-tso-ta-tsiang, fonction, 506.

2389. Tsiao, ville, 69, 70, 73.

2390. Ts'ien-t'ang, ville, 185.

663 Tsin, état féodal, 21, 22, 25, 26, 28-41, 43-55, 57-60, 62, 67, 93, 116, 239. Après l'année 403 av. J.-C., ce nom désigna l'un ou l'autre des trois états de Han, Tchao et Wei.

dire Han, Tchao, Wei, 62, 85.

2391. Tsin-yang, ville, 102, 395, 470.

666. Ts'in, état féodal, puis dynastie, 11, 14, 26, 29-32, 34-41, 43-52, 55, 57-59, 61-63, 05, 67-85, 88-95, 97-101, 103-105, 108, 112-124, 129, 137, 140, 142, 149, 167, 169, 172, 176, 179, 180, 186, 204, 207, 211, 212, 215-222, 224-233, 240-242, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 258-260, 263-265, 267-273, 275-277, 280, 283-285, 291, 292, 294, 322, 323, 327, 333-337, 339, 341-346, 348, 350-354, 356, 357, 362, 363, 375, 387, 399, 404, 444, 445.

2375, 潛北. — 2376. 潛川. — 2377. 濟東. — 2378. 濟陰. — 2379 齊. — 2380 2381. 戚. — 2382. 齊壽. — 2383. 齊明. — 2384. 將行. — 2385. 將梁. — 2386. 將間. — 2387. 將作少府. — 2388. 將作大匠. — 2389. 焦 — 2390. 錢唐. — 2391. 晉陽. — 2392 三秦. — 2393. 秦

2392. Ts'in, les trois —, c'està-dire les royaumes de Yong, Sai et Ti, 218, 295.

2393. Ts'in, famille, 99.

2394, Ts'in-heou, 11.

2395. Ts'in Kia, 254, 255, 339.

2396. Ts'in-tchong, 12, 13.

2397. Ts'in-yng, 11, 16.

2398. Tsing, duc, 18, 19, 236.

2399. Tsing-hing, ville, 119, 193, 368.

2400. Ts'ing, conseiller de l'empereur King, 501.

**2401.** Ts'ing-ho, royaume, 504.

2402. Ts'ing-kouo, marquis de —, 460.

2403. Ts'ing-yang, ville, 123.

2404. tso-chou-tchang, dixième degré de la hiérarchie, 64.

2405. tso-i, fonction, 111.

2406. tso-keng, douzième degré de la hiérarchie, 81, 82.

2407. tso-se-ma, titre militaire, 274, 277, 337, 355, 356.

**2408.** tso-yn, dignité, 275.

Ts'o, 82, 83, 84, 86. — Cf.

Se-ma Ts'o.

2409. Tsoen, 45g.

2410. tsong-tcheng, chef de la famille impériale, 484.

2411. Ts'ong. 305, 369, 370.

#### W

2412. Wai-hoang, ville, 295, 310, 341, 373.

2413. Wang, vieille femme, 326.

2414. Wang, impératrice, mère de l'empereur Ou, 511.

687. wang, sacrifice, 478.

2415. Wang Hi, général, 361.

**2416.** Wang Hoang, général rebelle, 390, 393, 394.

2417. Wang-i, palais, 212, 213, 216.

2418. Wang I, général, 320.

2419. Wang K'i, général, 92, 93, 98, 102.

2420. Wang-koan, ville, 43.

2424. Wang Li, général, 149, 211, 261, 267, 342, 344, 351.

2422. Wang Lieou, 227.

2423. Wang Ling, grand conseiller, 350, 361, 383, 401, 414, 415.

2394. 秦侯. — 2395. 秦嘉. — 2396. 秦仲. — 2397. 秦 鳳. — 2398. 竫. — 2399. 井陘. — 2400 青 — 2401. 清 河. — 2402 清郭. — 2403 青陽. — 2404. 左庶長. — 2405. 佐弋. — 2406 左更. — 2407. 左司馬. — 2408. 左 尹. — 2409. 尊. — 2410. 宗正. — 2411. 樅. — 2412. 外黄. — 2413-2414. 王. — 2415. 王 贩. — 2416. 王黄. — 2417. 奎夷. — 2418 王翳. — 2419. 王齕. — 2420. 王官. — 2421. 王雕. — 2422. 王廖. — 2423. 王陵. 2424, Wang Ou, 150.

lang-

2425. Wang Pen, général de T'sin Che-hoang-ti, 120, 121, 122, 149.

2426. Wang-suen Man, 38.

2427. Wang-tch'eng, localité, 55.

2428. Wang Tsien, 115, 119-122, 247.

2429. Wei, un des trois royaumes formés des débris de celui de Tsin, puis royaume reconstitué à l'époque de Tch'ou et de Han, 55, 60, 61, 64, 65, 67-71, 73-82, 84, 85, 87-90, 93, 95, 97, 98, 102, 104, 105, 108, 118, 121, 123, 205, 212, 226, 230, 286, 336, 338, 339, 344, 345, 350, 399.

2430. Wei, principauté, 21.

693. Wei, état féodal, 24, 104, 105, 226, 230.

694. Wei, rivière, 10, 16, 56, 137-139, 174, 175, 240, 448, 477, 481, 500.

2431. Wei, nom personnel du roi Ling de Tch'ou (540-529 av. J.-C.), 49.

2432. Wei, roi de Ts'i (378-343 av. J.-C.), 60.

2433. wei, fonction, 486.

2434. Wei Cheou-yu, 47.

2435. Wei Jan, marquie de Jang, 81, 82, 85, 86.

2436: Wei-k'i, marquis de —, 499.

2437. Wei Kieou, roi de Wei, 205, 206

2438. Wei King, 468.

2439. Wei Koan, 507.

2440. Wei Leao, 114.

**2441**. Wei-lei, 19, 237.

2442. Wei-nan, commanderie, 362. Elle recut plus tard le nom de King-tchao-yn. — Cf. Appendice II, n° 26.

2443. Wei Pao, roi de Wei, 286, 305, 363, 367, 369.

2444. Wei Tchang, 75.

2445. Wei Tchoang, 150. — Cf. Appendice III, p. 550, n. 1.

2446. Wei Tso, général de Tsin, 67.

2447. wei-wei, fonction, 111, 459, 506.

2448. Wei Yang, prince de Chang, 63, 64, 67, 68.

2449. Wei-yang, palais, 391, 392, 436, 441, 487.

706. Wen, roi de la dynastie Tcheou, 68, 131, 174.

2424. 王戊. - 2425. 王賁. - 2426 王孫滿. - 2427. 王城. - 2428. 王翦. - 2429 2430. 魏. - 2431. 圍. - 2432 威. - 2433 尉. - 2434. 魏讐餘. - 2435 魏冉. - 2436 魏其. - 2437. 魏咎. - 2438 魏敬. - 2439. 衛· 組. - 2440. 尉繚. - 2441. 威壘. - 2442 渭南. - 2443. 魏豹. - 2444. 魏章. - 2445. 隗狀. - 2446. 魏錯 2447. 衛尉. - 2448. 衛鞅. - 2449. 未央.

710. Wen, duc de Tsin (636-628 av. J.-C.), 36, 37, 39, 40.

2450. Wen, duc de Ts'in (765-716 av. J.-C.), 15-18, 236.

711. Wen, localité, 84.

2451. Wen-sin, marquis de —, 101, 116. — Cf. Lu Pou-wei.

### Y

2452. Ya, localité.

2453. Ya-fou, surnom de Fan Tseng, 278, 281, 282, 303, 355, 368.

2454. Yang, localité, 237.

2455. yang, principe métaphysique, 157.

2456. Yang-cheng, nom personnel du duc Tao, de Ts'i, 53.

2457. Yang Hi, marquis de Tch'e-ts'iuen, 320, 321.

2458. Yang Hiong, général d'Eul-che-hoang-ti. 346.

2459. Yang-jen, territoire, 97,

2460. Yang-kia, ville, 313, 361, 378.

2461. Yang Kieou, 150.

2462. Yang-ling, sépulture de

l'empereur King, 500, 501, 505, 509.

2463. Yang-ou, ville, 157.

2464. Yang Ou, marquis de Ou-fang, 321.

2465. Yang-sin, marquis de — 454.

718. Yang-tch'eng, ville du Ho-nan, 347.

719. Yang-tch'eng, ville du Chan-si, 94.

2466. Yang-tch'eng Yen, 417. 2467. Yang-tcheou, localité, 270.

2468. Yang-ti, ville, 288, 351.

2469. Yang Toan-ho, général de Ts'in Che-hoang-ti, 112, 119.

721. Yao, empereur, 154, 207.

2470. Yao, nom de clan, 2.

2471. Ye, ville, 115-117.

2472. Ye-sang, ville, 70.

2473. ye-tché, fonction, 204, 366, 437, 441.

2474. Ye-wang, ville, 105.

Ye Wen, 80. Faute d'impression. — Cf. Sie Wen.

725. Yen, état féodal, puis royaume de l'époque de Tch'ou et de Han, puis royaume de

2450. 文.— 2451. 文信.— 2452. 衙.— 2453. 亞父.— 2454-2455. 陽.— 2456. 陽生.— 2457. 楊喜.— 2458. 楊熊.— 2459. 陽人.— 2460. 陽夏.— 2461 楊楊.— 2462. 陽陵.— 2463. 陽武.— 2464. 楊武.— 2465. 陽信.— 2466. 陽成延.— 2467. 陽周.— 2468. 陽翟.— 2469. 楊端和.— 2470. 姚.— 2471. 鄴.— 2472. 齧桑.— 2473. 謁者.— 2474 野王.

l'époque des Han, 60, 71, 73, 74, 77, 85, 88, 119-122, 124, 131, 165, 167, 212, 226, 230, 291, 336, 425, 430, 437.

2475. Yen, principauté et ville dans le Ho-nan actuel, 24, 104, . 372.

2476. Yen, ville, 77, 472.

2477. Yen, ville, 85, 86.

2478. Yen, roi de Siu, 6.

2479. Yen-che, ville, 80.

2480. Yen-che, ville, 112.

2481. Yen-men, 67. Leçon suspecte.

2482. Yen-men, commanderie, 508.

2483. Yen-si, 45.

2484. Yen-yu, ville, 89, 115.

2485. Yen Yue, gendre de Tchao ... Kao, 212-215.

730. Yeou, roi (781-771 av. J.·C.) de la dynastie Tcheou, 14.

2486. Yeou, nom posthume de Lieou Yeou, roi de Tchao, 464.

2487. yeou-chou-tchang, onzième degré de la hiérarchie, 506.

2488. Yeou-koei, ville, 102, 103. 2489. Yeou-yu, envoyé du roi des Jong, 41-44.

737. Yn, dynastie, 3, 4, 170, 218, 233, 404, 456.

2490. Yn, duc de Lou (722-712 av. J.-C.), 19.

2491. Yn, nom posthume de Tch'en Ché, 399.

2492. Yn, nom posthume de Lieou Jou-i, 403, 407.

2493. Yn, colline, 272.

2494. Yn, royaume de l'époque de Tch'ou et de Han, 289, 357, 363.

2495. Yn, marquis de ---, 350.

2496. Yn-chan, montagnes, 137, 168.

2497. Yn-ling, localité, 317.

**2498**. Yn-mi, localité, 93.

2499. Yn-ngan, marquise de —, 449.

2500. Yn T'oug, 250.

2501. Yn-tsin, ville, 68, 69.

2502. Yng, nom de clan qui sut celui des Ts'in, 3, 11, 99.

2503. Yng, nom personnel du duc K'ang, de Ts'in, 46.

744. Yng, capitale du royaume de Tch'ou, 51, 87, 101, 121, 122, 269.

2504. Yng, ville, 69.

2505. Yng, ou Tse-yng, c'est-à-

2475.燕.—2476.嚴.—2477.鄢.—2478 偃.—2479.鹽氏.—2480.祈氏.—2481.2482.愿門.—2483.奄息. —2484. 關與.—2485.閻樂.—2486.幽.—2487.右庶長.—2488 有詭.—2489.由余.—2490-2492.隱.—2492-2495.殷.—2496 陰山.—2497 陰陵.—2498.陰密. 2495.殷.—2496 陰山.—2497 陰陵.—2498.陰密. 2499.陰安.—2500.殷通.—2501.陰晉.—2502 鳳—2503.罃.—2504.應.—2505.子嬰. dire le prince Yng, dernier roi de Ts'in, 98, 212, 215-217, 220, 222, 243-246, 352, 355, 375.

2506. Yng-che, constellation, 175.

2507. Yng-ling, marquis de —, 423. — Cf. Lieou Tsé.

2508. Yng-tcheou, ile magique, 152.

2509. Yng-tch'oan, commanderie, 118, 459.

2510. Yng-tch'oan, marquis de —, 385. — Cf. Li Ki.

2511. Yng-t'ing, localité, 78.

2512. Yng yang, 347. Leçon suspecte.

2513 Yng-yn, marquis de —, 431, 467, 469. — Cf. Koan Yng.

2514. Yo Tch'e, conseiller de Ts'in, 71.

2515. Yo-yang, ville, 58, 59, 62, 248, 286, 311, 357, 366, 377, 393. Dans les pages 58, 59, 62, ce nom est transcrit, par erreur, Li-yang.

749. Yong, une des neuf provinces de Yu, 62.

2516. Yong, ville, capitale des ducs de Ts'in, de 677 à 350 av. J.-C., 22, 23, 31, 45, 95, 108, 113, 237-239, 480, 505.

2517. Yong, royaume de l'époque de Tch'ou et de Han, 218, 272, 285, 354, 357, 360-362.

2518. Yong, frère cadet du duc Siang, de Tsin, 46.

752. Yong-che, ville, 74.

2519. Yong-hiang, bâtiment du palais, 409, 419, 431.

2520. Yong-ho, la planète Mars, 182, 498.

2521. Yong-k'ieou, ville, 104, 259, 341.

2522. Yong Lin, 21.

2523. Yong-ling, localité, 240.

2524. Yong-men, localité, 138.

2525. Yong Tch'e, 337, 338, 339, 398.

2526. Yong-tch'eng, montagne, 191.

2627. Yong yang, ville, 101, 301-305, 311, 346, 367-370, 373, 402, 438, 453, 471.

787. Yu le grand, empereur, 2, 186, 208.

2528. Yu, duc Hoai de Tsin, 34, 35, 36.

786. Yu, principauté, 26, 27, 28.

756. Yu, l'empereur Choen, 185, 209. 218, 475.

2529. Yu, localité, 366.

2530. Yu, femme de Hiang Yu, 316.

2506. 管室. — 2507. 管陵. — 2508. 瀛州. — 2509-2510. 潁川 — 2511. 應亭. — 2512. 穎陽. — 2513. 穎陰. — 2514. 樂池. — 2515. 傑陽. — 2516 2518. 雅 — 2519. 永巷. — 2520. 熒惑. — 2521. 雍丘. — 2522. 雍原. — 2523. 永陵. — 2524. 雍門. — 2525. 雍齒. — 2526. 奈成. — 2527. 滎陽. — 2528. 圉. — 2529. 2530. 虞.

2531. Yu, rivière, 271.

2532. Yu, porte de la ville de Tch'eng-kao, 371.

Yu, 499. — Cf. Lieou Yu.

2533. yu-che, fonction, 123.

2534. yu-che-ta-fou, fonction, 124, 199, 305, 369, 434, 449, 498, 502, 504, 507.

2535. yu-che-tchong-tch'eng, fonction, 504.

2536. Yu Fan-kiun, général, 255.

2637. Yu-lin, localité, 49.

2638. Yu-tchong, territoire, 168, 184, 270.

2539. Yu-ts'e, ville, 98.

2540. Yuan, ville, 26, 82, 84, 85, 101, 305, 348, 349, 370. Dans les pages 348 et 349, ce nom est transcrit Yuen.

2541. Yue, royaume et principautés, 75, 101, 122, 228.

2542. Yue I, 227.

2543. Yuen, ville, 82, 83, 108.

2544. Yuen, rivière, 272.

2545. Yuen, reine —, nom posthume de la fille de l'impératrice Lu, 299, 300, 329, 406, 411, 416, 432.

2546. Yuen, nom posthume de Lieou Kiao, roi de Tch'ou, 410, 499.

2547. Yuen, nom posthume de Tchang Yen, roi de Lou, 424, 425, 426.

2548. Yuen, maitre -, 369.

2549. Yuen Ang, 487, 499.

2550. Yuen-li, localité, 64.

2551. Yuen-tou, localité, 503.

2552. Yuen-yong, ville, 91.

767. Yun-mong, localité, 185, 386.

2553. Yun-tchong, commanderie, 484, 508.

2554. Yun-yang, ville, 117,174, 176.

2566. Yun-yen, famille, 99.

2531. 汗. - 2532. 玉. - 2533 御史. - 2534 御史大 夫. - 2535. 御史中丞. - 2536. 餘樊君. - 2537. 核林. - 2538 榆中. - 2539. 榆次. - 2540. 宛. - 2541. 越. - 2542. 樂毅. - 2543. 垣. - 2544. 洹. - 2545. 2547. 元. - 2548. 袁. - 2549. 袁盎. - 2550. 元里. - 2551. 原都. - 2552 垣雍. - 2553 雲中. - 2554. 雲 陽. - 2555. 運奄

|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · | • |  |
| • |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## ERRATA AU TOME PREMIER

Page xLv, ligne 25 : au lieu de Se-ma Ang, lisez Se-ma K'iong.

Page LXXVI, note, ligne 14: au lieu de 四。凡名, lisez。凡四名.

Page cLv, ligne 29: au lieu de kou, lisez kouo.

Page caviii. Rectifier la note 1 au moyen de la note 3, page 218 du tome second.

Page clxxxvii, ligne 37: au lieu de 84 av. J.-C., lisez 841 av. J.-C.

Page 17, ligne 11 : au lieu de B, lisez B.

Page 98, ligne 1 : le renvoi à la note doit être 1, au lieu de 2. Les renvois marqués dans les lignes 8 et 19 doivent être supprimés.

Page 303, dans la dernière ligne du tableau, le nom du roi est Nan, et non Ngan Pans la 21° ligne de la colonne représentant la chronologie de Mayers, 375 doit être corrigé en 374.

Page 311, note 6 : cette note est erronée; l'état dont il est question est celui de Wei to qui est souvent appelé Leang parce que sa capitale était Ta-leang.

Page 336, no 390: au lieu de 庚甲. lisez 沃甲.

Page 336, nº 399 : lisez Pao-ping 報丙, ancêtre des Yn.

Page 341, nº 535 : au lieu de Tch'ang, lisez Tchang.

Page 344, nº 625 : au lieu de frère du roi Hoei, lisez frère du roi Hi.

Page 348, nº 730 : au lieu de 711 av. J.-C., lisez 771 av. J.-C.

Page 358, no 1013: au lieu de Se-ma Ang, lisez Se-ma K'iong.

Page 358, no 1025 : au lieu de 古, lisez 司.

|   | • . |   |   |  |
|---|-----|---|---|--|
|   |     | • |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     | • |   |  |
|   |     |   | • |  |
|   |     |   |   |  |
| - | ·   |   | • |  |
|   |     | • |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     | • |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   | • |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| • |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   | · |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |

# TABLE DES MATIÈRES DU TOME LI

## Première section : ANNALES PRINCIPALES (suite).

|                                     |      |      |      |      |      |            |       |      |       |    | Pages. |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|-------|------|-------|----|--------|
| CHAPITRE V. — Les Ts'in             | •    | •    | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 1      |
| CHAPITRE VI T'sin Che-hoang.        | •    | •    | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 100    |
| CHAPITRE VII Hiang Yu               | •    | •    | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 247    |
| CHAPITRE VIII. — Kao-tsou           |      | •    |      | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 324    |
| CHAPITRE IX. — L'impératrice Lu     | •    | •    | •    | •    |      |            | •     | •    | •     | •  | 406    |
| CHAPITRE X. — Hiao-wen              | •    | •    | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 443    |
| CHAPITRE XI. — Hiao-king            | •    | •    |      | •    | •    |            | •     | •    | •     | •  | 496    |
| CHAPITRE XII. — Hiao-ou             | •    | •    | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 511    |
| Appendice I. — L'organisation adr   | nin  | istr | ati  | ve   | de   | s <i>1</i> | `s'ii | ı e  | t d   | es |        |
| Han                                 |      |      |      |      |      |            |       |      |       |    |        |
| Appendice II. — Liste alphabétiq    | Jue  | des  | 3 C  | om   | ma   | nde        | ric   | s e  | t d   | es |        |
| royaumes à la fin du règne de l     | l'en | pe   | reu  | ır ( | 9u   | •          | •     | •    | •     | •  | 534    |
| APPENDICE III. — Note additionnelle | sur  | · le | s in | SCI  | ript | ion        | s d   | es 7 | l's'i | n. | 544    |
| Index du tome second                | •    |      | •    | •    | •    | •          | •     | •    | •     | •  | 561    |
| Errata au tome I et au tome II.     |      |      |      |      |      |            |       |      | _     |    | 617    |

ANGENS. IMPRIMERIE ORIENTALE DE A. BURDIN.

Page 345, ligne 2: au lieu de P'ong Yu, lisez P'ong Yue.

Page 346, ligne 13: au lieu de duc de P'ei, lisez gouverneur de P'ei. Page 348, ligne 6 et p. 349, lignes 2, 12, 16, 19, 27: au lieu de Yuen, lisez Yuan.

Page 403, dernière ligne et p. 408, ligne 15 : au lieu de Po, lisez

Page 409, lignes 2-3: lisez α elle donna l'ordre au yong-hiang d'emprisonner la fou-jen Ts'i. » — Le yong-hiang est ici le fonctionnaire (cf. App. I, § 1, n° xvu, 22) et non le palais confié à la garde de ce fonctionnaire.